

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



CHARLES MINOT

#### HISTOIRE

DES

## BERBÈRES



PUBLIÉ PAR ORDES DU MINISTRE DE LA GUERRE.



#### HISTOIRE

DES

# BERBERES

ET DES

#### DYNASTIES MUSULMANES

DE L'APRIQUE SEPTENTRIONALE

Par IBN-KHALBOUN

TRADUITE OF L'ABOUE PAR

#### M. LE BARON DE SLANE

Intergrète principal de l'armée d'Afreque

TOME DEUXIÈME

C ALGER
IMPRIMENTED DU GOUVERNEMENT



F-676 Atr10801

MAY 16 1881

Minot fund.

#### HISTOIRE

DES.

#### DYNASTIES MUSULMANES

ET DES TRIBUS ARABES ET BERBÈRES.

## TRIBUS ET DYNASTIES BERRÈRES DE L'AFRIQUE

MOTICE DES SANGAMA, TRUST DESCRIDOS DE MEINÉS. — RISTORM DE LECRS CONQUETES ET DES ROYLUMES QU'ILS FONDÈMENT EN APRIQUE ET EN REPAGNE.

Les Banhadja, une des tribus berbères les plus considérables par leur nombre, out contincé, jusqu'à nos jours, à former la majeure partie de la population du Maghreb. Chaque montagne, chaque plaine de cette région renferme une peuplade sanhadjieune : c'en est au point que bien des personnes les regardent comme formant le tiers de toute la race berbère. Lors de l'apostasis des Berbères et de leurs révoltes contre les émirs de l'Ifrikia, événements dont on a déjà lu le récit , les Sanhadja se firent remarquer par leur insubordination. Pour faciliter l'intelligence de la notice que nous allons donner ici, neus reproduirens une partie de ces renseignements !.

T U.

Voy. tome i, pag. 22i et ruiv.

<sup>\*</sup> Ce paragraphe fut probablement ajouté par l'auteur après avoir douté au public la première edition de son ouvrage. On voit qu'il avait en l'intention de raconter l'histoire des Senhadja seus les émirs arabes, projet qu'il n'e pus exécuté.

Les Sanhadja sont les enfants de Sanhādj, som dont le première lettre doit recevoir dans la prononciation un léger mélange du son du s, et dont la dermère lettre [le dj] est un k se repprochant du g . Entre l'a et l'd du même mot, les Arabes ont inséré un h, afin de l'adapter au génie de leur langue. Par suite de ces changements, Zanag est devenu Sanhadj ...

Les généalogistes berbères disent que la tribu de Sanhadj a pour aïaul Bernès, fils de Bern; mais Et-Taberi et Ibn-el-Kelb; regardent les Sanhadja et les Ketama comme descendant de Himyer. Nous avons déjà mentionné cette opinion dans notre chapitre sur les Ketama \*. Parmi les traditions que l'historien Et-Taberi capporte à ce sujet, on lit que Sanhadj était fils d'Isougan 4, fils de Meiçour, fils d'El-Pend, fils d'Ifricos, fils de Cars. Quelques généalogistes prétendent qu'il était fils d'El-Mothenna, fils d'Ri-Mansonr, fils d'Es-Sabah, fils de Yahsob, fils de Malek, fils d'Amer, fils de Himyer le jeune, fils de Sobs. Telle est aussi la généalogie rapportée par Ibn-en-Nahoui\*, historien de la dynastie sanhaditenne ; il le fait descendre de Yahsob, personnage dont nous avous fait mention dans la généalogie des tribus himyerides \*; mais la chose n'est pas comme il le dit. Les généalogistes berbères les plus exacts disent que Sanbadi était fils d'Astl', fils de Zéasa, fils de Timts, fils de Sedder, fils de Mou-

<sup>4</sup> L'auteur essain lei de peindre la prononciation du mot *Zanag* ou Sonague : il est impossible de la representer exactement à l'aide des leitres arabes-

Les philologues arabes prétendent qu'il faut prosoncer Sinhadj ou Sonhadj. Ils paguissent no s'être pas doutes que ce mot est une altération de Zanag.

Foy, vol 1, pag, 291.

<sup>\*</sup> Variante : Nacrom.

<sup>&</sup>quot; Jusqu'à présent le traducteur u'e pu requeillir aucun reaseignement au sujet de cet historien

<sup>\*</sup> Pour le généalogie des Himyerides, voyes l'Eseri de M. C. de Per-\* coval, tablem I.

<sup>1</sup> Variante : Amil.

lan, fils de Mesleten \*, fils de Serr, fils de Mekella, fils de Dicous, fils de Halhal, fils de Cherou, fils de Misraïn, fils de Cham. Ils ajoutent que Guezoul, Lemt, Heskoura et Sanhadj naquirent tous de la même mère, laquelle était fille de Zahhîk-Ibn-Madghis et se nommait Tiski-el-Ardja. Ces quatre frères furent appelés les Enfants de Tiski. De ceci il faudrait conclure que les quatre tribus berbères dont nous venons d'indiquer les noms descendent de quatre freres, enfants d'une même mère; mais Dieu suit si cela est vrai.

Les Sanhadja forment plusieurs branches, savoir : les Telkata [ou Tolokkata], les Andjefa, les Cherta, les Lembrauma, les Messoufa, les Guedala, les Mendaça, les Benibularet et les Iticen. Les Andjefa se composent des Benibularet des Beni

Selon Rt-Tabert et Ibn-el-Kelbi, la partie du Désert occupée par les Sanhadja s'étendait à une distance de six mois de marche. Les Telkate, une des plus grandes divisions de la tribu, fondèrent la première dynastie sanhadjite. Ils étaient établis à demeure fixe, dans le territoire qui sépare le Maghrebeantrai de l'Ifrîkra; mais les Messoufa, les Lemtoune, les Guedala et les Cherta vivaient sous la tente et habitaient le Désert. Les Andjefa, la branche la plus considérable de la tribu de Sanhadja, formait plusieura ramifications dont chacune occupait un territoire différent.

Les Sanhadja étaient clients de la famille d'Ali-Ibn-Abi-Taleb [gendre de Mahomet], de même que les Maghraous l'étaient du khalife Othman; mais j'ignore de quelle manière cette relation

<sup>4</sup> Varianto : Islin.

<sup>\*</sup> Mez-Ougret peraîtêtre la traduction berbère du surnom arabe Ibn-Ougreth (fils de Ougreth).

Dens les manuscrits, plusieurs de ces noms effrent des variantes; mons en avons signalé les principales dans l'édition du tente arabe.

vint à s'établir Parmi les Sanhadjians qui se distinguèrent sous la domination musulmane, on remarqua Thebet-lbn-Oursidan', qui se révolta en Ifrîkta sous le règne d'Es-Saffah, lors de la chute des Ométades de l'Orient. On cite aussi Abd-Allah-Ibn-Bekerdid'; Abbad-lbn-Sadee, général au service de Hammad-lbn-Bologguin; Soleiman-Ibn-Bateuntn-Ibn-Allan, imam de Badis, fils de Bologguin; la famille Hamdoun, visirs des princes bammadites, et dont l'un, appelé Meimoun-Ibn-Djemil, eut pour oncle maternel......', directeur de l'approvisionnement de l'Espagne. Mais il serait trop long de les énumérer tous. Hamdoun, chef de la famille dont nous venous de faire mention, était fils de Soleiman, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'Alim.

Deux races sanhadjiennes fondèrent chacone un empire : les Telkata en Ifríkia et en Espagne; puis, les Messoufa et les Lemtonna en Maghreb. Ces deux dernières tribus faisaient partie de la population qui porte toujours le voile (lithum), et on les distinguait par le surnom d'Almoravides. Nous traiterons de chacune de ces dynasties.

#### HOTICE DES SARRADIA DE LA PREMIÈRE RACE. — MISTOIRE DE LEUR EMPIRE.

Les Sanhadja de la première race descendaient de Telkat, als Kert, fils de Sanhadj. Leur pays renfermait les villes d'El-Mecila, Hamza. Alger, Lemd'ia [Médéa], Miliana et les régions occupées de nos jours par les Beni-Yezid, les Hosein, les Attaf, tribus zoghbiennes, et par les Thàleba. Au milieu des Sanhadja vivaient plusieurs peuplades ayant la même origine qu'eux et dont la postérité habite encore les territoires où leurs ancêtres avaient demeuré. Ces peuplades sont les Metennan, les Ounnougha, les

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Les noms de plusieurs anciennes tribus berbères commencent par la syllabe our. Il paralt certain que ce met est l'ancienne forme d'on (fils) Oursidan doit alors signifier fils de Zidan.

<sup>\*</sup> Dans le texte arabe, il faut probablement lure : Sekerdid kedalik. Telle est la legon que nous avons adoptée dans la traduction.

Dans les manuscrits, le nom a été laissé en blanc.

Beni-Othman, les Beni-Mezghanna, les Beni-Djåd, les Telkata, les Botouïa, les Beni-Aïfacun et les Beni-Khalfl. On rencontre les descendants des Telkata dans les provinces de Bougie et de Tunis.

Les Telkata avaient la prééminance sur toutes ces tribus.

- Du temps des Aghlebides, ils eurent pour chef Mensd, fils de
- » Mencous, fils de Sanhadj le jeune, c'est-à-dire de Zanag, fils
- » de Ouasfan, fils de Djebril, fils de Zeid, fils de Ouasis, fils de
- » Semili, fils de Djåfer, fils d'El-Yas, fils d'Othman, fils de
- Segad, fils de Telkat, fils de Kert, fils de Sanhadj l'ancien. »
   Voilà comment ibn-en-Nahoui, l'historien espagnol, expose leur généalogie 1.

Quelques historiens de Maghreb racontent que Menad, fils de Mencous, gouverna une partie de l'Ifrikīa et du Maghreb central au nom des Abbacides, et qu'il tint son autorité des Aghlebides. Il eut pour successeur son fils Zfri-lbn-Menad, qui devint un des plus puissants des princes berbères et qui est à soutenir use longue guerre contre ses voisins, les Maghraous, peuple de race zenatienne qui habitait le Maghreh central. Nous parlerons plus tard de cette guerre. Quand les Fatemides furent parvenus à établir leur domination en Ifrîkïa, Zîri passa de leur côté à cause des liens de chentelle qui attachaient sa famille à celle d'Ali-Ibn-Abi-Taleb, et, dès-lors, il se montra un de leurs partisans les ples dévoués. B'étaut fait oppuyer par oux, il obtint l'ascendant sur ses adversaires, les Maghraoua : aussi, cette grande tribu et tous les autres peuples d'origine zenatienne s'éloignèrent à jamais des Patemides pour embrasser le parti des Oméïades espagnols, dont ila firent reconnattre la souveraineté dans le Maghreb central et dans le Maghreb-4l-Acsa.

A l'époque où Abou-Yesid ent presque anéanti la puissance des Fatemides à Cairouan et à El-Mehdia Ziri attaqua les Kharedjites, partisans du chef rebelle, et, tout en les harcelant, il fit passer des socours aux Fatemides enfermée dans El-Mehdia.



<sup>\*</sup> On trouvers une autre généalogie de cette famille dans l'Appendice, et 1.

Il rendit musi à cette dynastic un service qu'elle n'oublis pres. Voulant toutefois s'assurer un lieu de retraite en cas de revers . il bâtit la ville d'Achir sur le flanc d'une montagne située dans le pays des Eosein et appelée encore aujourd'hui la montagne de Titori . Ayant fortifié cette résidence avec l'autorisation d'El-Mansour [le fatemide], il se vit bientôt seigneur d'une des plusgrandes villes du Maghreb. L'étendue et la population d'Achir. g'accorurent rapidement, et les pays les plus éloignés y envoyèrent leurs savants et leurs négociants. Quand Ismail-el-Manaour essiégea Abou-Yezid dans la château de Klana . Ziri lui amena une armée composée de Sanhadja et d'autres peuples berbères. Jusqu'à la prise de cette forteresse, il ne cessa de harceler l'ennemi, et s'étant ainsi nequis l'amitté d'El-Mansour, il rentra en Maghreb, comblé d'honneurs et de riches présents. Outre un diplôme qui le constituait chef des Sanhadja, il obtint de ce prince la permission d'élever des palais, des caravansérails et des bains dans Achir. Il reçutamme le commandement de la ville et de la province de Tàbert. Quelque temps après, il autorisa son file Bologguin à fonder trois villes, l'une sur le bord de la mar et appeide Djótalr-Beni-Mesghausa (les ties des enfants de Mesghanna) 1, et l'autre sur la rive orientale du Chélif et appelée Millana , la troisième porta le nom des Lundïa s, tribu senhadjienne. Belogguin sut investi par son père du gouvernement de ces trois places, qui sont encore aujourd'hui les villes les plus importantes du Maghreb central. Ziri ne suspendit jumais ses hostilités contre les Maghraoun, et il montra toujours une fidélité inaliérable à le cause des Fatemides. Djouher-el-Kateb syant fait une expédition dans le Maghreb-el-Acsa, per l'ordre d'El-Moëzz-k-Diu-llish-Madd, amena Zfri avec lui, d'après la recommandation de soa souve-



<sup>4</sup> Foy. l'Appendice, nº 1.

<sup>\*</sup> Maintenant Alger. — Les Beni-Mezghanna habitent, de mes jours, l'aghelle des Beni-Djåd, à onze lienes S. E. d'Alger. — Voy la carte dressée par MM. Caratte et Warmer,

Maintenant Médéa, on araba El-Media. — Le mot feméani s'emploie secore avec la signification de natif de Médéa.

raio, et eut souvent consson de loner les grands services rendus par ce chef. Quand Yala-Ibn-Mohammed-el-Ifréni perdit la vie, le Zenata soupçonnèrent Ziri d'y avoir contribué. Pendant le siège de Fes. où Ahmed-Ibn-Bekr-el-Djodami résista très-longtemps au général Djouher, Ziri déploya une grande bravoure, et, dans une attaque nocturne, emporta la ville par escalade.

La guerre entre Ziri et les Maghraous deviut enfin si acharaée que ceux-ci formèrent une alliance avec El-Rakem-el-Mostancer [nouverain ométade de l'Espagne] et firent proclamer l'autorité de ce prince dans le Maghreb central. Mohammed, fils d'El-Eheir et pett-file de Mohemmed-Ibn-Khaser, prit une part si active à cette démonstration qu'El-Moërz juges nécessaire de lui opposer les troupes sanhadjiennes. Il donna en même temps à leur commandant, Zira, le gouvernement du Maghreb et l'autorisation de s'approprier tous les pays qu'il parviendrait à soumettre. Ziri reunit aussitôt les forces de son territoire et se mit en marche. Son avant-garde poussa en avant, sous la conduite de Bologgula, afin d'attequer à l'improviste les troopes zénatiennes qu lbu-el-Kheir était en train de rassembler. Le chef maghraonien n'avait pas encere complété ses dispositions, quand les Sanhadja fondirent sur lui. Il s'ensuivit un des cenflits les plus acharnés qu'on oût jamais vue; la ligne de l'armée sénate-meghraonicane fut enfoncée, et Mohammed-Ibn-el-Kheir, se trouvant dans l'imposaibilité d'échapper et jugeaut la mort inévitable, passa dans un endroit écarté et mit fin à ses jours en se jetant sur son épée. Les Zenata prirent la fuite, et pendant le reste de la journée les Sanhadia continuòrent à les poursuivre et les tailler en pièces. Plusieurs siècles après, on voyait encore les essements des morte répandus sur le champ de bata.lle. L'on rapporte que plus d'une dizaino de leurs principaux émirs y perdirent la vis. El-Motes reçut les têtes de ces chefs et ressentit la joie la plus vive à l'aspect de ce cadeau que Ziri lui avait envoyé. Quant à El-Hakemel-Mostanose, il éprouva un chagem profond de coup terrible qui avait ainsi ébranlé son autorité.

Ziri et les Sanhadja pervintent alors à dompter les peuples nomades du Maghreb ; il s'acquit ainsi une grande supérioraté



sar Djåfer-Ibn-Ali 4, seigneur d'El-Mecfle et du Zab, et son rival en rang à la cour du khalife. El-Motes ayant alors pris la réso-Intion de transporter en Cairo le siége de son gouvernagent, invita Djåfor à quitter El-Meefla et à venir prendre le coumandement de l'Ifrikia. Cet émir, redoutant les intrigues que s'ourdissainst contre lui depuis quelque temps, hésits d'obéir, et ayant appris qu'un des affranchis d'El-Moësz était en route pour le chercher, il céda à le crainte et s'enfuit d'El-Mecile. Arrivé eu milieu des Maghraous, il les rallis autour de lui, et profitant des bonnes dispesitions que ces peuples lui témoignèrent ainsi que de leur ancien ettachement pour les Ométedes, il prodama de nouveau la souverainció d'El-Rakem-el-Mostagoer. Zfri sentit la nécessité de comprimer cette révolte avant que les insurgés euseent le temps de raffermir leur puisseurs. Il se hâta donc de marcher contre oux et de leur livrer bataille. A la suite d'un combat sangiant, l'armée sanhadjienne fut mise en découte ; In cheval de Zira s'abettet sons lus, et la retracte des vancous hista voir les corps de leur chef et de ses gardes étendes au milieu d'un champ de caruage. La tôte de Ziri fut portée à Cordone per une députation d'émirs maghraouens, qui avaient pour mission de renouveler à El-Bakem-el-Mostancer le serment de fidélité et de lui demander l'appui de ses armes. Yahya-Ibn-Ali, le frère de Ditfer, conduisit cette députation. Elri perdit la vie en l'an 360 °, après avoir gouverné pendant viagt-six aus.

Quand la nouvelle de ce désestre parvint à Achtr, Bologguia se mit aussitét en campagne et remporte sur les Zenata uns victoire échtante. Par cet exploit il venges non-seulement la mort de son pere et de ses parents, mais il mérita les éloges d'El-Moëss et obtint en nomination au gouvernement d'Achtr, de Téhert et de toutes les provinces du Maghrebqui avaient composé les états de son prédécesseur. Il reçui, de plus, le gouvernement d'El-Mecile, du Zab et des autres provinces qui avaient appartenn à Djéfer-lbo-Ali. L'accrossement de sa poissance et léten-

<sup>\*</sup> Voy. l'histoire de ce chef dans l'Appendice, at Zit.

<sup>\*</sup> En-Roweiri sjoule : dess le mois de Aemeden (juillet 974).

due que ses états vensient de prendre, lui permirent d'écraser les Mezata, les Hoouars, les Neiza et les autres Berbères qui habitaient des maisons construites de broussailles. Il pénétra au fond du Maghreb pour châtier les Zenata, et, cette entreprise accomplie, il revint, l'an 364, à la conr du enlten, qui l'avait invité à venir se charger du gouvernement de l'Ifrikia. Les honneurs dont El-Moëzz le combla en cette occasion, excitèrent au plus haut degré la jalousie des Ketama. Ce monarque partit alors pour le Caire, après avoir constitue Bologguin son heutenant en Ifri-kia. Tel fut le commencement de la dynastie Ziride.

ENTOIRE DES ZÍRIDES, LIEUTENANTE DES PATRONES EN TRAÉGIA. —
ORIGINE ET VICHSITUDES DE LEUR AUTORITÉ.

Quand El-Moëzz se disposa à partir pour l'Orient, il tourna son attention vers les états qu'il allait quitter, et chercha parmi les grands officiers de l'ampire, un homme fidèle et capable, partison deveué de la scete chtite, auquel il pourrait confier le gouvernement du Maghreb et de l'ifrikta. Son choix tomba sur Bologguin, fils de Ziri-Ibn-Menad. Ce chef, dont la famille s'était attaché, depuis longtemps, au service des Fatemides, venait de châtier les Zenata, ennemis déclarés de cette dynastie, et tout en vengeant la mort de son père, il avait défendu la cause des Chites et soutenu leur empire '.

Règne de Bologguin, file de Ziri. — El-Moëzz ayant rappelé Bologguin qui était alors dans le fond du Maghreb, lui confia l'administration de ce pays sinsi que de l'Ifrikia. Il laissa toute-fois le gouvernement de la Sicile entre les mains de la famille Abou-'l-Hacen-el-Kelbi, et meintint Abd-Allah-Ibn-Yakhlof-el-Ketami dans celui de Tripoli. A cette occasion il changes le nom de Bologguin en celui de Youçof, et, lui ayant accordé le surpom

4 - 0

Pour l'histoire d'El-Moëzz et de ses prédécesseurs, coy. l'Appendice n' m. On doit aussi consulter le vie d'El-Moësz par M. Quatromère.

d'Abou-1-Potoub (le père des victoires) et le titre de Soif-ed-Dole (l'épée de l'empire), il lui présente le rube de lieutenance, le revêtet d'un habillement magnisque et lui donne les plus beaux de ses propres chevaux richement harnachés. Uni ayant alors conféré le droit de commander les troupes, de percevoir l'impôt et d'administrer les provinces, il lui recommande de bien abserver trois choses, savoir : de tenir le glaive toujours suspendu sur la tête des Berbères, de ne jamais effrancher les nomades du poide de teurs impôts, et de ne jamais confier un commandement à aucun membre de la famille Ziri. Il le charges aussi de signaler le commencement de son administration par une expédition dans le Maghreb, afin d'en arracher toutes les semences de révolte et de briser les liens qui attachaient sucore ce pays au gouvernement des Ométades.

En l'an 362 (973), El-Moëzz | partit pour le Caire, et Bologgula, qui l'avait accompagné jusqu'aux environs de Siax, rentra à Cairounn et s'installa dans le palus de son maître. Aussitôt qu'il ent pris le ponvoir en main, il ac mit en marche pour le Maghreb, à la tête d'une armée composée de Sanhadjiens et d'un corps de troupes ketamisanes qu'El Moëzz avait laissé en Ifrikïa. Ibu-Khazer, sergueur du Maghreb central, s'enfuit à Sidjilmessa pour éviter son conomi béréditaire ; les habitants de Tehert, qui avaient chassé leur gouverneur, virent détruire leur ville par Bologguin en punition de leur révolte, et les Zenata, qui s'étaient ressemblés à Tlomcen, s'en éloignèrent précipitamment quand ils surent que cet émir venait les attaquer. Tlemcen se rendit à discrétion, et les habitants furent transportés à Achir. Bologguin reprit elors la route de Carroman, en conséquence d'une dépêche par laquelle El-Moësz kui défendit de pénétrer plus avent dans le Meghreb.

En l'en 367 (977-8), il obtiut du khelife Nizer, file d'El-Moëse, que Tripoli, Adjedabia et Sort fussest incorporés deue ses états, et aussitôt qu'Abd-Allah-Ibu-Yakhlef, le gouverneur actuel de



Ibu-Khaldoun designe de prince tautôt par son titre El-Moësz, et tautôt par son-vrai nom Mádá.

ces localités s'en fut éloigné, il le remplaça par un de ses propres officiers.

Dans une nouvelle expédition contre les Zenata du Maghreb, [en 369:979-80] illes met en fuite, s'empara de Pez, de Sidjilmessa et de la province d'El-Hebet. Ayant expulsé de ces contrées les fonctiones res du gouvernement ométade, il tourna ses armes contre les Zenata qui s'étaient rassemblés à Sid ilmessa et leur infliges un rude châtiment. [El-Kheir-] Ibn-Khazer, émir des Maghraqua, fut fait prisonnier et mis à mort. Dès ce moment tout céde devent le vainqueur ; aussi les familles de Yala-Ibu-Mohammed-el-Ifréni, d'Atra-Ibn-Abd-Alfah-Ibn-Khazer, et de Felfoul-Ibn-Khazer prirent la fuite avec Yahya-Ibn-Ali-Ibn-Eamdoun, seigneur d'El-Basra, et allèrent camper sous la protection. des remparts de Centa. Le vizir [espagnol], El-Mansour-Ibn-Abi-Amer, auquel ils envoyerent demander recours, partit sur le champ à la tête d'une armée et vint prendre position à Algésiras. Avec lui armyèrent tous les princes et chefs zenations qui s'étaient rendus à la cour de Cordone pour faire acte de dévouement au sultan et pour acquérir les mérites spirituels attachés au service militaire dans les garnisons de la frontière musulninitio

El-Mansour annonça à ces chefs et à leurs nombreux dépendants qu'ils devaient se placer sous les ordres de Differ, fils d'Ali-lha-Hamdoun, [ancien] seigneur d'El-Mecila, et les fit alors passer le détroit. Ils emportèrent avec eux cent charges d'or que le vizir leur avait ordonné de remettre à leur général, nommé maintenant commandant en chef de l'armée destinée à combattre Bologguin. Tous ces corps dressèrent leurs tentes sous les murs de Ceuta et y attendirent l'ennemi. Les autres troupes qu'El-Mansour recevait au camp d'Algesiras et qu'il continuait à expédier des divers ports du détroit, montrèrent un tel empressement pour secourir leurs amis, les Zonota, qu'à défaut de navires pour les transporter, elles auraient presque essayé de traverser la mer à la nage. Quand Bologguin fut parvenu au sommet de la colline de Titaouin (Tétouan), il y fit couper des routes à travers les broussailles, afin de faciliter le

marche de son armée. Parvenu enfin au haut d'un mamdon d'où il put découvrir le camp esnemi dressé au pied des remperts de Coute, son courage en fut ébranlé, car il reconnut qu'une telle position était inexpugnable. L'on reconte qu'en regardant cette ville où des convois de troupes arrivaient sans cesse des ports espagnols, il s'écris : « Voilà un aspic qui nous menace de sa » gueule! » et qu'il donna aussitôt l'ordre de rebrouser chemin. Le fait est qu'il n'avança pas plus loin.

S'étant alors retourné en arrière, il alla détruire El-Basra, ville très-florissante et siège du gouvernement de (Djifer-Ibn-Ali-) Ibn-el-Andelosi. Trouvant ensuite une bonne accasion de faire la guerre sainte, il tourna ses armes contre les Berghouata et una leur roi Eïça-Ibn-Abi-'l-Ansar. Nous parierons ailleurs de cette campagna. Ayant réussi à faire disparaître du Maghreb la domination des Omérades et à refouler les Zenats dans le Détert, il envoya ses prisonniers à Cairouan et ne sortit plus des pays qu'il veneit de conquérir. Il mourut, [le 24 de Dou-'l-Hiddja] 373 (mai 984), à Ouarekeen ', localité située entre Sidjilmessa et Tlemesn, pendant qu'il rentrait de cette longue expédition.

Règne d'El-Monsour, fils de Bologguin. — Aussitôt que Bologguin ent rendu le dernier soupir, son affranchi, Abou-Zoghbel, en fit porter la nouvelle à El-Mansour, fils et auccesseur désigné du prince décédé. El-Mansour se charges à l'instant même du commandement des Sanhadja, et ayant quité Achtr, ville dont il exerçait le gouvernement à cette époque, il se rendit à Sabra [près de Cairouan]. Ce fut là qu'il reçut de la part d'El-Aziz-Nizar, fils d'El-Moëzz-Mådd, sa nomination au gouvernement de l'Ifrikïa et du Magbreb, sous les mêmes condmons qui avaient été imposées à sou père. Il confia aussitôt le gouverne-



Dans En-Noweiri, ce nom est écrit Ouarokiin; dans le Baïan, on cit Ouargesfou. C'est du Baïan que nous avons pris la date précise de la mert de Bologguin.

ment de Tèbert à son oncle paternel 4, Abou-'l-Behar, et calui d'Achir à son frère itouweft.

En l'an 374 (984-5), il envoya Itouweft dans le Maghreb-el-Acsa à la tête d'une armée aûn d'enlever ce pays aux Zenata qui, d'après les dernières nouvelles, s'étaient emparés de Sidjilmessa et de Fex. Ce prioce eut une rencontre avec l'émir de Fex. Zîri-Ibn-Atïa, aurmonné El-Cartas, et ayant essuyé une défaite, il revint à Achir. Dès-lors El-Mansour renonça aux expéditions contre les Zenata du Maghreb et permit ainsi à Ibn-Atïa, à Ibn-Khazroun et à Yeddou-Ibn-Yala d'y établir leur autorité. Il \* se rendit ensuite à Baccada, et comme Abd-Allah-Ibn [-Mohammed-] el-Kateb, officier nommé par Bologguin au gouvernement de Cairouan et qui y commandait encore, lui avait donné des sujeta de mécontentement \*, il accoedit les dénonciations qu'on lui adressa relativement à la conduite de ce fonctionnaire et l'accabla du poida de sa colère. Abd-Allah-Ibn-el-Kateb fut mis à mort en l'an 377 (987-8), et Youçof-Ibn-Abi-Mohammed lui succéda.

Le texte prebe porte à son frère; mais d'autres indications, fournies per lim-Khaldoun, démontreut qu'Abou-'l-Behar était trère de Bologguin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ici les manuscrits et le texte imprimé portent Bologguin, Il faut remplacer ce nom par celui d'El-Moneour.

Abd-Allah-Ibn-Mohammed, surnomme El-Katet (Vécripain), était 6le d'un prince aghiebide qui s'était réfugié dans le pays des Nefzeous, à l'épaque où les Fatemides enlevérent à sa famille le trône de l'Ifrikia. Ayant mentré de grands talents comme écrivain épistolaire et une connamence parfaite des langues arabe et berbère, il fut admis su service de Ziri en qualité de secrétaire, et il remplit ensuite la même emploi sous Bologguin. Nummé gouverneur de Cairouan dans le mois de Rebut premier 364 (décembre 974), il y emassa tant de richesses que, dix années plus land, il put dépenser buit cent mille pièces d'or (huit mil-None de france) dans la construction d'un palers entouré de plantations d'arbres. En Mobarrem 377, El-Mansour reçui une lettre d'El-Axiz-Nizar, sultan de l'Egypte, daos laquelle il lui fut enjoint d'insérer le nom d'Abd-Allah-al-Katch dans la prière publique. C'était le désigner comme héritier du trôse ; aussi la jalousie d'El-Mausour et de toute sa famille ne tarda pas d'éclater. Six mois après l'armyée de cette dépêche, El-Mansour alla faire une promenade à cheval, accompagné de plusieurs officiera de sa maison, et il emmona Abd Ailah avec lui. Adressant alors

Plusieurs coulévements syant ou less parmi les Keume, El-Mansour en fit mourer les autours et châtes les révoltés avec une grande sévereté !: Quand il out réduct cette tribu à le sommence, il la plage sous l'administration de fenctionneures [amhadpage].

la parole è galas-ci, il antenna una conventation qu'il intervannit sabitumest per un cono de lance. Abd-Allah, frère d'B-Maccone, lui porta na eatre coop qui lui traverse le des et la portrine Le melhanceux Nodel tomba en proférant con paroles e la meure dans la religion de Dieux. o dans la religion de con Prophécel o fine (lis Youge) ayant essayé de le sauver, fet massacré en mêms temps que lui (En-Newstri). — On well par la Baten que not hamme était très redeaté d'El Monseyr et qu'à l'épagne en firloggala mourui. Il tensis les ciris du teinar publis at du dépôt d'armes. Il parviet ensuise à exercer un tel pouveir qu'il disposant de tous les emplois. Ses encernes, et il en avant basecoup partin les courtions, le éénoucirent entig à El-Mantour comme l'autour caché de la révolte d'Abon-'i-Pulip et des Esteurs, (Yoyan le note outranto). Di Vincour lui ordonna alore do sa démettro da goavernoenent de l'Ifrikia et de se contanter de la place de secrétaire d'étail. Abd-Allah répondit qu'il nimerait misuz être taé que dant taé. Qualques journ après, il mouros de la main de ca proce et de la montire que nous raconia Ra-Noweri. Les troupes profitérent de la confusion amendo par la mort de os fenctionnaira pour piller son paleis et commettre testes pertes de brigandages sux environs de Caixanne.

 La première révolte des Estams out pour outror un missispostre. on agent politique des Potenziess, nommé Abou-1-Febru-line-Nasronjah, natif de Khorsean, Cet homme arrive à Caircoan, l'an 176. ghargé par le khohis El-Azla-Nizze d'une mission exprès fon trabus Actonomouses, Yougof-/bn-Ahd-Allah, gouvernour de Caircuan, la repet greo un empretamentali marqué, la combia de desse es de poévenances at lui fournit les moyens de un réadre à m. factionnes. Personn dess le nove des Colume, Abou-'l-Fahm communes à y lover des troupes et à faitre moutie-e. L'aquée suivente, Il-Meucour reçut la visse de deut, efficiers approyes par in ever du Coire qui lui requirent des décéches, eslas insumiet l'ordre de no rice entreprendre contre Abou-'i-Fohm. On dit même que ore messagore déchedrant qu'es ess de dombtessante pay grares du khoide, les Estates la minoraient en Egypte le corde au con. Proroqué par cette insolante commoneration, El-Massour laur répondit très-vertement et, s'étant mis en gammages, il les forçs à l'ancompagner. Hairè dans le paye dus Katerio, il seconges la ville du Mila at détruent tous les villages bosamens qui su trouvement sur cen paqrage. Ayant diffait les fountrais à Soif, il prorrecteit Abou-'s-Pobie es pervint à l'attache dage une montagne en il p'était structé. Le princenter for conduit an princeto d'El-Mausotr qui le frappe de



Vers cette époque, il donna le gouvernement d'Achtr à son frère. Hammad.

En l'an 379 (986-90), pendant que la guerre avec les Zenata durait encore, Said-Ibn-Khazroun abandonna ceux-ci et passa du côté d'El-Mansour. Ce prince accueillit le transfuge de la manière la plus honorable, le combla de présents, lui donna le gouvernement de Tobna et [au fils de Said il accorda] la main de sa fille. Par cette conduite généreuse il décida plusieurs tribus zénationnes à lui envoyer des députations [chargées de lui présenter leur soumission]. Said conserva le gouvernement de Tobna jusqu'à sa mort, événement qui eut lieu en 384(994-2). Son fils Felfoul lui succéda dans cette charge.

En l'an 379, Abou-'l-Behar, fils de Ziri, leva l'étendard de la révolte, mais, à l'approche d'El-Mansour, il prit la fuite et se dirigea vers le Maghreb. El-Mansour continua la poursuite après avoir amnistié les habitants de Tèbert, et ne consentit à re-brousser chemin qu'au moment où les vivres commencaient à lui manquer '. Abou-'l-Behar invoqua alors l'appui d'[El-Mansour-] lbn-Abi-Amer, régent de l'Espagne, et lui envoys, en même temps, son fils comme ôtage. En conséquence de cette demande, lbn-Abi-Amer écrivit à Zîri-Ibn-Aus de la tribu de Zenata, chef

peint de lui laisser à peure un souffle de vie. On lui fendit ensuite le venire pour en arracher le foie, et les esclaves nègres dépecérent son corps, en firent rôtir les chairs et dévorèrent tout jusqu'aux os. Ceci set lieu vers le commencement de l'an 378 (mai 198). Les ambassadeurs regurent alors leur congé avec l'ordre d'informer leur maître de ce qu'ils venaient de voir. Arrivés au Caire, ils dirent au khalife : « Nous venons d'un pays de démons, mangeurs d'hommes, qui n'appartiencent pas à l'espèce humaine. »

La seconde révolte des Ketama éclata dans le même pays, l'an 379. Bite avait été suscités par un nommé Abou-'i-Feredy, juif, à ce que t'on rapporte, qui se donnait pour un petit-fils d'El-Caim, khalife fatemide. Les partisans qu'il trouva parmi les Ketama auccombèrent presque teus sur le champ de bataille, et El-Mansour profita de sa victoire pour accabler cette tribu de contributions et d'impôts. Abou-'i-Fered] fut livré par les siens et périt dans les toriures. — (En-Notoriri.)

 Selon l'auteur du Baïan, El-Mansour donns alors le commandement de Téhert à son (rère Houweft.



du parti ométade à Fez, lei ordonant de seconder franchement les efforts du prince sanhadjien. Ziri fournit des secours au fugitif, et dejà, pendant quelque temps, ils avaient agi de concert, quand Yeddou-Ibn-Yala leur déclara la guerre. La défaite de Yeddou les rendit maîtres de Fez et de la contrée voisine; mais, en l'an 382 (992-3), une mésantelligence éclata entre les deux alliés, et Abou-'l-Behar s'en retourna auprès des siens. Il rentre à Caironan la même ennée, et trouva, auprès d'El-Mansour, l'accueil le plus empressé. Comblé d'honneurs et de cadeaux par son neves, il en reçut de plus sa nomination au gouvernement de Tèhert. El-Mansour mournt en 385 (996) 4.

Règne de Badit, fils d'El-Mansour. — Badis \*, fils et auccesseur d'El-Mansour, charges Itouwest du gouvernement de
Téhert, le plaça, avec son autre oncie Hammad, à la tête des
troupes de l'empire, et les envoys contre les Zenats. Cette armée
sut mise en déroute et repoussée jusqu'à Achir. Bu l'an 389
(999), Badis lui-même se mit en marche asin d'attaquer Ziri-IbnAtia, qui opérait sa retraite vers le Maghreb. Il consis alors à son
oncie \* Itouwest les gouvernements réuns de Téhert et d'Achir.
Cette nomination décids les frères Makcen, Zaoui, Halil, Maghsin et Arem \* à se révolter contre leur neveu Itouwest et à piller
son camp. Itouwest parviot à s'échapper, et Abou-'l-Behar accourut auprès de Badis pour se disculper de toute participation
à cet attentat \*. Comme le sultan était alors occupé à combattre



L'auteur du Baian place la mort d'El-Mansour en l'au 386, 3 du premier Bebià (fin de mara 196). C'est aussi l'aunée donnée par En-Noweiri.

<sup>\*</sup> Bidis ept pour surnoms Abou Menal-Nastr-ed-Dola. - (Baïan.)

Dans le texte arabe, on lit : son frère. Cette leçon est mauvelse liouweft était fils de Bologguin et oncie de Badis.

<sup>\*</sup> Varianto : Asem.

Dans un des chapitres suivants, l'auteur rend compte des mêmes événemente en y ajoutant quelques détails. On remarquers dans ces deux récits qualques variantes d'orthographe dans les noms propres et qualques contradictions.

Felfoul-1bn-Sald, ainsi que nous le racenterons dans le chapitre sur les Beni-Kharroun, il envoya son oncle Hammad contre les rebelles '. Genz-ci, ayant réuns leurs forces à celles de Felfoul, marchèrent à la rencontre de Hammad et essuyèrent une défaite. Nahcen, l'un des princes insurgés, tombs entre les mains du vainqueur qui le sit dévorer par des chiens. Mohcen et Badis, les fils de Makcen, furent également mis à mort ; c'est, du moins, ce que nous racente !bn-Hazm. Les fuyards se résugièrent dans le mont Chennous ; mais, s'y trouvant cernés par Hammad, ils se rendirent au bout de quelques jours, à la condition d'être transportés en Espagne. Ce sut en l'an 391 (1000-1) qu'ils se présentèrent à la cour d'Ibn-Abi-Amer.

Nouf jours sprès la mort de Makeen, eut lieu celle de Ziri Ibn-Atra, le maghraouien. Badis rappela alors son oncle Hammad à la capitale sûn de s'en faire un appui dans sa guerre avec Felfoul.

Aussitöt après le départ de Hammed, une grande agitation se manifesta dans le Maghreb : les Zenata commencèrent à ravager les provinces et à intercepter les caravanes, puis ils allèrent bloquer El-Mecila et Achir. Badis envoya contre eux son oncle Hammad, et, en l'an 395 (1004-5), il le suivit lui-même. Parvenu jusqu'à Tidjist, il s'y arrêta, et pendant son séjour, Hammad soumit le Maghreb, châtia les Zenata et fonda la Calà [-Beni-Hammad]. Voulant alors mettre à l'épreuve la fidélité de son oncle, Badis l'invita à se dessaisir des gouvernements de Tidjis

La texte porte centre les fils de Ziri, ses frères. Ils étaient frères de fologgoin, père de Hammad et grand-père de Badis. Hon-Khaldoun aurait du écrire : ess oncles. — Tout le chapitre des Zirides est rédigé avec une négligence extrême. L'auteur a bien rassemblé les principaux toits de leur histoire, mais il les a trop condensés; souveot même il se trompe aur les degrés de parenté qui existaient entre les personnages dont il parle, et, quelquefois, il met un nom à la place d'un autre. Les renseignements qu'il nous fournit dans les chapitres sur les Hammadites, les Beni-Kharroun, etc., ent servi pour faire reconnaître et corriger ces erreurs. Nos modifications avaient été faites avant la publication du texte arabe de l'histoire de l'Afrique et de l'Andalousie intitulés la Boian, etc.; et elles sont pleisement justifiées par les leçons et indications de cet important ouvrage.

et Constantine. Hammad refusa son consentement et se mit ea závolto ouverte. Son frère Ibrahlus, que Badis envoya contre lui, embresse son parti. Alors Sadis lui-même se mit en marche, et, parvenu jusqu'au Chelif, il réussit à attirer sous ses drapeaux une partie de leurs troupes. Ayant obtenu, dans cette expédition, la soumission et l'appui des Toudyln, il comble de présents leurs émire Atta, fils de Dafleten, dont Hammad avait tué le père, et Yedder-Ibn-Locman-Ibs-el-Moterz, qui étaient venus se joindre à lui. Après avoir campé successivement sur le bord du Ouacel, dans le Seressou, et sur le mont Guezoul, il força Hammad à prendre la fuite et à rentrer dans la Calà. Il avait déja commencé le siege de cette forteresse, quand la mort vint le surprendre, pendant qu'il dormait dans sa tente, en milieu de ses compagnous. Cet événement out lieu en [Dou-'l-Càda de] l'an 406 (avril 4018). Les assiégeants reprirent alors la route de la capitale, emportant avec eux le corps de leur souverain.

Règne d'El-Moësz, fils de Badts. — Quand la nouvelle de la mort de Badis parvint à Cairouan, l'on prêta le serment de fidélité à son fils, El-Moëzz, jeune prince qui n'avait alors que huit sos. Aussitôt après la rentrée de l'armée (à El-Mehdïa), ou procéda à l'inauguration publique du nouveau souverain, et tout le peuple prit l'engagement de le servir avec dévouement.

Hammad, qui venait d'occuper El-Meclla et Achir, et qui s'était préparé à soutenir la guerre, evait investi Baghaïa, quand il apprit qu'El-Moëix marchait contre lui. Il leva aussitôt le aiége de cette ville afin de livrer hataille au nouveau souverau; mais il essuya une telle défaite qu'il dût laisser son camp et son frère lbrahlm au pouvoir de l'ennemi. S'étant alors réfugié dans la Calà, il obtint la cessation des hostilités, après avoir consenti à envoyer son fils auprès d'El-Moëza qui avait exigé cet ecte de soumission. Le vainqueur se porta alors jusqu'à Setff et Casr-et-Tin, d'où il rentra dans sa capitale. Ce fut en l'an 408 (1017-8) qu'El-Caid, fils de Hammad, se présenta devant El-Moëza et le pria de mettre un terme à cette guerre désastreuse. Un traité fut alors conclu par lequel Hammad fut reconnu mettre d'El-Mectla,

de Tobna, du Zab, d'Achàr, de Tèhert et de toutes les parties du Maghreb dont il pourrait effectuer la conquête. El-Caïd obtint pour lus-même le gouvernement de Tobna, d'El-Mecila, de Maggara, de Mersa-'d-Deddjaj, de Souc-Hamza et du pays des Zousous; puie, syant reçu des cadeaux d'une valeur égale à ceux qu'il avait apportés, il s'en retourna [suprès de son père]. Dès ce moment les deux rivaux déposèrent les armes, et ils s'allièrent par des mariages après s'être partagé l'empire. De cette manière, la dynastie des Sanhadja se divisa en deux branches : la famille d'El-Mansour, fils de Bologguin, souverains de Cairouan, et la famille de Hammed, fils de Bologguin, souverains d'El-Calà.

En l'an 432 (1040-1), El-Moëzz investit la Calà et y assiégea [El-Caïd, fils de] Hammad pendant deux années: Ayant alors renoncé a son entreprise, il rentra chez lui, et depuis lors, il vécut en paix avec son rival.

Zaoui, fils de Ziri, étant revenu d'Espagne en l'au 410 (1019-20), comme nous le dirons nilleurs, reçut d'El-Moëzz l'accueil le plus honorable. Ce monarque alla à pied au devant de lui, le conduisit dans un grand palais que l'on avait meublé pour au réception, et le comble des dons les plus précieux et les plus rares.

La puissance qu'El-Moërz exerçait en Ifrikia et à Cairouan devint enfin si grande que jamais en avait vu chez les Berbères de ce pays un royaume plus vaste, plus riche et plus florissant que le sien. On en voit la preuve dans l'ouvrage d'Ibn-er-Rakik, historien qui nous a transmis la description de leurs fêtes de noces, présents, pompes lunèbres et largesses. Ainsi, pour en citer quelques exemples : le présent que Sandal, gouverneur de Baghaïs, envoya au souverain, consistait en cept charges d'argent; les cercueils de plusieurs de leurs grands personnages étaient en bois de l'Inde et à cloux d'or. Badis fit cadeau à l'elfoul-Ibn-Said-ez-Zenati de treute charges d'argent et de quatre-vingts ballots de riches étoffes. La dime fournie par quelques cantons maritimes situés dans le voisinage de Sfax, se composait de quatre-vingt mille boisseaux de grains \*.

Bu l'an 410, Bi-Motiza célébra le mariage de sa sœur et déponsa

El-Moëzz eut souvent à combattre les Zenata, et dans chaque rencontre, il remporta la victoire 1. Comme il ne goûtait que médiocrement les hérésies de la secte chifte, il adopta la croyance orthodoxe des Sonaites, et vers le communescement de son règne il en fit ouvertement profession \*. Ayant alors chargé d'imprécations tous ceux qui survaient la doctrine des Rafedites \*, il céda au zèle qui l'animait et donna l'ordre d'ôter la vie à ces sectaires partout où on les trouvait. Un certain jour, étant allé à la promeuade, il invoqua à haute veix le secours d'Abou-Bekr et Omer [les deux premiers khalifes], dans un moment où son chevel était sur le point de s'abattre. La populace ayant entendu cette exclamation [digne d'un vrai Sonnite], se jetta sur les Chirtes et en fit un massacre affreun. Tous les missionnaires rafedites éprouvèrent le même sort. Le khalife fatemide qui régnait au Caire en fut tellement courroucé qu'il adressa à El-Moëss une remontrance sévère, pendant que sen visir. Abou-'l-Cacem-el-Dierdierai, travaillant à ramener le souverain ziride par des menaces et des avertissements. El-Moërz y répondit par des attaques contre le caractère et l'origine des khalifes fatemides. La querelle s'envenima tellement qu'en l'an 440 (4048-9), El-Moëzs ordonna la suppression de la prière qui se faisait dans les mosquées pour la prospérité de Mâdd -el-Mostancer, fit brûler les drapeaux donnés par le gouvernement fatemide, et

pour le trousseau et lêtes de noce, un million de pièces d'or En 442, il enterra la mère, et les frais des funérailles montérent à cent mille pièces d'or. — (Bailan.)

Les Zesata de l'ouest marchèrent contre l'Ifrikia en 430 et en 527,
 (Boion.

<sup>\*</sup> Son préceptour l'avait élevé sacrétement dans les principes du rit erthodoxe malékite.

s Voy, sur les Rafedites l'appendice nº n de ce vol.

<sup>·</sup> On commerce à massacrer les Chites en l'an 407.

Trois mille en furent tués. Il perait que les Chiles de l'armée, ayant entendu El-Moëzz invoquer Abou-Bekr et Omer, voulaient le tuer, ce qui amena un confilt dont ils furent les victimes.

abolit l'usage d'inscrire le nom de ces khalifes sur la bordure du manteau impérial [sur les drapeaux] et sur les monnaies. Pour compléter cette révolution, il prononça lui-même [l'an 443] la prière publique au nom d'El-Caim-lbn-el-Cader, khalife de Baghdad (. Abon-'l-Fadl-lbn-Abd-el-Onahed-et-Temimi, agent politique de la cour de Baghdad, apporta en retour, à El-Moëzz, un diplôme par lequel El-Caim le confirmait dans le gouvernement de l'Ifrikia. Le khalife fatemide, El-Mostancer, chercha le moyen de se venger, et, d'après l'avis de son ministre, Abon-Mohammed-el-Yazouri, il làche sur l'Ifrikia les Riah, le Zoghba et les Athbedj, tribus hilaliennes qui avaient pris part à la révolte des Carmats. Nous avons déjà parlé de ceci dans le chapitre qui traite de l'entrée des Arabes en Ifrikia.

Ces peuples pénétrérent dans le pays en dévalisant les voyageurs et en dévastant les lieux habités. El-Moëzz envoya une armée contre les envahisseurs, et comme elle essuya une défaite, il alla lui-même se mesurer avec eux. A la suite d'une bataille qu'il leur livra près du mont Haideran, et qui amena la déroute de ses troupes, il courut s'enfermer dans Cairouan où il fut bientôt bloqué par l'ennemi. Pendant toute la durée de ce siège, les Arabes continuèrent à ravager les campagnes et à opprimer les cultivateurs, jusqu'à qu'ils eurent entièrement ruiné l'ifrikïa.

En l'an 449 (1057-8), El-Moëza se rendit de Caironan à El-Mehdra sous la protection de Mounès-Iba-Yahya-es-Sinberi, émir riahide, dont il venast d'épouser la fille. Arrivé à El-Mehdra.

<sup>4</sup> La fermule de malédiction prononcée solennellement en cette occasion contre les Fatemides, se trouve dans le Baian, page 189 du teste arabs.

Yoyez, sur ces événements, le toma :. p. 30 et surv

Fici le texte arabe est équivoque et peut aussi aignifier : auquel il penait de marier au filie. Le passage analogue qui se trouve dans le tome t, p. 34, répond à une expression arabe tout aussi vague que celle que nous aignalous ici. Aussi pourrait-en très-bien le remplacer par les mots : et il lui donne au filie en mariage. Cette dernière manière d'entendre l'expression asher léhou à bintih où le sujet du verbe et la personne à faquelle le pronom affixe se rapporte sont également in-

il s'arrêta chez son fils Temîm, qu'il y avait envoyé quelque temps auparavant. Les Arabes pénétrerent alors dans la ville de Cairouan et la mirent au pillage.

Pendant le séjour d'El-Moëzz à Rl-Mehd's, des insurrections écletèrent dans les autres villes de son empire : en l'an 450 (1059), Hammou-Ibn-Meltl-el-Berghousti se rendit mattre de Sfax; les habitants de Souça se constituèrent en république; Tunia aubit la domination d'En-Nacer-Ibn-Alennas-Ibn-Hammad, seigneur de la Calá, et Abd-el-Hack-Ibn-Khoraçan, le gouver-ueur qu'il y établit, se déclara indépendant et transmit à sea enfants l'autorité usurpée. El-Moëzz-Ibn-Mohammed-es-Sanhadjt, gouverneur de Cabes, reconaut la souveraineté de Mounès-Ibn-Yahya, et ibrahim son frère et successeur, suivit son exemple, ainsi qu'on le verra ci-après. Le royaume de la famille de Badia a'étant ainsi démembré, plusieurs révoltés a'en partagèrent les débris. Dans une autre partie de cet ouvrage nous raconterons leur histoire.

El-Moëzz mourut [le 5 Châban] 454 (août, 4062).

Règne de Temim fils d'El-Moëss. — La mort d'El-Moëss plaça son fils Temim à la tête d'un empire dont il ne resta que les villes fermées de murailles; tout le pays ouvert étant tombé au pouveir des Arabes. Ce prince employa le seule ressource qui lui restait : il suscita des guerres entre eux, et il sida très-adroitement les uns contre les autres.

En l'an 455 (4063), il marcha à la rencontre de Hammou-Iba-Melfi, seigneur de Sfax, qui s'était mis en campagne pour l'attaquer, et il l'obliges à prendre la fuite. Dans cette guerre, une partie des Arabes seconda Hammam et le reste combattit pour Tembr. S'étant alors emparé de Souça, ce prince envoya son armée contre Tuna et en contraignit le seigneur, Iba-Khoraçan, à faire sa soumission. [En l'an 460], à la suite de ces

certains, paraît justifiée, dans le cas actuel, par un passage d'un ancies histories que l'auteur du Baïon cite à propos du même événement. Ou y lit Bi-Moësa donne une de ses filies en morioge à un de cer chefs urait set contracte ainsi une parenté avec sux.



succès, il dirigea ses troupes contre Cairouan. Cette ville avait été placée par El-Moëzz sous le commandement de Caïd-Ibn-Meimous-es-Sanhadji, legael se la (aissa eplever, trois (années) plus tard, par les Hoouars, et alla se réfugier dans El-Mebdys. Ayant été ensuite rétabli dans le siège de son commandement per Temim, il se révolta centre lui su bout de six [ans] et ouvrit des négociations avec En-Nacer-Ibn-Alcanas, seigneur de la Calà. Par cette conduite perfide il obligea Temim à expédier une armée contre lui, et se trouvent dans l'impossibilité de résister. il abandonna la ville et se rendit suprès d'En-Nacer. Après avoir laissé écouler encore six [années], Caïd alla trouver Hammou-Ibn-Melti-el-Berghouati, seigneur de Sfax, auquel il décide Yabki-Ibn-Ali, émir des Zoghba, à vendre Cairouan; et, en récompense de ce service, il reçut [de Hammou] le commandement de cette ville . Ce fut en l'an 470 (1077-8), qu'il y rentra et qu'il s'y fortifia.

Pendant ces événements la guerre continue entre Temim et Eu-Nacer, seigneur de la Celà. Les Arabes, ces fauteurs de troubles, entraînsient En-Nacer à faire des incursions dans l'Ifrîkia et même à prendre des villes; puis ils l'obligement à revenir sur ses pas et rentrer à la Calà. Les hostilités dutérent jusqu'à l'an \$70, quand En-Nacer fit la park avec son adversaire et lui donna sa fille en mariage \*.

4 35

<sup>\*</sup> Vosci la traduction littéraie de ce passage: « Ensuite, après aix, il revint auprès de Hammou-Iba-Melil, et il (qui ?) acheta pour lui (qui ?) Caironan de Yabki-Iba-A.i, émir des Zoghba et, en conséquence, il (qui ?) lui en donns le commandement et il s'y fortifia en l'an 70. » — Dans le Boion, la vente de Caironan est racontée différenment, on y lit « En l'an 468, ou 467, les Zoghba furest expulsés de l'Iérikia par les Riah et ils (qui ?) vendirent Caironan à En-Nacer-Ibu-Alennas, le sanhadjien, seigneur de la Cait. »

<sup>\*</sup> Pendant la guerre entre ces deux princes, les trabés prétérent leur appui à Temim. En l'an \$57, En-Nacer, soutenu par les Zenata, essuya une défaite qui lui coûte vingt-quatre mille hommes. Les dépendies des vainous servirent à enricher les Arabes qui, jusqu'alors, avaient véen misérablement, et Temim ent le regret d'avoir contribué à fortifier la punssance de ca peuple en affaiblissant celle d'un membre de sa propre famille.

En 474 (4064-2), Temim marcha sur Cabes et y assiégez Cadi-Ibn-Nobammed-es-Sanhadji, qui avait succédé au gouver-nement de la ville à la mort de son frère Ibrahim. Ne pouvant réassir dans cette tentative, il décampa, et deux années plus tard, il se vit lui-même bloqué dans El-Mehdia par les Arabes. Ayant forcé ces bandits à lever le siège, il les poursuivit jusqu'à Caironan et les en expulsa au moment où ils vennient d'y entrer.

Ce fet sous le règne de Temim, en l'au 480 (4087-8), que les chrétiens de Gènes euvoyèrent trois cents navires et trents mille soldats contre El-Mehdïa. Ces troupes étant déharquées, occupèrent la ville ains, que [le faubourg de] Zoulia. Après y avoir tout succagé, elles la remirent à Temim moyennant la somme de cent mille pièces d'or.

En l'an 489 (4096), Temim enleva Cabes à son frère Omar-Ibn-el-Moërz auquel les habitants avaient déféré le commandement après la mort de Cadi-Ibn Ibrahîm . Quatre années plus tard, il se rendit maître de Siax. Hammon-Ibn-Melil se rendit alors à Cabes, où il passa le reste de ses jours sous la protection de Megguen-Ibn-Kamel-ed-Dehmani .

Depuis l'année 467 (4074-5), les Arabes réalides avaient chassé de l'Ifrikïa les Arabes soghbiens et s'y étaient installés à leur place.

Yers la fin de ce siècle, les Akhder, tribu rlakide, a'emparèrent de la ville de Bèdje.

Temim mourut dans [le mois de Redjeb] 504 (février-mars 4408).

Règne de Yahya, fils de Temim. — Yahya, fils et successeur de Temim-lbn-el-Moësz, signala son avénement par la réduction d'Iclibia, forteresse dont le commandant, lbn-el-Mahfouz, s'était

<sup>\*</sup> On a ve plus haut que ce personnage n'était pas le fils mais le frère d'Ibrahim.

A cette époque, Megguen avait obtenu possemion de Cabes. Voy. ei-après dans le notice des Beni-Djamé. — En-Noweiri nous apprend qu'en l'an 494, Temin s'empara de l'ile de Djerbe, de celle de Kerkisme et de la ville de Tunis.

déclaré indépendent. Ayant ensuite appris que les habitants de Séaxavaient déposé son fils Abou-'l-Fotouh [Ali], il pervint à semer la division parmi eux [et les ramens auxa à l'obéssance]. Il reconnut la souveraineté des Fatemides et reçut de leur khalife des lettres de félicitation et un riche cadeau.

Depuis quelque temps il s'était occupé de la construction d'une flotte sûn de pouvoir attaquer les chrétiens; et ayant enfin réuni un grand nombre de navires, il euvoya plusieurs expéditions contre les pays de l'emnemi et lorça les Français, les Génois, et les Sardes, populations chrétiennes d'outre-mer, à lu: payer tribut. Par ses courses maritimes Yahya s'acquit une granda renommée. Il moneut subitement dans son palsis, l'an 509 [dans le mois de Dou-'l-Hiddja; avril, 4446].

Règne d'Aii, fils de Yohya. — A la mort de Yahya on rappela de Siax son fils Ali pour lui succéder. Ge prince partit pour la capitale sous l'escorte d'Abou-Bekr-Ibn-Djaber-Ibn-Asker et d'autres émirs arabes. Arrivé à El-Edjem, il rallia autour de lui la plus grande partie de l'armée sanhadjite qui faisait le siège de cette forteresse. Son inauguration accomplie, il alla [l'an 540] investir la ville de Tunis et contraignit ainsi le gouverneur, Ahmad-Ibn-Khoraçan, à rentrer dans l'obéissance. Un corps de troupes qu'il plaça sous les ordres de l'émir arabe, Meimoun-Ibn-Ziad-es-Sakhri-el-Moadi, pénétra dans le mont Oucelat, et massaura les habitants de cette région qui jusqu'alors avaient tou-joure résisté à l'autorité de l'empire.

En l'an 544(1417-8), après avoir reçu l'envoyé du gouvernement égyptien qui lui apporta, de la part du khalife fatemide, les lettres de compliment et les cadeaux d'usage, il prépara une expédition contre Rafé-[bn-Megguen [-Ibn-Kamel] qui se tenait



<sup>\*</sup> L'auteur du Baian reconte que Yahya fot assessiné per deux ou trois de ses frères qu'il evait bannis et qui sétalent eusuite présentés chez lui déguisés en alchimiates. Commo it désirant beaucoup voir fara la projection et apprendre le mystère du grand-muns, il entra avec son viur dans le cabinet où ces bommes travaillaient et leur donns ainsi l'occision de le tuer à coups de poignard.

dans la ville de Cabes. Il avait déjà enrôlé pour cet objet les Beni-Padegh, fraction des Beni-Ali, tribu riahide, quand une mésintelligence éclats entre lui et Roger, seigneur de la Simle. Celui-oi avait encouragé Balé dans sa révolte et lui avait même fourni des navires afin d'opérer des descentes sur le territoire d'Ali-Ibn-Yahya et de lui enlever ses vauscaux. Ali fut donc obligé à en louer d'autres, et il se préparait activement à soute-nir le guerre quand la mort vint le surprendre. Il mourut [dans le mois de Rebià second de] l'an 545 (juillet 4124) \*.

Bègne d'Bl-Hoom, fils d'Ali. — El-Hecen, fils et successeur d'Ali, n'avait que douse aus quand il perdit son père. Sandal l'[eunuque et] affranchi, se charges du poids des affaires, et transmit, en mourant, le régence à l'affranchi Mouwaffac.

Alí, le père d'El-Hacen, s'était engagé dans une correspondance avec Roger, et, à l'époque de leur mésiatelligence, il l'avait mepacé de la colere des Almoravides, souvernies du Maghreb, avec lesquels il entretenait anssi une correspondance régulière. Il arriva ensuite qu'en l'an 516, une escadre almoravide, commandés par l'amiral Mohammed-lba-Meimoun, opéra une descente sur la côte de la Sécile, et pilla un village dont elle massacra une partie des habitants et emmena le reste en esclavage. Roger fut tellement persuadé que cet acte d'hostilité avait été commis à l'instigation d'El-Racen qu'il fit partir une flotte pour El-Mehd'a sous les ordres d'Abd-er-Rahman-thn-Abd-el-Asia et de George d'Antioche, fils de Michel. George était un chrétien de l'Orient qui avait émigré [en Afrique] après avoir fait de bonnes studes et acquis, à Antioche et dans quelques autres villes de la Syrie, une connaissance parfaite de l'arithmétique et de la langue arabe. Acqueilli avec une grande bienveillence par Tomim, il gagna toute sa confisece ; mais, à la mort de ce prince, il trouve un prétexte



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bu-Noweir: rapporte qu'Al:-ibu-Yakya fut surpris per la mort su moment où it venei: équiper une flutte pour combettre le rot Roger. Cet armement se composa de dix vanseaux de guerre (morakeb harbis) et trente galères (pheres) abondamment pourvus d'hommes, de vivres et de naphia (feu grépecie).

pour se rendra à la cour de Roger et éviter ainsi les suites de la baine que Yahya [fils de Temim] lus avait toujours témoignée. Roger lui fit l'accueil le plus cordial et le nomma commandant de la flotte sicilienne. Ayant alors formé le projet d'attaquer El-Mehdya, il l'envoya contre cette ville avec une flotte de trois centa bâtiments chargés de troupes chrétiennes, dont mille cavaliers.

El-Hacen avait tout disposé your la résistance quand George viat débarquer près d'El-Mehdra après avoir occupé l'île de Cossura. L'ennemi avant assis son camp, s'empara du château d'Ed-Dimas et de l'île d'El-Abas ; mais, à la suite de plusieurs combats qui lui coutérent beaucoup de monde, il se rembarqua pour la Sicile. Mohammed-Iba-Meimoun, l'amiral almoravide, se jeta afora sur les côtes de cette fle et y répandit la dévastation. Roger prit aussitôt la résolution d'envoyer une nouvelle expédition contre El-Mehdïa. La flotte de Yahya-Ibu-el-Azîz, souverain de Bougie, étant alors venue menacer cette capitale, pendant que son armée de terre, commendée par le légiste Noterref-Ihn-Ali-Jhn-Hamdoun, avançait pour l'attaquer du côté de la campagne, El-Hacen s'empressa de conclura une paix avec le seigneur de la Bioile , et syant obtenu le secours de sa flotte, il obligea Motarrof à rebrousser chemin et à rentrer à Bougie. Resté maître d'El-Mehdia, il résista sux attaques que Boger, après avoir rompu le traité de paix, continueit à diriger contre lui ; mais, à la fin, en l'an 543 (4148-9), il se vit enlever sa capitale par George, fils de Michel, smiral de la flotte sicilienne.

Cet efficier parut devant Ei-Mehd'a avec une floite de trois sents voiles 'et donns pour motif de son arrivée l'intention qu'il avait de soutenir Ei-Hacen contre ses ennemis. Ce monarque, qui avait envoyé son armée au secours de Mohrez-Ibn-Ziad-el-Padeghi, seigneur d'El-Moallaca, auquel Ibn-Khoraçan, seigneur de Tunis, faisait la guerre, se trouva sans moyens de résistance au moment de reconnaître que George avait des intentions hostiles.



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Au rapport d'En-Noweiri, cette flotte se composa d'environ cent cinquante galères. La famine terrible qui sévit en Ifritta cette année avait forcé besucoup de monde à quitter le pays, et Bogor profita de cette circonstance pour faire son expédition.

Il se décida donc à quitter la ville, et comme la plupart des habitants l'accompagna, l'ennemi put y entrer sans coup férir tieurge trouva le palais dans son état ordinaire, El-liacen n'en ayant enlevé que les objets les plus faciles à emporter; sussi, les trésors que tant de rois y avaient amassés étaient demeurés intacts. Le premier soin de l'amiral chrétien fut de ressurer les habitants et de les prendre sous an protection spéciale. Par cette conduite habite il ramens les fayards, et les ayant réinstellés dans leurs maisons, il envoys une secudre contre Séax. Cette ville, ainsi que Souça, tomba su pouvoir des chrétiens, et Tripoli subit ensuite le même sort. Roger ayant établi son autorité dans toutes les provinces maritimes de l'ifrikta, en soumit les habiteats à la copitation est les retint sous an domination jusqu'à l'époque où Ahd-el-Moumen, chef des Almohades et khalife [suocesseur] de l'imam El-Mehdi, vint les tirer de la servitude.

Quand los chrétions se furent emparée d'El-Mehd's, le prince détrôné, El-Haces-Ibn-Ali, passe chez Mohrez-Ibn-Zied-el-Padeghi, , seigneur de la Moallace et chef des Arabes rfahides ; mais. ne pouvant obtenir de lui aucun socgors, il forma le projet d'aller en Egypte et d'implorer l'apput d'El-Refed-Abd-el-Ramid (le khalife fatemide]. Averti ensuite que George avait pris des mesures pour l'arrôter en route, il se tourne vers l'Occident et courut à Bône, ville qui abéissait alors à El-Hareth-Ibn-el-Mansour, frère d'El-Aziz [le sonverain hammadite]. De là il se diriges vers Constantine où se tenast Sebâ-libe-el-Astz, frère de Yahya, prince de Bougie. Ayant obtenu de ce dernier l'envoi d'une escorte, il se rendit à Alger où [El-Catd] Gle d'El-Aziz loi fit un accueit plein de bienvedance. il continua à vivre sous la protection de ce chef jusqu'à l'an 547 (4162-3), quand les Almohades occupérent Alger après avoir soumis le Maghreb et l'Espagne. Étaut allé au-devant d'Abd-el-Moumen . Il fut reçu avec de grandes marques d'honneur, et il accompagna ce monarque dans se première expédition en Ifrikia. En l'an 554 (4459) Abd-el-Moumea



<sup>4</sup> Le même impêt que les musulmens impossiont sur les chrétiens, habitants des pays conquis

entreprit une seconde expédition contre ce pays et y amena El-Hacen-Ibn-Ali. Arrivé à El-Mehdïe, il emporta cette ville d'assaut, l'an [555:1460 de J.-C.], à la suite d'un siège qui dura plusieurs mois. Ayent alors établi El-Hacen dans son ancienne capitale, il lui donna en apanage le territoire de Rohhîch L. El-Hacen passa encore huit ans à El-Mehdïa, mais, ayant été appelé à Baroc par Youçof, fils d'Abd-el-Moumen, il se mit en route avec sa famille pour cette destination, et mourut à Abar-Zellou, dans la province de Temsna, en l'an 563 (4167-8) 2.

EISTOIRE DES BENI-EHORAÇAN, PAMILLE SAMEADMEUNE QUI EMLEYA TUNIS AUX DESCENDANTS DE BADÍS, LORS DU DOULEVERSEMENT DE L'IPRÍETA PAR LES ABARES.

La retraite d'El-Moërz, qui alla s'enfermer dans El-Mehdia après avoir abandonné Cairouan aux Arabes, alluma un incendia qui embrasa toute l'Ifrikia. Les vaisqueurs se partagèrent les villes de ce pays en y établissant des gouverneurs de leur choix. et ils en distribuèrent les campagnes à leurs nomades pour en faire des lieux de parcours. Pendant ce bouleversement, plusieurs autres villes, telles que Souça, Sfax et Cabes, répudièrent l'autorilé de la maison de Badfa, et, comme les peuples de l'Ifrikia avaient un grand penchant pour la dynastie hammadite [branche collatérale de la même famille] qui régnaît à El-Calâ, les habitants de Tunis abandonnérent le parti d'El-Moëzz et envoyèrent leurs principaux cheikhs en députation auprès d'En-Nacer-Ibn-Alennas. Ce prince leur donna pour gouverpeur un nommé Abd-el-Hack-Ibn-Abd-el-Azîz-Ibn-Rhoraçan, personnage que l'on a représenté comme un natif de Tunis, mais qui appartenait, en toute probabilité, à une tribu sanhadjienne. Cet officier, ayant pris la direction des affaires, s'associa les habitants de la ville dans l'exercice du pouvoir et réussit à gagner

<sup>\*</sup> La position de cette localité nous est inconnue.

<sup>\*</sup> Les manuscrite et le texte imprimé portent en toutes lettres érentene, c'est-d-dre 536, date d'une facsseté évidente.

leur amour par la bonté de son administration. Pour mettre un terme sux brigandages des Arabes qui occupaient tout le pays ouvert, il consentit à leur payer un tribut annuel.

En l'an 458 (1965-6), Temim, file d'El-Moère, quitta El-Mahdīa à la tête de ses troupes et s'étant fast accompagner par Yabki-Iba-Ali, ômir de le tribu de Zeghbe, il alla feire le siège de Tunis. Ibn-Khereçan résista à ses efforts pendant quatre mois et le décida enfin à s'éloigner en le reconnaissant pour souversus. Il continua à gonverner cette ville jusqu'à sa mort, Son fils Abd-el-Aziz, homme d'un esprit très-fathle, lui succéda. dans le commandement, en l'an 488 (1095), et mourut vers la fin du cinquième siècle. Ahmed, son fils et successeur, ôta la vie à son oncle, Ismail-Ibn-Abd-el-Hack, dont il craignait l'influence politique. Abou-Bekr, fils d'Ismail, s'enfuit à Benzert pour éviter. un sort semblable. Ahmed s'affranchit alors du contrôle que lui imposait le corps, des cheikhs et prit les allures, d'un souvernin. absolu. Il accomplit cette usurpation vers le commescement du sixième siècle, et ayant écrasé toute résistance, il se montra le chef le plus remarquable que la familie d'Ibn-Kheraçan eût produit. Deveau seul maître de Tunis, il l'entours de murs et obtint des Arabes l'engagement de veiller à la stroté des voyageurs. Il construisit les palais des Beni-Khoragan et sut gagner le cœur des savants docteurs par l'empressement qu'il mettait à rechercher. leur société. En l'an 510 (1116-7), il fut amiégé par Ali-Ibu-Yahya-Ibn-Temim, et ne put obtenir la part qu'en cédant à toutes les exigences de son adversaire. En 514, il recounut la souveraineté d'El-Asts, fils d'El-Mansour et seigneur de Bougie, dont l'armée était veque l'investir. Il conserva le gouvernement de Tunis jusqu'à l'an 522 (4128), queed il fat emmené prisonnier à Bougis avec toute sa famille par Motarref-lbn-Ali-Iba-Bamdoua, général su service de Yabya, fils d'El-Asis. En quittant Bougie, à la tête des troupes hammadites, Motacref s'était dirigé vers l'Ifrikia, et il en avait déjà cocupé presque toutes les villes, quand il s'empara de Tunis.

Keramat, fils d'El-Mansour et oncle de Yahya, fils d'Ariz, reçut de Moterref le commandement de la ville conquise et le conserva jusqu'à sa mort. Son frère Abou-'l-Fotouh-lbn-Mansour lui succéda et eut pour successeur, en mourant, son fils Mohammed. Celus-ci gouverna d'una mantère si tyrannique qu'il se fit déposer. Son oncie Mâdd, fils d'El-Mansour, le remplaça et garda le pouvoir jusqu'à l'an 543 (4448-9), quand les chrétiens occupèrent El-Mehdra et tout le littoral, à partir de Tripoli jusqu'à Sfax, et de là i Souça. Les habitants de Tunis ayant alors appris comment l'ennemi avait chassé El-Hacen-Ibn-Ali de la ville d'El-Nehdïa, prirent l'alarme, coururent aux armes et tourpèrent leur colère contre calni qui les gouvernait : les làches mêmes se comportèrent en braves, les milans devincent faucous, et le corps de nègres qui formaient la garde de Mâdd fut massacré dans le conflit. Ces malbeureux succombérent sous les yeux de leur maître dont les insurgés épargnèrent, toutefois, les jours et respectèrent la famille. Quand Yahya [-lbn-el-Azîz] apprit ceste nouvelle, il expédia une flotte afin de dégager son oncle 4 et de le ramener à Bougie. Au moment de s'embarquer, Mêdd laissa à Tunis, en qualité de lieutenant, un personnage marquant de la tribu des Sanhadja, appelé El-Aziz-Ibp-Dafal. Cet officier resta dans la ville sans pouvoir y faire respecter son autorité.

Quelque temps auparavant, Mohrez-Ibn-Ziad, émir des Beni-Ali, tribu rishide, s'était établi dans le voisinage de Tunis en s'emparant de la Moellaca, et, par cette conquête, il avait mécontenté les Tunisiens à un tel point qu'ils lui déclarèrent la guerre. Il s'ensuivit une série de combats cù les succès alternaient avec les revers. Pendant la durée de ces hostilités, et jusqu'à la prise d'El-Mehdia par les chrétiens, Mohrez sa faisait appuyer per les troupes du souversin de cette ville. Une guerre civile éclata ensuite dans la ville de Tunis : les habitants du quartier de Bab-es-Soueica (perte du petit marché) ayant tourné leurs atmes contre coux du quartier de Bab-el-Djezira (porte de l'ils). A cette époque, ils avaient pris pour gouverneur le cadi Abd-el-Monèm, fils de l'imam Abou-'l-Hacen.

Abd-el-Moumen étant rentré à Maroc après avoir soumis la

<sup>\*</sup> Le texte arabe porte son frère. Cotte erreur provient de l'auteur.

ville de Bougie, occupé celle de Constantine et défait les Arabes à Setif, écouta les plaintes des populations de l'ifrikia auxquels cos nomados continuerent à faire aubir milles vexations, et envoya à leurs accours une armée almohade sons la conduite de son fils Abd-Allah. Catte expédition partit de Bougie et arriva sous les murs de Tunis <sup>e</sup> en l'an 552 (4157). Les habitants firent une vigourcese résistance, et ayant admis dans lour ville un corps d'Arabes commandé par Mohrez-Ibn-Ziad, ils opérèrent, de concert avec lui, une sortie contre les assiégeauts et les forcèrent à la retraite. Pendant ces derniers événements, Abd-Allah-Ibg-Eboraçan, l'émir qu'ils s'étaient donné \*, avait cessé de vivre et [son neveu] Ali, fils d'Ahmed venait de prendre le commandement. Le nouveeu gouverneur n'avait exercé les fonctions de son office que cinq meis quand Abd-el-Moumen lui-même parut devant Tunis et l'obliges à faire sa soumission. Alt se mit alors es route pour Maroc, emmenant avec lui ses enfants et le reste de sa famille, mais il mourut, en 554, avant d'être parvenu as terme de son voyage.

Mohrez-libe-Ziad évacus la Moalisca vers in même époque et s'étant entouré des guerriers de sa tribu, il alla joindre les autres Arabes afin de repousser les Almohades. Abd-el-Monnes était déjà de retour de son expédition et rentré en Maghreb quand ou lui apprit que les Arabes concentraient leurs forces à Cairouan. D'après ses ordres, une armée almohade marcha contre eux, et dans une bateille qui se livra près de cette ville, elle fit éprouver à l'ennemi des partes énormes, tant en tués qu'en prisonniers. L'émir Mohrez-libe-Ziad étant tombé entre les mains des vainqueurs, fut mis à mort, et son cadavre, attaché à une potence, fut planté sur le mur de Cairouan.



<sup>\*</sup> Le texte arabe porte mezel, à le première forme, mais () faut lire mazel à la troisieme. Dans les manuscrits africains, et surjout dans coux de l'ouvrage d'Ibs-Khaldoon, les cepistes confondentirés souvent ons dans formes du verbe , ce qui pourrait donner lieu à de graves centresens, et le traducteur n'apportait pas dans son travait une attaction soutenue.

Voici le généalogie de ce chef : Ahd-Allah, file d'Abd-et-Aziz, file d'Abd-ei-Elack, file d'Abd-ei-Aziz, file de Ehorsean.

MISTOIRE DE LA DYNASTIE DES SEND, PARILLE QUI ÉTABLET SON INDÉPENDANCE À CAPSA, LOBS DU BOULEVERMENT DE L'EMPIRE D'EL-MORZE.

Quand El-Moëzz abandonna Carrovan et se rendit à El-Mebdia, après avoir vu désorganiser son empire par l'invasion des Arabes, la ville de Cafsa avait pour gouverneur un officier sanhadpien nommé par le gouvernement [ziride] et appelé Abd-Allahibn - Mohammed - Ibn - er - Rend. Cet homne était originaire de Djerba, et sa famillo, les Beni-SadghYan, habitait El-Djouciu, dans le pays des Neizaoua. Selon lbu-Nakhil 🐛 il appartenait aux Beni-Izmerten , famille maghraouienne. Abd-Allah, ayant maintenu son autorité dans Cafsa, pourvut à la tranquillité du pays et à la sûreté des voyageurs au moyen d'un tribut payé aux Arabes. En l'an 445 (1053-4), il se déclara indépendant et reçut la soumission de Touzer, Neita, Takious, El-Hamma et d'autres localités de la province de Castilla. Parvenu ainsi à un baut degré de puissance, il attira à sa cour les poètes et les hommes de lettres, tous empressés à célébrer ses louanges. Jusqu'à sa mort, il na cessa de témoigner un profond respect pour les personnes qui s'adonnaient à la dévotion. Il mourut en 465 (1072-3).

Abou-Omer-el-Molezz, son fils et successeur, s'étant assuré l'exercice du pouvoir et l'obénssance du peuple, recueillit de lortes soumes d'argent provenant des impôts, et gagus, par sos libéralités, tant de partisans qu'il se mit en état de soumettre Camouda, le Djebel-Hoouara, les autres villes de Castilla et loutes les dépendances de cette province. Après une longue et beureuse administration, il perdit la vue, et, comme son fils Temin venant de mourir, il désigna pour successeur au trône son petit-fils, Yahya-Ibn-Temim. Ce jeune homme parvint bientôt à tenir son aïeul en totelle, mais leurs états continuèrent néanmoins

<sup>\*</sup> It sera question d'ibn-Rakhil ci-après, dans les premiers chapètres de l'histoire des Hafades.

<sup>\*</sup> Variante . Wertn.

à jour de la plus haute prospérité. En l'an 556 (1159), Abd-el-Moumen assiéges Cafsa, renversa la femille régnante et en envoya tous les membres à Bougie. El-Motesz mourut dans cette ville en l'an 557, à l'âge de cent quatorze ans, ou de quatre-vingt-dix, selon un autre récit. Son petit-fils Yahya mourut peu de temps après.

Abd-el-Moumen confia le gouvernement de Cafsa à Nômen-Jba-Abd-el-Hack, membre de la tribu des Bintata ; et, trois années plus tard, it le remplaça par Meimoun-Ibn-Addjana, de la tribu des Guenfiça. Meimoun eut pour successeur Emran-lbn-Mouca le sanhadjien. Le nouveau gouverneur se conduisit d'une manière ai tyrannique que les habitants résolurent de lui enlever l'autorité. Ayant appris qu'un petit-fils d'El-Motezz, nomme Ali-Ibael-Ezz, se trouvait à Bougie dans un état voisin de l'indigence . et exerçant le métier de tailleur, ils le firent venir à Cafsa, massacrèrent Emran-Ibn-Mouço, et chargèrent leur protégé de régir l'état et protéger le peuple. En l'an 503 (4467-8) le cid Abou-Zékérïa, fils d'Abd-el-Moumen, mit le siége devant Cafsa, d'après les ordres de son frère Youçof; mais, bien qu'il serrât la ville de fort près et qu'il abattit les dattiers dont elle était entourée, il fut obligé d'opérer sa retraite. En l'an 676 (4180-1), Youçof, fils d'Abd-el-Moumen, vint en personne pour assiéger Calsa, et ayant contraint thu-cl-Ezz à sa rendre, il l'envoya à Maroc avec sa familie et lui permit d'emporter ses trésors. Le prince détrôné reçut du conquérant la place d'administrateur des impôts à Salé, et remplit les fonctions de cet affice jusqu'à sa mort. Avec lui finit la dynastie des Rend.

DU GOUVERREUNT SANNADJER LE COUMANDEMENT DE CARES, PRO-PITA DES TROUBLES SUSCITÉS PAR LES ARABES, POUR Y PONDER UN ÉTAY INDÉPENDÂNT.

Quand El-Moëzs se trouve bloqué dans Casrouan par les Arabes, qui venaient d'envahir l'Ifrîkïa et de conquérir tout le pays



puvert, il avait dans son armée deux caïds, frères d'El-Moëzz-Ibn-Mohammed-Ibn-Oulmouïa le sanhadjien, gouverneur de Cabes. Ces officiers, dont l'un se nommait Ibrahlm et l'autre Cadi, ayant été destitués par leur souverain, cédèrent à leur mécontentement et passèrent dans le camp de Mounes-Ibn-Yahya-es-Sinberi, émir de la tribu des Rish. Accueillis avec distinction par ce chef et envoyés à Cabes, auprès de leur (rère, ils se concertérent ensemble et reconnurent pour souverain l'homme qui les avait si bien traités. Ce fut là la première conquête réelle que les Arabes effectuérent en Ifrikia. Plus tard, Ibrahim prit le commandement de Cabes, et son frère, Moëzz-Ibo-Mohammed, alla trouver Mounes et resta avec lui. Quand Ibrahlm mourut, Cadi, le troisième frère, lui succeda. Celu.-ci gouverna d'une maniere ai tyrannique que, sous le règne de Temim, fils d'El Moëzz-Ibn-Badis, les habitants le firent mourir et donnéront le commandement de la ville à Omar [filad'El-Moërz], qui venait de se révolter contre son frère, le sultan Tembra. La nomination d'Omar eut lieu en 489 (4096). Quelque temps après, Temim vint à la tête d'une armee et lui enleva la ville. Le peuple de Cabes, s'étant easurte révolté contra ce prince, reconnut de nouveau la souveraineté des Arabes et recut pour chef Megguen-Ibn-Kamel-Ibn-Djamé, émir des Henakcha. Cette tribu faisait partie des Debman, branche des Beni-Alt, une des grandes ramifications de la tribu de Riah. Megguen étant parvonu à y établir son autorité malgré les efforts du gouvernement sanhadjien, accueillit avec empressement Mothenna, fils de Temîm-Ibn-el-Moëzz, qui venait d'abandonner le parti de son pere. Il mit alors le siège devant El-Mehd'a, mais la résistance que cette place les opposa et la découverte de plusieurs traits scandaleux dans la conduite de son protégé, le portèrent à décamper. Il conserva jusqu'à sa mort le gouvernement de Cabes et le commandement des Dehman. Rafé, son fils et successeur, exerça une grande autorité à Cabes. Le Casr-el-Arouerin, château royal de cette ville, fut bâti par Bafé, et l'on voit encore sur la muraille de cet édifice une inscription qui porte son nom. Lors de l'avenement d'Ali, fils de Yahya-Ibu-Temim, uno mésintelligence éclata entre lui et Rafé, lequel

embrassa alors le parti de Roger, seigneur de la Sicile. Ali avant ensuste défait les chritiens dans un combat naval, prif à sa solde plusieurs tribus arabes, organina une nouvelle flotte et. en l'an 644 (1447-8), il se diriges contre Cabes. Ibn-Abi-'s--Salt assure qu'il enrôle les trois conquièmes de la population arabe ; syout scheté les services des Bald, des Mohammed et des Nabba \*, auxquels il ajouta une portion du quatrième cioquième, savoir : les principaux chefs des Beni-Mocaddem. Les Arabes de la plaine de Cairouan vincent sussi se ranger sous les drapeaux. du prince stride. Rafé chercha à se réfugier dans cette ville, mais il en fut repoussé par les babitants. A la suite de ces événements, les cheikha de la tribu de Debman tinrest une assemblée et, s'étant distribué les villes du pays, ils essignèrent à Bafé celle où il avait essayé de trouver un au le. Ak, fils de Yahya, averti que son adversaire avait obtenu des Debman la possession de Cairoude, ordonne à ses troupes et à ses mercenaires arabes d'aller y mettre le siège. Il marcha lui-même plusieurs fois contre les partisans de Bafé et, dans une de ces expéditions, il mournt de maladio. Bafé éconta alors les conscils de Meimoun-Ibn-Ziades-Sakhri, et grâce a la médiation de ce chef, il conclut un traité de paix avec le [nouveau] sultan.

Pius tard, Rechid-Ibn-Kamel exerça l'autorité à Cabes. « Ce » fot les, dit Ibn-Nakhil, qui fonda le Caar-el-Aroueth et fit » battre les monnaies que l'on appelle rechidennes. » Son fils et successeur, Mohammed, avait un affranchi nommé Youçof. Biant sorti une fois pour condaire une expédition, il leises sen fils avec en serviteur, auquel il accordant une confiance entière. L'affranchi profita de cette occasion pour asurper le commandement de la vilte et, ayant expulsé le fils de sou patron, il reconnut la souveraineté de Roger, prince de la Sicile; mais il en fut

<sup>1</sup> Les manuscrits et le texte imprimé portent 415

<sup>\* [</sup>bn-Abi-'s-Selt, sppelé Abou-'s-Selt per l'anteur de Seios, écrivit une histoire d'El-Mehdia et de l'émir El-Haces-Ibn-Ali, le ziride. Cet ouvrage s'arrête à l'an B17. L'auteur mourat en 837 (4148-2),

Peut-être faut-il modifier la ponctuation de ca nom et lire Behthe.

bientôt chassé à son tour par les habitants indignés. Pendant que Mohammed-Ibn-Rechtd se rendait dans sa tribu, son frère Etça alla trouver Roger et l'instruisit de ce qui vensit de se passer. Roger fit alors assiéger la ville et la tint bloquée pendant un temps considérable.

Le dernier des Beni-Djamé qui régna à Cabes fut Modafé, fils de Rechid-Ibn-Kamel et frère de Mohammed. Il quitta cette ville précipitemment quand Abd-el-Moumen, après avoir pris El Mehdïa, Sfax et Tripoli, eut envoyé contre elle son fils Abd-Allab. Ayant ainsi abandonné Cabes aux Almohades, Modafé passa chez les Arabes de la tribu d'Auf qui se tenaient dans la province de Tripoli, et vécut sous leur protection pendant quelques années. S'étant ensuite rendu à Fer, il obtint sa grâce d'Abd-el-Moumen et trouvs auprès de ce prince un accueil fort distingué. Telle fut la fin de la dynastie que les Beni-Djamé avaient fondée à Cabes.

## IBN-MATROUE STABLIT BON AUTORITÉ A TRIPOLI D'OU EL CHASSE LES CHRÉTIEND. — RE-PERYANI EN PAIT AUTANT A SPAE.

En l'an 540 (1148-6), Roger, seigneur de la Sicile (que Dieu le maudisse!) s'empere de Tripoli par l'entremise de son amiral George d'Antioche, fils de Michel. Il permit aux musulmans de rester dans la ville et désigna un officier pour les gouverner. Pendant quelque temps, les vrais croyants curent à subir la domination des chrétiens; mais, enfin, Abou-Yahya-Ibn-Matronh, un des notables de la ville, se concerta avec les principaux babitants et ayant soulevé le peuple contre les infidèles, il les fit périr par le feu.

Quand Abd-el-Moumen vint prendre El-Mehd's, conquête qu'il effectus en 555 (1469), Iba-Matrouh se rendit auprès de lui avec les notables de Tripoli, et reçut l'accueil le plus bienveil-lant et le plus honorable, ainsi que as nomination au gouver-nement de la ville. Revenu à Tripoli avec ses compagnons, il y établit son autorité et la conserva jusqu'à un âge fort avancé. Sous le règne de Youçof, fils d'Abd-el-Moumen, ses forces com-

4 802



mençaient à lui manquer, et il obtint du gouverneur de Tunis, le clé Abou-Zeid, fils d'Abou-Hafs-Omar et petit-fils d'Abd-el-Monmen, l'autorisation de se démettre du peuvoir et de faire le pèlerinage de la Mecque. Il s'embarque l'an 586 (1490) et alla se fixer à Alexandrie.

Quant à la ville de Sfax, elle obéissait, du temps des premiers Zirides, à des officiers choisis parmi les Sanhadje, tribu dont la famille régnante faisait partie; mais El-Motze-Iba-Badje y établit comme gouverneur une de ses créatures, Mansour - el-Berghouatt. Ce fonctionnaire, brave cavalier du reste, profits de l'irruption des Arabes et de la retraite d'El-Motze à El-Mohdia pour se révolter contre le sultan zinde. Son cousin Hammou-Iba-Melth-el-Berghouatt le fit mourir dans un bain et s'attira par cet assassinat l'inimité des Arabes faisant partie de la confédération à laquelle appartenait sa victime. Assiégé par eux dans Sfax, il leur acheta la peix et demeura mattre de la ville. Lors de la mort d'El-Motze, il cret pouvoir s'emparer d'El-Mehdia, mais Temin al a à sa rencontre et mit ses troupes en pleine déroute. Ceci se passa en 455 (4063).

Quelque temps venant de s'ecouler quand Temin plaça son fils Yahya à la têts d'un corps d'Arabes et l'envoya coutre Sfax. Cette tentative demeura sans résultat, Yahya ayant été obligé de lever le siége. En l'an 493 (1099-1100), Temim s'empara de Sfax et força Hammou à chercher un asile auprès de Megguen-Ibn-Kamel, émir de Cahes. Depuis lora, la ville conquise eut pour gouverneurs des princes de la famille de Badis, jusqu'à ce qu'elle tomba au pouvoir des chrétiens. Ce fut Georges, fils de Michel et amiral de Roger, qui en fit la conquête; le même qu' avait pris El-Mehdy, en l'an 563 (1468-9). Il permit aux habitanta de rester dans la ville, et, voyant la baute considération qu'ils témoignaient pour Omar-Ibn-Abi-'l-Bacen-el-Feryani, il le revêtit des fonctions de gouverneur. Nous devous toutefois faire observer qu'en repartent pour la Sicile, il emmena avec lui le pere de cet homms en qualité d'otage. Tel fut le systeme suivi par Roger à l'égard de ses conquêtes africaines ; il autorisait les vaincus à y rester ; il leur donsait des concitoyens pour chefs, et.

dans ses rapports avec eux, il se conduisit toujours selon les règles de la justice. Les chrétiens domiciliés dans Sfax ayant commencé à opprimer les musulmans, la nouvelle en vint à la connaissance du père d'Omar, qui était encore détenu en Sicile. Il écrivit sur-le-champ à son fils, lui ordonnant de se révolter à la première occasion et de laisser à Dieu le soin des vrais croyants. Omar lui obéit et, en l'en 554 (4466), il massacra les infidèles. Les chrétiens se vengèrent de ce revers en faisant mourir le père d'Omar, et, par cet acte de sévérité, ils soulevèrent contre eux les autres villes maritimes de l'Ifrikïa.

Quand Abd-el-Koumen eut enlevé El-Mehd'a à Roger, il reçut la visite d'Omar qui était venu faire sa sonmission, et il lui accorda le gouvernement de Sfax. Omar conserva l'autorité pendant le reste de ses jours, mais son fils et successeur, Abd-er-Bahman, s'en laissa dépouiller par Yahya-Ibn-Ghanfa et obtint de lui la permission de faire le pèlerinage de la Mecque, d'où il ne revint plus.

BISTOIRE DES AUTRES CHEPS QUI SU RÉVOLTÈRENT CONTRE LES SAMEADIA DANS L'INTERVALLE QUI SÉPARA L'INVASION ARABE DE LA CONQUÊTE ALMOHADE.

A l'époque où El-Moëzz quitta Cairouan pour se réfugier dans Bl-Mebdia, tout le pays fut embrasé par la guerre que les Arabes avaient allumée. Un membre de la tribu de Lakhm, appelé El-Ouerd, se tenait alors dans Caricha, château situé sur le Mont-Chaîb. Cet aventurier rassembla une troupe de gens sans aveu et força les habitants des villages aux environs de Beazert à lui payer tribut pour se garantir contre ses incursions. Pendant un temps considérable, on eut à subir sa domination; on avait même perdu tout espoir de délivrance quand les habitants de Benzert, qui s'étaient partagés en deux factions dont l'une se composait de Lakhmides, membres de la même tribu qu'El-Ouerd, résolurent de mettre fin à leurs dissentions. Ils prirent donc le

Le texte de l'auteur porte ilaihe, il faut seus doute lire : lail.

parti de confier le commandement à ce chef, l'admirent dans le ville et le reconsurent pour souverain. El-Ouerd les protéges, eux et leur territoire, contre les Arabes et, comme les Mecaddem, branche des Athbedj, et les Dehman, fraction de la tribu rishide des Beni-Ali, s'étaient emperés des plaises qui avoisinaient le ville, il fit le paix avec eux meyennent tribut et mit ainai un terme à leurs brigandages. Ayant raffermi sa puissance dans Benzert, il prit le titre d'émir et s'occupa, jusqu'à se mort, à élever des bitiments d'utilité publique et à faire croître le prospécité de le ville.

La bravoure de son fils et successeur, Terad, entretint les Arabes dans une crainte salutaire. Il eut pour auccesseur son fils Mohammed, lequel fut tué par son frère Mocreb, un mois apres son avenement on penvoir. Mocreb pritalors le haut commandement dans Benzert et se donne le titre d'émir. Toujours attentif à se faire des partisans et à garantir son territoire contre les Arabes, il parviat à une grande puntance et récompensa généreusement les poètes qui visitaient sa cour. A sa mort, son fils Abd-al-Aziz se chargea du poids des allaires. Ce prince régna dix ans et suivit les traces de son père et de son aïeul. Mouça, frère et successeur d'Abd-el-Aris, agit de même et régna quatre ans. Elça, un troisième frère, le remplaça et imita le bon exemple do ses devenciers. Quand Abd-Allah, fils d'Abd-el-Mour.en, passa auprès de Beszert après avoir levé le siège de Tunis, il y trouva une générouse hospitalité : le chef de le ville ayant déployé tous ses efforts afin de pouvoir lui faire une bonne réception. A cette occasion, Erça lui offrit sa soumission et obtint qu'un officier almohade fot laissé dans la ville à titre de commissaire La personne choisie pour remplir cet office fut Abou-'l-Hacenel-Herghi. Abd-el-Moumon s'étant rendu en Ifrikia l'an 554 (4459), témoigne à Eïça se heute satisfaction, et l'inscrivit, avec le don d'un apanage, au nombre des fonctionnaires de l'empire.

Dans la forteresse de Zerà il y avait un gouverneur nommé Berougeen \* -ben-hou-Alves-Sanhadu, ancien officier d'El-Aziz-

<sup>·</sup> Variante : Jeoukom.

Ibn-el-Mansour, seigneur de Bongie et de la Calà. Il s'y était fortilié après avoir répudié l'autorité de son souverain, ainsi que nons allons le raconter. A la suite d'une victoire qu'El-Azix et lui avaient remportée sur les Arabes, il s'en attribus tout le mérite et prétends que le suiten s'était conduit en liche. Craignant alors les conséquences d'une forfanterie qui avait profondément blessé son maître, il se réfugia dans Bédja, où Mahmoud-Ibn-Yezal-er-Bobat, cheikh de l'endroit, lui fit un honorable accueil. La population de Zera, ville située dans les dépendances de Bédja, faisoit partie de la tribu berbere de Zatima, et était alors partagés en doux factions conomies, les Aulad-Medini et les Aulad-Lohec. Patiguées enfin de leurs querelles, ils invitèrent Mahmoud, seigneur de Bédja, à venir rétablir l'ordre chez eux. En réponse à cette prière, il leur envoya Berougeen pour juger leurs différends et veiller à leurs intérêts. Ce chef commença par soudoyer et faire entrer dans la forteresse un tas de gena sans aveu qui fréquentaient les campagnes voisines. Ensuite, il s'allis par un mariage aux Aulad-Mediai et les aida à expulser les Aulad - Lahec. Devenu ainsi maftre de Zerà , il ramassa des hommes de tous côtés, et parvint à former un corps de ciaq cents cavalters, avec lequel il porta la dévastation dans les pays environnants. Les Beni-l-Querd de Benzert et lbo-Allal a de Tebourba eurent à soutenir ses attaques, et Mohammed-Ibr-Sebà, émir des Beni-Said, tribu riabide, en fut la victime. La forteresse avant commencé à regorger d'habitants, il y fit construire un faubourg pour les loger. El-Azîz expédia enfin de Bougie un corps d'armée pour soumettre le rebelle, et Ghilas, le général soquel fut confié cette expédition, réussit à s'emparer de lui par une trahison. Le prisonnier ne mourut que beaucoup plus tard. Menià, son fils et successeur, eut à soutenir un siège contre les Bon-Sebs et les Beni-Said qui voulaient venger la mort de leur chef Mohammed. Ces Arabes réduisirent la forteresse à la dernière extrémité par un long blocus, et l'emporterent enfin d'assaut. Menià y perdit la vie, et les membres de sa

Yariante : Ghalal.

famille subircot, les una , la mort , et les autres, l'esclavage.

Lors du bouleversement géoéral qu'avait causé l'irruption des Arabes en lirikia, un nommé Modaié-Ibn-Allal-el-Caïci, un des cheikks de Tebourbe, se readit maître de cette ville avec l'aide de ses fils, ses parents et ses dépendants. S'y étant retranché, il y maintint son autorité jusqu'à ce qu'Ibn-Bizoun-el-Lakhmi l'attaqua dans le voisinage d'El-Bahrein (les deux lucs), localité située sur le Medjerda , en face d'Er-Riahin. La guerre entre ces deux chefs dura fort longtemps.

Un autre aventurier, Cabroun-Ibn-Ghannouch, s'établit à Mennil-Dahmoun, et y bâtit un châteet où il installa us corps de troupes composé de gens de diverses tribus. Nommé auparavant gouverneur de Tunis par la populace, il s'en était fait chasser à cause de sa mauvaise conduite. Ce fit alors qu'il convertit les arcades [de l'aqueduc], à Dahmoun, en une forteresse où il fixa son séjour. Comme il ne cessait d'insulter les environs de Tunis, les habitants parvincent à s'en déharmaner aver l'aide de Mohrez-Ibn-Zlad, Ibn-Allal, seigneur de Tebourba, ayant appris sa mésaventure, le logen dans un château de ce cauton et en épousa la fille Cet édifice s'appelle encore Calà-Ghansonch. Les deux chefs s'entraidèrent pour commettre des brigaudages; après enx, leurs fils timent une conduite semblable; mais, en l'an 554 (1459), Abd-el-Moumen arriva en littleta et mit fin aux désordres qui affligeaient ce pays.

Hammad-Ibn-Khaltfa-el-Lakhmi s'établit à Menzil-Ractoun, dans le centou de Zaghouan, et s'y conduisit à l'instar d'Ibn-Allal, d'Ibn-Ghannouch et d'Ibn-Bizoun. Son fils suivit le même exemple, jusqu'à ce qu'Abd-el-Moumen en fit cesser les brigandages.

Eïad \*-Ibn-Nesr-Allah-el-Kelaï réunit une foule de gens saus aveu et de vegabonds appertenant à diverses tribus, et pervist, avec leur appei, à protéger Sicca Veneres contre les Arabes. Ser l'invitation d'Ibn-Fetals, cheikh de Laribus, qui l'avait prié de

Voy, le mot El-Bahrein dens l'index géographique qui accompagne le promier volume.

<sup>\*-</sup>Yeriante . Abbed.

venir le délivrer de la tyrannie des Arabes, il marche contre eux et les expulsa de cette ville. Alors il imposa aux habitants un tribut annuel, qu'il continua à percevoir jusqu'à sa mort. Son fils lui succéda et marcha sur ses traces, mais en l'an 554, il fit sa sonmission à Abd-el-Moumen.

## eistoire des beri-elmead, dynastie saneadjienne établie a la Cala et reconfaissant la jouveraintée des faterides.

La dynastie hammadite était une branche de celle des Zfrides. Le fondateur, Hammad, fils de Bologguin, avait commence sa carrière par recevoir de son frère, El-Mansour, le gouvernement d'Achir et d'El-Mecila. Pendant un temps, it remplit ce haut commandement alternativement avec son frère Itouwest et son oncle Abou-'l-Behar. En l'an 387 (997), sons le règne de son neveu Badis, fils d'El-Mansour, il se vit encore revêtir de cette charge importante. En 395(1004-5, Badis l'envoya dans le Maghreb central pour faire la guerre aux Maghraoua et aux Beni-liren, branches de la grande tribu de Zenata, et il prit avec lui l'engagement de ne jamais lui signifier son rappel, mais de le laisser en possession d'Achir, du Maghreb central et de toutes les villes qu'il parviendrait à soumettre. Hammad remplit sa mission avec une grande habileté et réussit à dompter les Zenata.

En l'an 398 (1007-8), Hammad fonda la ville d'El-Calà ( le Château), dans le voisinage du Kiana, montagne qui s'appelle aussi Adjica et qui est maintenant occupée par les Eïad, tribu d'Arabes hilaliens. Il transporta dans la Calà les habitants d'El-Mecila et de Hamza, villes qu'il détruisit de fond en comble, et il y fit venir aussi les Djeraona, peuplade du Maghreb. Vers la fin du quatrième siècle il acheva de hâtir et de peupler sa ville, qu'il entoura de murs, après y avoir construit plusieurs mosquées, caravansérails et autres édifices publics. La Calà atteignit bientôt une haute prospérité; sa population accrut rapidement, et les artisans, ainsi que les étudiants, s'y rendirent en foule des pays les plus éloignés et des extrêmités de l'empire. Cette affluence de

4 802

voyageurs eut pour ceuse les grandes ressources que la nouvelle capitale offrait à ceux qui cultivaient les sciences, le commerce et les arts.

Pendent le règne de Badit, Hammad gouverne le Zab et le Maghreb central, tout en faisant la guerre aux Zensta. Il se tensit tantét à Achir, et tantét à la Câla, aun d'être toujeurs à la portée du territeire occupé par les princes senations et des régions, aux environs de Tlemese et de Tehert, que fréquentaient les tribus nomades du même peuple.

Vers l'an 390, Zaoui, Makcen et les autres fils de 2fri se révoltèrent contre Badis et firent la guerre à Hammad. Dans cette
entreprise Makcen et ses deux fils perdirent la vie, pendant que
Zeoui et les autres frères seréfugièrent dans le Mont-Chennouan,
d'où ils passèrent en Espagne avec la permission d'Hammad. Les
courtisans de Badis, ses oncles et autres parents conçurent alors
une vive jalousie contre Hammad à cause de la haute position
qu'il avant atteints, et ils réussirent, par lours calomnies, à semer
la mésiatelligence entre les deux princes.

Quand Bl-Hakem [le khalife fatemide] eut désigné El-Moërs, fils de Badis, pour succéder au commandement des Sanhadja, Badis invita Hammad à remettre au jeune prince les gouvernement de Tidjist et de Constantine. Hammad y répondit par un refus, et ayant méconnu l'autorité de Badis et des Fatemides, il proclama la souvernmeté des khalifes abbacides, massacra les Bafedites, rétablit dans ses états la doctrine orthodoxe des Sonnites et invoque auvertement la bésédiction divine sur les daux cheiths [les khalifes Abou-Bekr et Omar]. Geci eut lieu en l'an 405 (1044-5). Il emporte ensuite d'assaut in vide de Bédja et poussa les Tunissess à exterminer les orienteux i et les Rafedites.

Badis lui déciara alors la guerre et marcha à sa rencontre avec les troupes qu'il avait rassemblées à Cairouan. Cette démonstration suffit pour dispersor les Beni-Abi-Oualil, famille senstienne qui possédait le ville de Maggara, ainsi que les Beni-Hacen, puissante tribu sanhadjienne. Abandonné aussi per les Beni-

<sup>1</sup> La mol orienteux désigne ici les partisans des Fatemides

Itonweft et les Beni-Ghomert, tribus zenatiennes, et par presque tous ses autres partisans. Hammad dut s'enfuir jusqu'aq Chelil-Beni-Quatil. Badis occupa alors la ville d'Achir et poursuivit soa oacle jusqu'au plateau du Seressou, dans le territoire des Zenata. S'étant arrêté au Ouadi-'t-Tie ', il railie sous ses drapeaux les Beni-Toudjin et leur chef Atra-lbu-Dafliten :, lequel avait à venger la mort de son père, tué par Hammad. Yedder, fils de Lorman-lba-el-Notezz, suivit l'exemple de son cousin Atta, et Badfe, se voyant alors en état de combattre son adversaire avec l'avantage du nombre, récompensa largement les deux chefs. Traversant alors le Chelif, il rangea son armée en ordre de bataille, et, aussitôt, la plus grande partie des troupes de Hammad passa de son côté. Hammad se jeta dans la Calà où il fut investi par Badîs, qui l'avait suivi de près et qui venait maintenant de camper dans la plaine d'El-Mectle. Pendant qu'on pressait le siège, Badis mourut subitement, dans ea tente, où il était à dormir, au milieu de ses compagnons. Cet événement eut lien vers la fin de l'an 406 (juin 4016). Alors les Sanhadja reconparent pour souverain Bi-Moëzz, fils de Badis, qui n'avait alors que huit ans, et voulant mettre Achir à l'abri d'insulte, ils y envoyèrent Kerama, fils d'El-Mansour, pour y tenir garnison. Ce général ne put cependant empêcher Hammad de lui enlever la ville. Le corps de Badis fot placé dans un cercueil et transporté à Curonan, où on l'enterra dans le cametière de la famille Ziri. Ensuita on procéda à l'inauguration publique d'El-Moëzz. Ce jeune prince marcha, peu de temps après, contre Hammad, l'atteignit à Raghaïa et mit son armée en déroute. Réduit alors à une position qui lui inspira de vives inquiétudes , Hammad permit à son fils, El-Caïd, d'aller à Caireuan et de solliciter une sespension d'hostilités. En l'an 408 (1017-8), El-Card y arriva, portour d'un riche présent pour Bi-Moëzr, et après avoir négocié un traité de paix, il alla rejoindre son père. La mort de Hammad eut lieu en 449 (4028).

<sup>·</sup> Variante : Ouglita.

Yarieote . Doffin.

Règne d'El-Caïd, fils de Hammad. — El-Caïd monta sur le trège aussitét après la mort de son père, et se fit redouter à cause de non caractère aluier. Youçof, un de acs frères, fat nommé, par lui, gouverneur du Maghreb, et Ouighlan [un autre de ses freres] reçut le commandement de Hamza, ville fondée par Hamza-lon-idria. En l'an 430 (4035-9) Hammama, fils de Ziri-Iba-Atia, prince meghracuien qui régnait à Fez, marcha contre-El-Caïd, qui, de son côté, se porta au-devant de l'ennemi et fit passer secretament de fortes sommes d'argent aux troupes senstionnes. Hammana, s'en étant aperçu, demanda la paix, fit m soumission et rentre à Fez. En 434, El-Caïd conclut une paix avec El-Moëzs, qui était sorts de Cairouan pour lus faire la guerre et qui l'avait tenu assiégé pendant un temps considérable. Il repartit alors [de la Celà] pour faire le siège d'Achtr. Quand El-Moëss - Ibn - Badis répudia l'autorité des Fatemides , El - Caïd reconnut de nouveau la souveraineté de cette dynastie et en obtint, comme récompense, le titre de Chéref-ed-Dola (noblesse de Pempere). il mourut en 446 (1054-5).

Règne de Mohcen, fils d'El-Caid. — Mohcen, successeur d'El-Caïd, fut, commo lui, un prince hautain et sévère. Ayant appris que son oacle Youçof s'étant jeté dans le Maghreb pour y lover l'étendard de la révolte, il fit mourir tous les autres fils de Hammad et ordonne à son cousin Bologguin, fils de Mohammed-Ibn-Hammad, d'aller étouffer cette insurrection. Il lui adjoignit deux cheis arabes, Khalifa-Ibn-Megguen et Atra-t-es-Chertf, anzquels il avait recommandé secrètement de faire mourir leur général quand ils seraient en marche. Au lieu de se conformer à cet ordre, ils en instruisirent Bologguin et prirent avec lui l'engagement de tuer le tyran. Averti de leur dessein, Mohcen a'eufuit vers la Calà, mais il tomba entre les mains de Bologguin qui lui ôta la vie. Le règne de Mohcen avait duré nouf mois.

Règne de Bologguin, fils de Mohammed. — Ce fut en l'an 447 (1055-6) que Bologguin s'empera du pouvoir suprême. A un esprit vif il reunissait benucoup de courage et de fermeté; mais

il aimait à répandre le sang. Le vizir de son prédécesseur mourut par son ordre, et le même sort frappa Diafer-Iba-Abi-Romman, commendant de Bickern, dont il soupçonnaît la fidélité. A la suite de cette exécution. le peuple de Biskera se révolta, comme sous le reconterons ailleurs. Plus tard, il fit mourir sa cousine Tanmirt, fille d'Alequas-Ibn-Hammad, qu'il soupgennait d'avoir causé la mort de son mari Mocatel, fils de Mohammed et frère de Pologguin. En-Nacer, le frère de Tanwîri, apprit cet événement avec indignation, mais il dissimula son ressentiment. Belogguin entreprit plusieurs expéditions contre le Magbreb. Ayant su que les Almoravides, commandés par Youçof-lbn-Tachefin, avaient dompté les populations masaroudiennes, il marcha contre eux, lan 454 (4062), et les rejeta dans le Désert. Il pénétra alors jasqu'au fond du Maghreb, et ayant passé quelque temps à Fez, i en emmena les principaux habitants comme otages et prit la mute d'El-Calà. Son cousin En-Nacer trouva alors une occasion favorable pour venger la most de sa sœur, oprés avoir gagné l'appui des Sanhadja que tant d'expéditions dans des pays lointains et bostiles avaient indisposés, îl tua Bologguin à Teçala, en l'an 454.

Règne d'En-Nacer, fils d'Alennas — En-Nacer, successeus de Bologguin, prit pour vizir Abou-Bekr-Ibz-el-Potoub, et donne le gouvernement du Maghreb à sou frère Kebab-Ibn-Alennas, qu'il établit dans Miliana. Il confia à son frère Romman le gouvernement du Hamza, et à Khazer, un autre de ses frères, celui de Nigacus. El-Moëzz avait détruit les murs de cette dernière villa, mais En-Nacer les releva. Son frère Belbar reçut de lui le gouvernement de Constantine ; son fils Youçof, celui d'Achtr, et son autre fils, Abd-Allah, celui d'Alger et de Mersa-'d-Deddjadj. Hammou-Ibn-Melîl-et-Berghouati lui écrivit de Sfax une lettre de soumission, qu'il fit accompagner d'un riche présent. Les habitants de Castilia recomurent alors l'autorité du souverain hammadite : aussi, leur envoyé, Yahya Ibn-Ouatas, et les membres de la députation dont : l'faisait partie, rentrècent chez eux comblés de dons. En les congédiant, En-Nacer leur assigna un gouverseur senhadjite nommé Youçof-Ibn-Khalouf, Le peuple de Cai-

rouan et celui de Tunis firent aussi leur acamission. Comme les habitanta de Biskera s'étaient déclarés indépendants à l'époque où Bologguin avait mis à mort leur chef Djäfer-Ibu-Abi-Romman, et quion ne reconneissa tiplus aucune autre autorité dens cette ville que celle des fils de Djäfer, En-Nacer fit marcher contre eng Khalef-Ibn-Abi-Haidera, l'ancien vizir de Bologgufa et maintenant le sien. Cet officier enleva Biskera d'asseut et ramena à la Calà les fils de Djàfer et plusieurs notables de la ville. Tous ces prisonniers furent exécutés et mis en croix per l'ordre d'En-Nacer, qui, plus tard, fit mourir Khalef lui-même. D'après la déclaration de plusieurs chefs senhadjiens, Khalef avait es l'intentien, lors de la mort de Bologgufa, de mettre aur le trêne Mâmer, frère de Bologgulo, et al s'était adressé à eux pour avoir leur avis à ce aujet, Cette accusation lui coûta la vie. Abmed, fils de Djâfer-Ibn-Aileh, succède au vizirat. Ra-Nocer s'étant ensurte mis en compagne pour parcourir le Naghreb, laissa Tacarboust\*, le siège de son empire, tellement exposé qu'Alt-Ibn-Regan s'en empara dans une attaque de nuit. Lors de la mort de Bologguin, ce chef s'était réfugié auprès des Adjiça, ses oncles maternels. En-Nacer revint en toute hate à El-Meclia i et prit les insurgés tellement au dépourvu qu'ils s'abandonnèrent au désespoir et laissèrent enlever la forteresse d'assaut. A la suite de cette écheuffourée, Ali-Iba-Regan se donna la mort.

Une guerre ayant ensuite éclaté entre les Arabes hilaliens, une députation de cheikhe athbedjites vint demander le secours d'En-Nacer contre les Riah. Ce prince ne rendit à leur prière, partit pour les soutenir avec ses troupes sanhadjiennes et zenatiennes, occupa Lambus et livra bataille à l'ennemi aux environs de Sebiba. Aussitôt que le combat fut engagé, les Zenata, séduits par les menées d'El-Moèze-lbo-Ziri-lbo-Atta et de Temim-lbo-el-Moèze, reculèrent en désordre et amenèrent, par leur défection, la défaite des Sanhadja. En-Nacer courut se réfa-



Voy. Tufarboust dans l'index géographique, t. L.

<sup>\*</sup> Dans le texte arabe, il faut lire de-T-Mecile, bies que cette correction ne cett pas autorisse per les manageries.

gier avec ses partisans dans Constantine, d'où il ramena à la Celâ environ deux cents hommes, les débris de son armée . Son frère, El-Cacem, et son secrétaire perdirent la vie dans cette bataille ; ses tentes et ses trésors restèrent au pouvoir des vainqueurs. Il charges asseitôt son visir Ibn-Abi-'l-Fotoub d'aller négocier un traité de paix, et il ne tarda pas à le ratifier.

Après avoir essuyé ce revers, il ôta la vie à Ibu-Abi-'l-Fotonh, per suite des perfides insinuations d'un agent envoyé par Temfm, fils d'El-Moëzz, qui lui avait donné à entendre que ce vizir travaillait pour les intérêts du prince badicide.

A l'époque des conflits qui eurent lieu au Caire entre les [troupes nègres et les] turcs [soutenus par] les Maghrebins \* El-Montacer-Ibn-Khazrous, chef zenatien, se rendit à Tripoli, il trouva dans cette province les Beni-Adi, population que les Athbedj et les Zoghba avaient expulsée de l'Ifrikia, et les entraîns à eutreprendre la conquête du Maghreb. S'étant mis en marche avec eux, il occupa El-Mectla et Achir; ensuite, il se jeta dans la Bésert pour éviter la poursuite d'En-Nacer et, qualque temps après, il reprit sa carrière de brigandage. En Nacer esseya de l'amener à un accomodement et il obtint la paix en cédant à cet aventurier les campagnes du Zâb et du Righa. Il avait toutefois en la précaution d'avertir son agent Arous-Ibn-Sindi gouverneur de Biskera, qu'il fallait tendre un piège au chef maghraouies. Quand El-Montacer approcha, avec sa suite, Arous alla au devant de lui et le conduisit dans la ville avec de grandes

<sup>&#</sup>x27;Deus le passage qui précède celui-ci et dans le passage corresponcaet du Tome t, p. 46, noire auteur a commis une erreur qu'il importe de relever Ri-Moëzi-Ibn-Ziri-Ibn-Atla mourut en l'an 447, et nous savons par le Batan que la bataille dont il est question ici eut lieu en 457 (1965) Ce fot El-Moannecer qui commandait alors aux Magbracea. Belon le Cartas, Moannecer était fils de Ziri-Enn-Atla.

En l'an 168, le corps de Turas mambooks, au service d'El-Mostencer, livra plusieurs combats à la troupe de nègres appartenant au même khaufe. Les Ketamieus se mirant du côté des Turcs et, dans un de ces cooflits, its tuèreut quarante mille de leurs adversaires. — (Mémoires sur l'Egypte de M. Quatremère, t. u, p. 356,— Ibn-Khaldous, manuec. pr 2402, fol. 27.)

démonstrations de respect. Les voyageurs se mirent alors à table, et pendent qu'ils se baissaient pour manger, les domestiques d'Arous se précipiterent sur El-Montscer, à un signal donné par leur maître, le frappèrent de leurs poignards et, dans leur empressement de l'achever, ils donnèrent aux autres convives le temps de s'échapper. La tête d'El-Montscer fut envoyée à En-Nacer qui la fit exposer à Bougie, et son corps fut mis en croix à la Cash pour servir d'exempte.

En-Nacer fit mourie un grand nombre de chefa zenatiena, ainsi qu'un chef maghraousen, Abou-'l-Potouh-lbu-Habbous, émir des Bens-Sindjas et seigneur de Lemd'is (*Midéa*). Cette ville fut ainsi nommée à cause des Lemd'is, tribu sanhadjienne.

Monnecer-Ibo-Hammad s'étant trouvé dans le pays du Chelif, attaqua le gouverneur de Miliana et tun les cheikhs des Beni-Ourcifan, tribu maghraouisume. Le sultan [En-Nacer] ne pouvant aller au secours des Ourcifen à cause de sen démélés avec les Arabes, leur écrivit de se venger eux-mêmes. Ils marchèrent donc coutre Monnecer 1 et, l'ayant tué, ils envoyèrent sa tête à En-Nacer qui la fit exposer à côté de celle d'El-Montacer.

Averts per les habitants du Zab que les Ghomert et les Maghraoua venaient de se joindre aux Arabes de la triba d'Athbedj afin d'envahir cette province, En-Nacer envoya à leur secours un corps d'armée commandé par son fils El-Mansour. Ce prince détruisit Oughellan, ville où El-Mostacer-Ibn-Khazroun devait s'établir, et ses troupes s'étant ensuite emperées de Ouergla, il y installa un nouveau gouverneur. De nombreux captifs et un riche butin attestèrent le succès de cette expédition.

Les Bem-Tondjin, tribu zenatienne commandée per Menad-Ibn-Abd-Allah, avaient aidé les Arabes de la tribu d'Adu à dévaster le pays et à intercepter les communications. El-Mansour, fils d'En-Nacer, marcha contre eux, d'après les ordres de son père, et réassit à faire prisonniers Sakon-Ibn-Abd-Allah, Hamid-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Co Monnecor était fils de Hammad, file de Monnecor, file d'El-Moësz, tile de Ziri, file d'Atin le maghraoulen. Dans le chapitre sur les Maghraous, the-Khakloon le coufend avec Monnecor, file de Ziri-Ibu-Atia.

the-Heral\* et Lahec ibn Djelson tous émirs de la tribu d'Adi, sinsi que les émirs toudjinides, Menad-Ibn-Abd-Allah, Zirs, frere de Menad, et leurs oncles Aghleb et Hammama. [En-Nacer] les fit comparaître devant lu: , leur reprocha le service qu'il leur avait rendu autrefois en les protégeant contre les Aulad-el-Cacem, famille puissante de la tribu des Beni-Abd-el Ouad, leur fit couper les mains et les piels et les laissa mourir ainsi.

En l'an \$60 (1067-8), il s'empara de la montagne de Sougis (Bedjaïs), localité habitée per une ribu berbère du même nom. Chez eux, Bedjaïs s'écrit Bekaïs et se prononce Begaïs. On trouve encore les débris de cette peuplade annhadjienne éporpillés parmi les autres tribus berbères. En-Nacer ayant conquis cette montagne, y fonda une ville à laquelle il donna le nom d'En-Nacerts, mais tout le monde l'appelle Bougie du nom de la tribu. Il y construisit un palais d'une beauté admirable qui porta le nom du Château de la Perle (Casr-el-Loulous). Ayant peuplé sa nouvelle capitale, il exempta les habitants de l'impôt (kharadj) et, en l'an \$64 (1068-9), il alla s'y établir lui même.

Co fut sous le règne de ce prince que la dynastie hammadite atteignit au faite de sa puissance et acquit la superiorité sur celle des Badicides d'El-Mehdïa. L'invasion des Arabes hilaliens avait tellement accablé ceux-ci que leur empire s'était désorganisé et que la plupart de leurs sujets et de leurs grands fonctionnaires avait répudié leur autorité. Pendani ces évenements, le royaume des Bammadites n'avait fait que grandir et prospérer sous les auspices d'Eu-Nacer. Ce monarque éleve des bâtiments magnifiques, fonds plusieurs grandes villes et fit de nombreuses expéditions dans l'intérieur du Maghreb. Il mourut en l'an 484 (4088-9)

Règne d'El-Mansour, fils d'En-Nucer. — El-Mansour, fils et successeur d'En-Nacer, sortit de la ville d'El-Calà en l'an 683 (1090-1), et alla faire sa résidence à Bougie avec ses troupes et su cour. Il s'éloigna ainsi d'une région où la violence et la tyrannie des Arabes avaient tout rainé. L'audace de ces brigands en était

Yeriantes: Djeral, Khazal.

vence à un tel point qu'ils portaient la dévastation dans les environs de la Calà et enlevaient tout ce qui se montrait en debors de la ville. Ces entreprises leur étaient d'autent plus faciles que leurs montures pouvaient y arriver par des routes toujours praticables. Il en était bien autrement à Bougie; la difficulté des chemms mettait cette ville à l'abri de leurs attaques.

Bl-Mansour ayant fait de Bougie le siège et le boulevard de son empire, en restaura les palais et éleva les murs de le grande mosquée. Doué d'un esprit créateur et ordonnateur, il se plaisait à fonder des édifices d'utilité publique, à bâtir des palais, à distribuer les eaux dans des pares et des jardins; aussi, l'on pout dire que, par ses soins, le royanme hammadite échanges son organisation nomade contre celle qui résulte de la vie à demeure fixe. Après avoir érigé à la Calà le palais du Gouvernement, le palais du Fanal (Cusr-el-Menor), le palais du l'Etoile (el-Kokob) et le palais du Salut (et-Selom), il construisit, à Bougie, ceux de la Perle « et d'Amimoun.

A peine fut-il monté sur le trône que son oncle \* Belbar, auquel son père En-Nacer avait confié le gouvernement de Constantine, forms le projet de se rendre indépendant. Une expédition, dirigée de ce côté, fit perdre su prince révolté sa ville et sa liberté. Abou-Yekni, fils de Mobeen, fils d'El-Caïd, [le prince hammedite] qui remporta cette victoire, reçut alors d'El-Mansour le gouvernement de Constantine et de Bône. Il se fixa dess la première de ces villes, après avoir envoyé sou prisonnier Belbar à la Calà, et il donna le commandement de Bône à son frère Ouighlan.

En 487 (4094), Abou-Yekni lui-môme se révolta à Constantine et ordonna à son frère [Ouighlan] de se rendre à El-Mehd'a et d'offrir à Temim-lbn-el-Moëzz le possession de Bône. Ce monarque accepta le don, et son fils, Abou-'l-Fotouh, alla demeurer à Bône avec Ouighlan. Les deux frères s'étaient fait de nombreux per-



Ci-devant, p. 51, l'enteur eltribue la construction du palais de la Perle à Ro-Nacer.

<sup>1</sup> Le texte et les manuscrits portent sen frère. Vey, di-devant, p. 47.

tisans parmi les Arabes et entretenaient une correspondance écrite evec les Aknoravides du Maghreb quand El-Mansour expédia des troupes contre eux. Après un siège de sept mois, son armée emporta d'assaut la ville de Bône et fit prisonnier Abou-'}-Fotoub, îls de Temim. El-Mansour, à qui on envoya ce jeune homme, l'enferma dans la Calà, et, encouragé par le succès de ses armes, i. donna l'ordre de mettre le siège devant Constantine. Abou-Yekni, voyant ses affaires prondre une très-mauvaise tournure, alla se retrancher dans un château du Mont-Auras, après avoir confié la défense de Constantine à un Arabe de la tribu d'Athbedj nommé Soleisel-Ibn-el-Ahmer. Cet homme livre le ville à El-Mansour moyennant une somme d'argent, mais Abou-Yekni conserva sa forteresse de l'Auras et envahit le territoire de Constantine à plusieurs reprises. Cette hardiesse lui devint fatale ; assiégé enfin par les troupes d'El-Mansour, il perdit, à la fois, son château et la vie.

La dynastie hammadite s'était alliée par des mariages aux Beni-Ouemannou, famille unie et puissante qui exerçait alors le commandement soprème chez les Zenata, tribu dont elle faisait partie. En-Nacer avait épousé une sœur de Makhoukh, chef de cette maison, et El-Mansour en avait épousé une autre. Ces alliances ne purent empêcher la guerre d'éclater entre les Sanhadja et les Zenata : El-Mansour marcha contre son beau-frère, essuya une défaite et rentra à Bougie. La colère qu'il en éprouva fut si grande qu'il tua sa femme parce qu'elle était la sœur de son adversaire. Ce forfait confirma davantage la haine que Makhoukh lui portait ; rempli d'indignation, il embrassa le parti des Almoravides, émirs de Tlemcen, et les poussa à envahir le territoire anhadjien. Cet événement fut un des motifs qui portèrent El-Mansour à marcher sur Tlemcen ; ces motifs nous allons les exposer.

Youçof-lbn-Tachefin ayant établi son autorité dans le Maghreb, convoita la possession de Tiemcen, et, en l'an 476 (1084-2), il enleva cette vide aux Aulad-Yala, ainsi que nous le raconterons adleurs. En ayant alors fait un des boulevards de son empire, il y installa Mohammed-lbn-Tinamer en qualité de gon-

verneur. Ce fonctionnaire ne tarda pas à insulter les villes et les forteresses du paya des Sankadia. El-Mansour marcha contre lui el, après avoir dévasté le territoire de Makhonkh et détruit ses châteaux, il serra Ibu-Tinamer de si pres que Youçof-Ibn-Tachelin se vit dans la nécessité de faire la paix et d'empècher ses Almoravides d'envahir les états hammadites. Quelque temps s'écoula ainsi, mais les Almoravides ayant renouvelé leurs tentatives hostiles, El-Mansour envoys contre suz son fils, l'émir Abd-Allah. Les Almora vides évacuerent alors le territoire sanhadjien et rentrèrent à Maroc. Abd-Allah prit, dans le Maghreb central, une position d'où il put lancer des troupes sur les contrées occupées par les Beni-Ouemannou, et ayant mis le siège devant El-Djàbat, il s'en empara. A ce succès, il ajouta la prise de Merat, et, ayant fast grâce aux babitants, il alla rejoudre son pere. Alors la guerre s'alluma entre Makhoukh et El-Mansour, lequel tua la «œur de son adversaire. Le fils de Makhoukh se rendit à Tlemeen pour obteme l'appui d'Ibn-T'namer, et marchaensuite sur la ville d'Alger qu'il tint bloquée pendant deux jours.

A la suite de cette expédition, Mohammed-Ibn-Tinamer mourut, et son frère, Tachefin Ibn Tinamer, auquel Youçof Ibn-Tachelia donna le gouvernement de Tiemeen, alla s'emparer d'Achir. Cette nouvelle maulte excita l'indignation d'El-Massour. au plus haut degré, il appela sous ses drapeaux toute la population sanhadijenne, et s'étant assuré l'appui des Arabes athbedjiens, xoghbiens et reblens, nommés aussi makiliens, sinsi que d'une foule de peuplades senatiennes, il marche sur Tierroen, l'an 496 (1402-3), à la tête de vingt mille hommes. Arrivé au Quadi-Stafeif, il envoya l'armée en avant et la suivit de près. Tachelin, qui venait de quitter Tlemeso pour se readre à Teçala, rencontra ces troupes sur sa route et essuya une telle défaite qu'il courut se réfugier dans le Djebel-es-Sakhra. L'armée d'El-Mansour avait déjà commencé à succager Tlemcen, quand Haoua, la femme de Tacheffo, soriit au-derant de lui et implora sa miséricorde, en faisant valoir les liens de parenté qui existaient entre les deux nations sanhadjiennes. Profondément touché de la demarche de cette dame, le vaisquest l'accueillit de la manière

la plus honorable, épargna la ville et reprit, la même metinée, le chemin de sa capitale, El-Calà.

Après cette expédition, il tourna ses armes contre les Zenata et mena re peuple si durement qu'il le força à se disperser dans le Zab et le Maghreb central. Rentré à Bougie, il attaqua les tribus qui en occupaient les environs, et leur fit éprouver tant de pertes qu'elles se jetèrent dans le Beni-Amran, le Beni-Tazrout, le Mansouria, le Sahridj, le Nador, le Hadjr-el-Naëz et autres montagnes presqu'inabordables. Jusqu'alors les souverains hammedites avaient attaqué ces tribus sans pouvoir les soumettre. Par des entreprises de cette nature, El-Mansour parvint à maintenir son autorité et à raffermir sa puissance.

Quand les Almoravides s'emparerent de l'Espagne, Moëzz-ed-Dola-Ibn-Somadeh, souverain d'Almeria, vint chercher un asile auprès d'El-Mansour. Co monarque lui conceda Tedellis et l'établit dans cette ville.

La mort d'El-Mansour eut lieu en 498 (4404-5).

Règne de Badis, fils d'El-Mansour. — Badis, fils et successeur d'El-Mansour, s'était déjà fait remarquer par la sévérité et la violence de son caractère; aussi commença-t-il son règne par confisquer les biens d'Abd-el-Kerlm-Ibn Solviman, vizir de son père, et par lui ôter la vie D'El-Calà, il se transporta à Bougie où il fit éprouver le même sort à Seham, officier qui y commandait. Il mourut dans la première année de son règne et son frère El-Aziz lui succèda.

Règne d'El-Azis, fils d'El-Mansour. — El-Aziz se trouvait à Djidjel, où son frère l'avait relegué après l'avoir privé du gouvernement d'Alger, quand le caïd Ali-Ibn-Hamdoun le rappela à la capitale et le fit reconnaître pour souverain. Le mariage d'El-Aziz avec une fille de Makhoukh cimenta alors la paix que

4 0 20



<sup>&#</sup>x27; Podr l'histoire de ce prince, voy. la continuation de l'Art de verifier les dates, ed. in \$1, 1, p. 491. Dans cet ouvrige, on denne à l'ho-Somadeh le titre de Hogam-ed-Dola (glaice de l'empire).

le gouvernement hammadite s'empressa de conclure avec les Zenata. Ce monarque jouit d'un règne long et tranquille. Il se plaisait à faire venir des savants ches lus pour les entendre discuter des questions scientifiques.

L'ils de Djerba, qu'il avent fait bloquer par sa flotte, se rendit à discrétion et reconnut son autorité. Tunis fut assiégé par sen troupes jusqu'à ce que le gouverneur, Ahmed-Ibn-Abd-el-Ariz, fit sa soumission.

Sous le règne d'El-Axis, les Arabes envahurent le territoire d'El-Calt, au moment où l'on s'y attendait le moins, et ne s'en éloignèrent qu'après avoir saccagé tous les environs et forcé la garnison à s'enfermer dans la ville. Quand cette nouvelle fut connue à Bougie, El-Axiz fit partir un corps de troupes et un convoi d'approvisionnements sous la conduite de son fits Tahya et de son genéral Ali-Ibn-Hamdoun. L'arrivée de cette armée à El-Calà mit fin au désordre et obliges les émirs arabes à solliciter leur grâce. Yahya leur accorde une ammutie et ramene ses troupes à Bougie.

Ce fut sous le règne d'El-Axis, en l'an 542 (4148-9), que le Mehdi des Almohades arrive à Bouges, en revenant de l'Orient. Il jour deux cette ville son rôle de réformateur d'abus; mass, ayant ôté averti que le souverain délibérait sur la nécessité de le punir, il pense chez les Boui-Ourlagol, tribu sanhadjienne qui habitait la vallée de Bougie. Ayant obtenu la protection de ce peuple, il renta quelque temps avec lui et s'établit à Melala où il se mit à enseigner la loi divine. El-Aziz tenta de s'emparer de lui, mais les Bent-Ourlagol prirent les armes et continuèrent à défendre leur protégé jusqu'à son départ pour le Maghreb.

El-Ast: mourut en l'an 545 (4424-2).

Règne de l'ahye, fils d'El-Asis. — Yahya, fils et successeur d'El-Asis, était d'un caracters mou et efféminé; il jouit, pourtent, d'un long règne. Dominé par les femmes et entraîné par l'amour de la chasse, il ne songes qu'à s'amuser pandant que l'empire combatt en dissolution et que les tribus sanhadjiennes s'éteignaient successivement autour de lui. Il changes le coinde

la monneie, chose qu'ancun de ses prédécesseurs n'avait voulu Taire, à cause de leur respect pour les droits des Fatemides. (ba-Hammad rapporte que les dinars (pièces d'or) de Yahva portaient sur chaque face des inscriptions disposées en trois lignes et en cerole. Le cerole d'une des faces offrait ces mois : Craignes le jour où veus serez ramenés devant Dieu; alors chaque ame sera rétribuée telen ses œuvres, et elles ne subiront aucune injustice . Les trois lignes de la même face se compossient de ces mots: Il n'y a point d'autre dieu que Dieu; Mahomet est l'envoyé de Dieu; Yahya, fils d'Ri-Aztz-Billah, l'émir victorieux, se place sous la protection de Dieu ". Dans le cercle du revers an lieuit. Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément I ce dinar a tté frappé à En-Noveria, en l'an cinq cent querontetrois. Les trois lignes du revers renfermaient ces mois : L'imam est Abou-Abd-Allah-el-Moctafi-li-Amr-Illah, Emir-el-Moumintu. L'abbacide ..

En l'an 543 (4448-9), il se rendit à la Calà pour y faire des perquisitions et en emporter tous les objets de valeur qui y restaient encore.

Son général, le jurisconsulte Motarref-lbn-Ali-lbn-Hamdoun, marcha, per son ordre, contre lbn-Forcan qui s'était révolté à Touser, et ayant emporté cette ville de vive force, il lui envoya la chef rebelle. Ce malheureux fut enfermé dans la prison d'Alger et y passa le reste de ses jours. Selon un autre récit, Yahya lui éta la vie.

Dens une seconde expédition, Motarref s'empara de Tunis et mit le siège devant El-Mehdia. La vigoureuse résistance que cette place lui opposa le fit renoncer à sa tentative et reprendre le chemin de Bougie 4.

1-3 43

<sup>\*</sup> Coron, sourate zi, verset 281.

<sup>\*</sup> A. la lettre : tient ferme à la corde de Dieu, expression tirée de Coran, sour. m, vers. 98.

On voit per ced que Yahya, en changeaut le coin de la monnaie, répudia la souveraineté des Patemides et reconnut celle des à blacides.

Moterref prit Tunn en 522 et asciégea El-Mehdïa en 520 -- (Baïan.)
 - Voy, aussi p.p. 17 et 30 de ce volume.

Quand les chrétiens (de la Sicile) se rendirent mattres d'El-Mehdia, El-Bacen, le souverain qu'ils venaient de chasser, alla trouver Yahya-Ibn-el-Azir, lequel l'envoya à Alger chez son frère 1. El-Card. Quand les Almohades marchèrent sur Bougie, El-Caïd abandonna Alger, et El-Hacen, que le peuple de cette ville prit slom pour chef, se rendit au-devant d'Abd-el-Moumen et parvint a leur concilier la bienveillance de ce monarque. Yabya placa alors son frere Sebà à la tête d'un corps de troupes et l'enyoya contre les Almohades. La défaite de cette armée entraîna fa chute de Bougie, et Yahya s'embarqua pour la Sicile afin de se rendre, de là, à Baghdad. Au l ou de pousser jusqu'à cetto fie, il alla déborquer à Bône, chez son frère » El-Hareth qui lui reprocha amèrement la faute qu'il venait de commettre en abandonnant ses états. Piqué d'un aussi mauvais accueil, il alla trouver soa frère, El-Racen, à Constantine, et le décida à lui remettre le commandement de cette forteresse. Sur ces entrefaites, les Almohades prirent d'assaut El-Calà et la détruisirent de fond en comble, après y avoir tué Djouchen, fils d'El-Aziz, et Iba-ed-Dabbas, chef athbejite.

En l'an 547 (1452-3), Yahya prêta le serment de fidélité à Abd-el-Noumen, et lui céda la ville de Constantine moyennant certaines conditions que le souverain almonade remplit trèsexactement. Conduit à Maroc par l'ordre de ce prince, il y demeura jusqu'à l'an 558 (1463), quand il alia a établir à Salé dans le châtesu des Beni Achera. Il y mourut le même année.

El-Hareth, fils d'El-Aziz, et seigneur de Bône, s'enfuit en Sicile, et ayant obtenu quelques secours du seigneur de cette île, il revint prendre possession de la ville qu'il avait abandonnée. Plus tard, il tomba au pouvoir des Almohades et mourut dans les tourments. Avoc lui s'éleignit la dynastie des Hammadites.

De toutes les tribus issues de Telkata : il n'en reste plus une

<sup>4</sup> Ci-devant, p. 28, on voit que le gouverneur d'Alger était file d'El-Aziz.

<sup>\*</sup> G-devant, p. 28, El-Bareth est designé comme le frère d'El-Aziz. père do, Yahya.

Le lexte arabe imprimé porte, per erreur, Teklalta.

seule, à moins qu'on admette les prétentions de quelques peuplades qui habitent les bords de la rivière de Bougie et qui s'attribuent cette origine. Elles sont anjourd'hui partie de la milica et ont la jouissance de certaines terres aux environs de la ville, sons la condition de marcher avec les troupes du sultan, toutes les sois que lui ou ses généraux se mettent en campagne.

## DISTOIRE DE LA DYKASTIE SAMBADJIEUNE PONGÉE A GRENADE PAR HAMBOUS-IBN-MAKCEN-IBN-ZÎRE <sup>4</sup>

Badis, fils d'El-Mansour et petit-fils de Bologguin-Ibn-Ziriibn-Menad, proclamé souverain de l'Ifrikia en l'an 385 (995), confia à ses oncles et autres parents le commandement des forteresses de cet empire. A Hammad, il donna le gouvernement d'Achir, et, à ltouweft, frère [de Hammad], celui de Tehert. Ziri-Ibn-Atïa, seigneur de Fer et chef de la nation maghraouienne, envahit alors le territoire sanbadjien avec l'intention d'y faire reconnaître la souverameté de Hichâm-el-Mouaïed, kbalife de Cordoue, et vint, à la tête des Zenata, mettre le siège devant Téhert. L'armée que Badis envoya contre lui, sous la conduite de Mohammed-Ibn-Abi-'l-Arab, ayant essuyé una défaite dans le voisinage de cette ville, ce monarque marcha lui-même à la rencontre de l'ennemi; et, bien que Felfoul, fils de Said-Ibn-Khazroun et seigneur de Tobna, se fût révolté contre lui, il força Ziri-Ibn-Atía à une prompte retraite. Ayant alors laissé dans Achir ses grands oncles, Zaoui, [Makcen,] Djeial, Arem et Mâhain, et ses oncles Hammad et Itouweft, il repartit pour Carrouan. En l'an 389 . Zaoui et ses frères tramèrent une révolte coutre Badis et abandonnèrent Hammad à ses propres ressources, après lui avoir enlevé tous ses bagages. Abou-'l-Behar, fils de Zîri, qui se trouvait alors avec Badîs, craignit la colère de ce prince

Dans la continuation de l'Art de vérifier les dates, t. n., p. 168, on trouvers une notice sur cette dynastie.

Le texte grabe et les manuscrits portent 386. Cette date est fausse.

et alla rejoundre les rebelles. Comme Badis ne pouvait s'eccuper d'eux à cause de sa guerre avec Felicul et avec Yanès, affranchiqu'El-Hakem [le fatemide, souverain de l'Egypte] avait nommé au gouvernement de Tripoli, les révoltés profitèrent de son emberras pour dogner carrière à leur perversité : ils portèrent le ravage dans tout le pays et formèrent même une alliance avec Relfoul. Abou-'l-Behar les quitts vers cette époque et se réconcilia avec Badis. En l'an 394 (4001), ils eurent, avec Hemmad, une rencontre qui amena la défaite de leurs partisans et coûta la vie à Makcen et à ses deux fils . Zaoui se jeta dans le Chennotan, montagne située dans le partie maritime du gouvernement de Miliana, et, de là, il passa en Espagno avec ses fils, ses neveux et ses gens. El-Mansour-Ibn-Abi-Amer, régent de l'empire ométade et tuteur du khalifat, accueillit les réfugiés avec empresement et les étlachs à se personne pour en faire les sontiens de son pouvoir, les instruments au moyen desquels il compta établir sa domination sur l'empire et enlever au khalife. toute son autorité. A cet effet, il les enrôls dans le corps de Zenations et d'autres Berbères qu'il avait pris à son service et avec lequel il vensit de remplacer, en Espagne, la milios du sultan ainsi que les troupes ométades et les contingents des tribus Arabes.

La puissance de ces Sanhadpens augments à un tel degré qu'ils devinrent le principal appui d'El-Mansour et de ses fils et successeurs, El-Modeffer et En-Nacer. Lors de la chute de cette famille, Zeoni prit une part très-active à la guerre qui éciata entre les musulmans espagnols et les troupes berbères?. Soutenu par les Sanhadja, par le corps entier des Zenata et par les autres Berbères, Zaoni s'acharna sur la vule de Cordone jusqu'à ce qu'il parvint à y établir l'autorité d'El-Mostain-Soleiman, fils d'El-Hakem et petit-fils de Soleiman-Ibn-en-Nacer. Ils avaient proclamé ce prince khalife et lui avaient juré fidélité, ainsi que

<sup>&</sup>quot; Il aut lire suchació dens le texte arabe. Voy. ol-devant, p. 17.

<sup>\*</sup> Poy. la continuation de l'Art de rénées les dates, t. m. p. \$26 et

nous l'avons recouté dans notre chapitre sur les Omérades d'Espagne <sup>1</sup>.

Les Berbères emportèrent Cordoue d'assaut, y pénétrèrent avec leur khahfe, en se livrent à tous les excès; ils dépouillèrent les habitants de leurs biens et portèrent la violence et le déshonneur au sein des familles les plus respectables. A ce sujet, on racoute des choses épouvantables. Pendant le piliage de la ville, Zaoui alla enlever la tête de son père, Z'ri-tbe-Menad, du haut de la citadelle où on l'avant plantés , et il l'envoya à sa famille pour être deposée dans le tombeau qui renfermant le corps de ce prince.

Quand les Hammoudites, famille [idrîcide] descendue d'Ali [gendre de Mahomet], eurent étable leur autorité en Espagne, la désunion se mit entre les Berbères et le seu de la discorde se propagea dans toutes les parties de ce pays. Les ches berbères et les grands officiers de l'empire omélade se précipitèrent à l'envi sur les villes et les provinces, pendant que les Sanhadjiens, déjà maîtres de la campagne d'Elvira, allèrent s'emparer de cette ville.

Zaoui, le coryphée du parti berbère, fit de Grenade la capitale de ses états et le boulevard de son parti. Profondément affligé des excès auxquels ses compatriotes s'étaient livrés pendant la guerre civile, et convaincu que ces méfaits entraîneraient sur leurs auteurs la vengeance divine et amèneraient la ruine de l'empire qu'il verait de fonder, il prit la résolution d'abandonner l'Espagne. En l'an \$40 (4049-20), il alla trouver son parent, le sulten de Cairouan, et, arrivé dans cette capitale, après une absence de vingt ans, il reçut d'El-Moëzz-Ibn-Badis, [arrière] petit-fils de son frère Bologguin, l'accueil le plus honorable \*. Ce monarque, dont le royaume jouissait de la plus haute prospérité après avoir heaucoup gagné en étendue et en population, lui

Ce chapitre se trouve dans la partie inédite de l'Histoire universelle.
Yoy. l'introduction à notre premier volume, p. vs.

<sup>\*</sup> Foy. ci-davant, p. 8.

Foy. ci-devant, p. 19.

assigna pour demoure un de ses plus beaux palais ; il lui accorda même le premier rang à la cour et la préséance sur tous les autres descendants de Ziri. A l'approche de Zaoui, il envoya audevant de lui toutes les princesses de la famille royale, et l'ou raconte qu'il se trouveit parmi elles mille individus tellement rapprochés de Zaoui par les liens du sang qu'il n'aurait pas pu en prendre une pour femme. Ce fat alors qu'il enterra la tête de son père dans le tombeau qui en renfermait le corps.

En quittant ses états espagnols, il y avait laissé son fils en qualité de lieutenant. Ce prince se rendit tellement impopulaire que les habitants de Grenade se révoltèrent contre lui, et faisant alors venir son cousin Habbous, fils de Makcen-Ibn-Ziri, qui habitait un château aux environs de la ville, ils fondèrent une nouvelle dynastie en lui prétant le serment de fidélité. Habbous devint un des plus puissants d'entre les petits souverains qui s'étaient partagé l'Espagne. Il mourut en é 29 (4037-8).

Badis, fils et successeur de Habbous, prit, en montant sur le trône, le titre d'El-Modaffer (le pictorieux); mais tant qu'il exerça l'autorité suprême, il reconaut le souverhineté des Hammoudites. Les princes de cette famille vensient d'abandonner Cordoue et de se fixer à Malaga où ils régnaient sous le titre d'émirs. L'année même de l'avènement de Badis, le chef amerite qui gouvernait Almeria , marcha contre lui; mais, dans une bataille qui se livra aux environs de Grenade, il essuya une défaite et perdit la vie. Après cette victoire, Badis jouit d'un long règne et vit son amitié et son appui recherchés avec un extrême empressement par les autres rois des états espagnols.

En l'an 434 (4039-40), il réunit ses troupes à celles d'Ibn-Bacanna, général au service d'Idris-Ibn-Hammoud, seigneur de



Il s'agit de Zober l'esclavon. Voy. History of the Mohammelon dynasties in Spain de M. de Gayanges, vol. 11, pp. 248, 257, 506. Cet euvrage offre une foule de renseignements sur l'histoire politique, biographique et littéraire de l'Espagne musulmans. — L'histoire des rois d'Almèria, qui se trouve dans la continuation de l'Art de vérifier les dates, ayant été empruntée à l'ouvrage de Coade, renferme de graves arrettes.

Malaga, et marcha au secours de Mohammed-Ibn-Abd-Allah-el-Berzali qu'ismaîl, fils d'El-Cadi-Ibn-Abbad', tenant assiégé (dans la ville de Carmone). Avant d'aucindre leur destination, ils re-broussèrent chemin et encouragèrent aussi leur adversaire à les poursuivre. Un combat eut alors heu qui amena la défaite d'Ismaîl, et ce malheureux, abandonné par les siens, tomba sous les coups des Sanhadja. Sa tête fut envoyée à Ibn-Hammond.

El-Cader-Ibn-Di-'n-Noun, seigneur de Tolède, reçut aussi de Badis un appui qui le mit en état de résister avec succès aux entreprises ambitienses et aux tentatives hostiles d'Ibn-Abbad.

Ce fut Badis qui, le premier, ériges Grenade en ville capitale; si en fonds la citadelle, y bâtit des palais et l'entours de fortifications. Encore aujourd hui, on remarque les traces de se puissance dans les constructions et bâtiments élevés par ses soins.

En l'an 449 (1057-8), lors de la chute des Hammoudites, il occupa la ville de Malaga et l'incorpora dans ses états. Sa mort ent lieu en 467 (4074-5).

A cette époque, les Almoravides venaient d'étendre leur demination sur le Maghreb, et leur souverain, Youçof-Ibn-Tachelin, y avant fondé un puissant empire.

Abd-Alah, fils de Bologguin et petit-fils de Badis, succéda à son aïeul et prit le surnom d'El-Modaffer. Il donna à son frère Temim le gouvernement de Malaga. La puissance de cette maison se maintint jusqu'à ce que Youçof-Ibn-Tachefin fit, en Espagne, la célèbre expédition dont nous aurous à parler dans l'histoire de ce monarque. En l'an 483 (1090), Youçof occupa Grenade, et syant fait arrêter Abd-Allah-Ibn-Bologguin, il lui enleva ses trésors et l'envoya prisonnier en Afr.que avec Temim, gouverneur de Malaga. Abd-Allah fut conduit à Aghmat, et son frèro Temim à Sous el Acsa. Ils restèrent, jusqu'à leur mort, su pouvoir de Youçof-ibn-Tachefin qui, du reste, leur avait assigné à

On peut voir, dans la continuation de l'Art devérifier les dates et dans l'ouvrage de M. de Geyangos, l'histoire des Abbadites. Consultez sussi l'article Motamed-Ibn-Abbad dans le troisième volume de la traduction englaise d'Ibn-Khallikan.

chacun un apenage pour sen entretien. Les Benn-'n-Names, une des premières familles de Tanger, se donnent pour descendants de ces princes.

Voils comment dispersent les empires fondés en lirikis et en Espegue per les Sanhadja de la branche de Telkata.

NOTECH DES HOLETTARRÉN, PROPER QUI PORRA LA SECONOR RACH DES GARGADIA. — RESTORRE DE LEUR DORMATION DE RACHERE.

Les Noietthemin', peupie de race sanhadjienne, habitaient la région stérile qui s'étend au muli du Désert sablonneux. De temps immémorial, — depuis bien des siècles avant l'islamisme, — ils avaient continué à parcourir cette région où ils trouvaient tout ce qui suffisait à leurs besoins. Se tenant ainsi éloignés du Tell et du pays cultivé, ils en remplaçaient les produits par le lait et la chair de leurs chameaux; évitant les contrées civilisées, ils s'étaient habitués à l'isclement, et, aussi braves que farouches, ils n'avaient jamais plié sous le joug d'une domination étrangère. Ils occupèrent les lieux vouins du rif de l'Abyssinie et la région qui sépare le pays des Berbères de calui des Noirs. Ils se voileient la figure avec le litham, abjet d'habitlement qui les distinguait des autres nations 3. S'étant multipliés dans ces vastes plaines, ils formèrent plusieurs tribus telles que les Guedais, les Lemtouns, les Messonfe, les Outzils 4, les Targn 5, les Zegaous et les Lamta.

Ce mot signifie les porteurs du litham on voile. — Yoy, ci-aprês. note 2.

Pour la signification du mot rt/, voy. l'index géographique deus le limite.

Le lithon on coils est une espèce de handeux qui sert à couvrir la figure au point de n'en rien laisser peraître excepté les yeux. Deux les voyages du capitatos Lyon et dans ceux du major Denham et du capitaine Clapperton, on peut en voir le dessein et la description.

Ailleurs, ce nom est ponotue de manière à se feire prosonner Outripe.

Le pluriel du mot Targa set Touaveg, nom d'un peuple qui vit encore deux le Désart et qui porte le lithem.

Ces peuples sont tous frères des Sanhadja et demeurent entre l'Ocean environnent (l'Atlantique), du côté de l'occident, et Ghadams, endroit situé au midi de Tripoli et Barca [du côté de l'orient].

Les Lemtoune se partagement en un grand nombre de branches dont nous pouvons nommer les Beni-Ourtentec', les Beni-N'al, les Beni-Moulan et les Beni-Nasdja. Ils habitaient tous cette partie du Désert qu'on nomme Kakdem et, à l'instar des Berbères du Maghreb, ils professaient le magisme (l'idolatrie). Ils ne cessèrent de se tenir dans ce pays et de le parcourir avec leurs troupeaux jusqu'à ce qu'ils embrasserent l'islamisme, quelque temps après la conquête de l'Espagne par les Arabes.

Le droit de leur commander appartenaît aux Lemtoana. Déjà, à l'époque où la dynastie fondée par le prince amérade, Abd-er-Rahman-Ibn-Mosouta ed Dakbel, régnait en Espagne, ils formaient une nation puissante qui obéissait à des rois héréditaires, princes dont le souvenir s'est conservé jusqu'à nos jours. L'un de ces rois, Telagagnin, fils d'Ourekkout ou Araken, fils d'Ourtentac, était aïeul d'Abon-Bekr-Iba-Omar, celui qui commandait les Lemtouna lors du premier établissement de l'empire almoravide [en Maghreb].

Dans le pays habité par ce peuple, on vivait ordinairement jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans. Quand les Lemtouns curent soumis les régions du Désert, ils portèrent la guerre chez les nations nègres pour les contraindre à devenir musulmans. Une grande partie des Noire adopts alors l'islamisme, mais le resta s'en dispensa en payant la capitation.

Telagaguin cut pour successeur Tiloutan. « Le premier des n Lemtouns, dit Ibn-Abi-Zerà », qui régna dans le Bésert fut

Le nom de cette tribu se retrouve encore decs Portendic, localité à quarante lieues N. de l'embouchure du Ségégal.

Voy, l'index géographique du tome :.

<sup>\*</sup> Ibn-Abl-Zerà est t'auteur de l'histoire de Fra et du Maghreb qui porte le turs de Carias. Cet ouvrage a été traduit en portugais par le père Moore, en allemand par Dombay, et une nouvelle édicion, en latin, avec le texte arabe, a été publiée par M. Tornberg, à Upsal. La passage

- a Tfloutan. Il soumit les contrées de cette région et abliges les
- » Noirs à payer tribut. Il marchait entouré de cent mille cave-
- » liers montés sur des chemeaux de belle rece. Be mert est lieu
- » en 222 (837). Son successeur, Hettan, mourut en 287 (900).
- Temin, fils et successeur de celui-ci, régna jusqu'à l'au 306.
- 918-9), quand il fut thé par les Sanhadja. Alors la division se

n mit parmi les Lemtoush. »

Selon un autre historien, un des plus illustres de leurs rois fut Tinezwa, fils de Ouchenic, fils de Bezar 1. Ce personnage, nommé aussi Berouïan, fils de Oachenec, fils d'Izar, régna sur tout le Désert, et cela dans le quatrieme siecle de l'hégire, à l'époque où les souverains eméliades, Abd-er-Rahman-en-Nacer et, ensuite, son fils El-Bakem-el-Mostancer, gouvernaient l'Espagne, et où les khalifes fatemides, Obeid-Allah et son fils Abou-l'-Cacem, commandaient en lifrikin. Il marcheit à la tête de cent mille guerriers portés sur des chameurs de race. Sa domination s'étendait sur une région longue de deux mois de marche et large d'autant. Vingt rois nègres reconnaissaient son autorité et les payaient la capitation. Set fils régnèrent après lui, et, ensuite, l'unité de la nation se brisa, de sorte que chaque fraction et chaque tribu eut un roi.

- c Après Temim, dit Ibn-Abi-Zerà, la division se mit dans la
- » netion et cet état de choses dura cent vingt ans. Ahou-Ahd-
- Allah, fils de Tifsout et généralement connu sous le nom de
- » Narocht, moute alors sur le trône et rallie tous les partis. Ce
- » fut un homme plein de religion et de vertu; il fit le pelerinege
- » de la Mecque et, après un règne de trois ans, il perdit la vie
- n dens une expédition militaire. Son geodre, Yahya, fils d'I-
- » brahtm-el-Guedali, pritaiors le commandement et eut pour
- ascesseur Yahya, fila d'Omar et petit-fils de Telagaguin.

cité ici d'une manière abrégée, par Ibu-Khaldoun, se trouve à le page 76 de l'édition arabe. On peut remarquer que les deux textes ne s'accordent nuitement en cu qui regarde l'orthographe des noms propres. Ces differences proviencent évidemment de l'incurie et de l'ignorance des copistes, qui, dans le Cartes surtout, cet commis une foule d'erreurs.

<sup>4</sup> Veriente : Jear.

Cette race sanhedjienne fonda un puissant empire en Maghreb et en fispagne; puis, elle étendit sa domination jusqu'à l'ifrik's. Nous allors maintenant en raconter l'histoire par ordre chronologique.

RISTOIRE DES ALMORATIDES LEMTOUNIEMS ET DE L'EMPERE QU'ILE PONDÉRENT DE ESPAGNS ET EN APRIQUE.

Les Lemtonna, un des peuples qui portaient le litham, habitaient le Désert et professaient le magisme (l'idolatrie, le fétichteme); mais, dans le troisième siècle de l'hégire, ils embrasèrent la foi islamique. Ayant alors fait la guerre aux peuples nègres, leurs voisins, pour les contraindre à adopter la vraie religion, ils parvinrent a les soumettre et à fonder un puissant empire.

Plus tard, de graves dissensions éclatérent dans le sein de cette confédération, et chaque tribu qui en fassait partie reconnut l'autorité d'un chef différent. Les Lemtoura prirent le leur dans la famille d'Ourtentac, fils de Mansour, fils de Messaia, fils de Mansour, fils de Messaia, fils de Mansour, fils de Ouatmai, fils de Telmit surnommé Lemtoura.

Yahya-Ibn-Ibrahim, membre de la tr.bo de Guedala (el-Guedali), ayant ensuite obtenu le commandement de celle de Lemtoura, s'allia par un mariage à la femulle d'Ourtantae, dont il releva ainsi l'influence tout en en augmentant le sienne. En l'un 440 (4048-9), il accomplit le pelérinage de la Mecque où d'a'était fait accompagner par les principaux chefs de la nation, et, en revenant dans son pays, il rencontra, à Caircuan, le sevant docteur du rite maléki, Abon-Amran-el-Paçi [natif de Fez]. Ayant éconté, lui et sen compagnons, les conseils de cet homme religieux, et recueilli de sa bouche les maximes du droit qui énoncent les devoirs de chaque musulman comme individu, ils le prièrent de leur confier un de ses élèves, afin d'avoir auprèt d'eux une personne capable de les diriger dans toutes les affaires constances graves qui pourraient leur arriver et dans les affaires

qui touchent à la religion. Mu par le désir de communiquer la connaissance du bien à des gens qui montraient une telle envie de s'instruire, Abou-Amran demanda à ses disciples s'l y en avait un permi eux qui voulût accompagner ces voyageurs, et, les voyant effrayés de la perspective des privations qu'ils auraient à subir dans le Désert, il donna à ses visiteurs une lettre pour un autre jurisconsulte de ses élèves, nommé Mohammed-Du-Aggag '-lbn-Zellou, membre de la tribu de Lamta et domicilé à Sidjilmessa. Dans cet écrit, il engages son ancien disciple à leur procurer un homme d'une prété et d'un savoir éprouvés, qui serait capable de supporter les privations inséparables d'un séjour dans le pays des Lemtouna. Abd-Allah-Ibn-Yacin '-Ibn-Meggon-el-Guezouli, la personne qu'Ou-Aggag fit partir avec eux, commença aussitôt à leur enseigner le Coran et les pratiques de la religion.

A la mort de Yahya-Ibn-Ibrahim, de nouvelles dissensions éclatèrent parmi les Lemtouna; on se révolta même contre Ibn-Yaçia à cause des devoirs pénibles que sa doctrine leur impose t. Repoussé par eux, il s'éloigna avec l'intention d'embrasser la vis ascétique. Ayant obtenu l'adhésion de deux trères, nommés, l'un, Abou-Bekr, et l'autre, Yahya-Ibn-Omar-Ibn-Telagaguin, chefs lemtouniens, il les emmena loin de la société des hommes et s'établit avec eux sur une colline entourée des eaux du Nil \*. Pendant l'été, un courant peu profond séparait cet endroit du rivage, mais, dans la saison des pluies, quand les eaux se gonflaient, le même lieu formaient plusieurs flots\*. Ils pénétrèrent



Ouaggag en berbère paralt signifier fils d'Aggag.

La 36° souraie du Coran commence par un mot cabalistique composé des lettres ya et sin (u), et qui, pour cette raison, s'appelle la sourais du Yaoin. L'emploi de ce mot comme nom propre d'hemme est

L'on sait que les géographes erabes représentaient le Nil des Noirs, ou Niger, comme se dirigeant de l'est à l'ouest pour se jeter dans l'Atlantique. Soion eux, le Senégal était la partie inférieure du Nil.

Voici comment l'auteur du Cartas décrit est endroit : « Une lle e dans la mer; lors de la basse marée, on poqueit y aller à pied, mais,

au milieu des broussailles dont cette colline était souverte, et, s'y étant installés, chaqua de son côté, ils se livrèrent aux pratiques de la dévotion.

Le bruit de leur conduite se répandit au loin, et tous ceux qui portaient dans leurs cœurs les moindres semences de la verta embrassèrent leurs croyances et s'associèrent à leurs exercices pieux. Mille individus de la tribu de Lemtouna les avaient déjà joints, quand leur cheikh, Ibn-Yacin, leur adressa cus paroles :

- « Mille hommes ne se lassent pes fecilement vaincre; aussi
- a devent-nous maintenant travailler à maintenir la vérité et à
- contraindre, s'il le faut, tout le moude à la reconnaître. Sor-
- tous d'ici et remplissons la tâche qui nous est imposée. »

Ayast alors attaqué les tribus lemtouniennes, guedaliennes et messoufites qui refusaient de les écouter, ils les forcèrent à rentrer dans la bonne voie et à embrasser la vraie religion. Ibn-Yacin autorise ses disciples à prélever la dans sur les biens des musulmans, et, leur syant donné le nom d'Almoravides i, il les plaça sous les ordres de l'émir Yabya Ibn-Omar. Conduits par ce chef, les Almoravides traversérent les subles du Désert et allèrent percevoir la dime dans les territoires du Derà et de Sidjilmessa. Après leur retour, ils reçurent d'Ou-Aggag-el-Lauti (de la tribu de Larita) une lettre dans loquelle il se plaignait de l'état de misère auquel les musulmans de son pays avaient été réduits par la tyranne des Beni-Ouanoudin, émirs de Sidjil-

e an temps de la haute marce, en s'y rendart en bateau. Bile renfermalt e des arbres de la même espèce que ceux du contioent, du gibler de a terre et de mer, tel qu'oissaux, quadrupèdes et poissons. » — l'hu-Khaldoon me parait avoir raison quand il place cette fle dans la rivière du Sénéga. L'on sait que ce fleuve confit us, pendaot longiemps, à séparer la race herbéra de la race noire. En l'an 1440, quand ses Portegas faisment leurs premières explorations de la côte occidentale de l'Afrique, les tribus des Assanhogs (Zanega, Sanhodya, habitaient la rive septentrionale du Sénégal, et les Yalof ou Wolof, c'est-à-dire les Noire, en occupatent l'autre. — Nous devons faire observer que Sénégal est une altitration du mot Assagues ou Zanegues, pluries de Zaneg, c'est-à-dire Sanhadya.

<sup>\*</sup> En arabe : Al-Marabetin. Voy. pour le signification de ce mot, t. 1, p. 83, a. 2.

messa <sup>1</sup> et membres de la tribu des Maghraous. Il les supplie, en conséquence, de porter remède sux maux qui affligesient ses coréligionnaires.

Pour répondre à cette invitation, un corps nombreux d'Almoravides, montés, presque tous, sur des chameaux mehari?, quitta le Désert, en l'an \$45 (\$053-\$), et se porte sur le Derà. Leur but était d'enlever un troupeau d'environ sinquante mille chameaux qui se trouvaient dans le pare de gouvernement. Masoud-lbn-Quanoudin, émir des Maghraous et souverain de Sidjilmessa, marcha à leur rencontre afin de sauver ses chameaux et de protéger ses états. Un combet s'ensuivit dens lequel ce chef perdit le vie ; ses troupes farent taillées en pièces ; leurs zichesses, leurs armes, leurs montures et les chameaux de pare devinrent la proie des Almoravides. Les vainqueurs marchérent alors sur Sidjilmente, y pénétrèrent de vive force et manucrèrent les débris de l'armée maghraouienne qui a'y étaient réfugiés. Ayant ensuite rétable l'ordre dans le pays, en faisant disparaître les abus qui choquisent la religion et en supprimant les contributions illégales, telles que les magharem et les mokeus \*, ils

<sup>·</sup> Voy. i. m., chapitra sur les Boni-Khaaroum, rois de Seigitmessa.

Motors est la plariel de motorio, mot qui désigne un chamesu de helle race, d'une marche très-rapide et capable de supporter les fatigues d'une longue course dans le Désert, Motors dérive de Motors, nom d'un abellarabe qui l'ut le premier à élever cette espèce de chamesu. Selon le Comons, Motors était fils de Heldan. — Quant aux motors, le nom et la chose sont bien course en Algèrie.

<sup>\*</sup> Mokour, pluriel de meks, sont les droits de marché et de transit. Magharem, pluriel de maghrem, sont toutes les taxes et contributions qui ne sont pus autorisées per la loi divine. Les Mokous mont des magharem aussi [bo-Khaldoun aurait-il dû écrire : les mokous et autres magharem. Ce dernier mot, sons la forme ghareme, est employé en Afrique pour désigner toutes les taxes imposees par le gouvernement. Dans les premiers sècles de l'islamame, les musulmans paysent la dime; mos toutes les torres qui avaient appartous aux chrétiens étaient soumises su kharady. Le besoin d'argent ports ensuite les souvernies de ce pays à substituir le souid et à la dime (Veg. L. r., p. 494, note) et à introduire de nouveles impositions dont aucunt n'était autorisée par le Corne. Les dévets et les contribusbles crièrent au soundaie, mais lie finirent par s'y habituer et par payer.

reprirent le chemin du Désert. Avant de partir, ils prélevèrent la dime partout et confièrent le gouvernement du pays à des officiers de leur propre nation.

Yahya-ibu-Omar mourut en 447 (4038-6), après avoir choisi pour successeur son frère, Abou-Bekr. Le nouveau chef appela les Almoravides à le conquête du Maghreb, et, en l'an 448, il envahit le pays de Sous et occupa Massa, Taroudant et toutes les autres forteresses de cette province. L'année autvante, il s'empera d'Aghmat et força Laghout-Ibn-Youçof-Ibn-Alı, le maghraouien, à se réfugier auprès des Beni-Ifren à Tedla. En 480 (4058), les Almoravides pénétrèrent dans les montagnes de Deren (l'Atlas), chez les Masmouda, et, après avoir visité tous les recoins de cette région, ils envahirent [la province de] Tedla et y firent de grands tavages. Les Beni-Ifren, princes de ce pays, perdirent la vie, et Laghout, seigneur d'Aghmat, mourut avec eux.

Zeinab la nefraonienne, fille d'Ishac-en-Nefraous et vouve de Laghout, devint alors l'épouse d'Abou-Bekr-Ibn-Omar. Egalement distinguée par sa beauté et par son habileté politique, cette femme avait été concubine de Youçof-Ibn-Ali-Ibn-Abd-er-Rahman-Ibn-Ouatas avant son mariage avec Leghout. Pondant la domination des Aimgharen dans le pays des Masmouda, ce Youçof fut cheikh des Ourika, des Hezerdja et des Hilana. Quand les Boni-Ifren domptèrent les Ourika et s'emparèrent d'Aghmat, Zeinab devint la femme de Leghout. Ensuite, elle épousa Abou-Bekr-Ibn-Omar.

Les Almoravides, encouragés par leur chef, entreprirent ensuite la guerre sainte contre les Berghousta, peuple qui habitait Anfa, le Temsa et le littoral occidental du pays. En l'an 450, dans une des rencontres qui enrent lieu entre les deux peuples, Abd-Allah-Ihn-Yacin perdit la vie. Les Almoravides firent alors choix de Soleman-Ibn-Addon pour directeur apirituel, et conserverent à Abou-Bekr-Ibn-Omar les fonctions de commandant militaire. Cet émir continue la guerre contre les Berghousta jus-

Aimgharen est la p'uriel berbere de Maghra, en arabe Maghraoue.

qu'à ce qu'il eut fait disparaltre du Maghreb toute trace de cette secte mudéle.

En l'au &51 (1059), douze mois après la mort d'Ibn-Yacin, son successeur, Ibn-Addou, perit en combettant ce même peuple. L'année survante, Abou-Bekr mit le siège devant la ville de Louate, et l'ayant emportée d'assaut, il passe au fil de l'épée tout les Zenate qui s'y étaien, enfermés.

Il n'avait pas encore termisé la conquête du Maghreb, quand il apprit que la division s'était mise entre les Lemtouris et les Messoufa, et cela, dans le Désert même, lieu de leur origine, region où ils avaient jeté leurs premières racines et dans laquelle. ils s'étaient multipliés. Craignant que ces dissensions n'amenassent la gupture des liens qui tenainnt ces tribus ensemble, il partit pour y porter remede. Cette démarche lui paraissait d'autant plus nécessaire qu'il désirait éviter la rencontre de Bologguin, fils de Nohammed-Ibn-Hammad et seigneur de la Calà, qui, es l'an 453, vensit de se mettre en marche pour le Maghreb. Ayant donc confié à sou cousin Youçof, fils de son oncle paternel Tachelin, le soin de gouverour ce pays pendant son absence, il lui fit épouser Zeinab avec laquelle si divorça exprès, et se rendit au milieu de son peuple pour réparer les brêches que la discorde y avait opérées. Vou ant alors donner un libre cours à leur ardeur, il les mena contre les nations infidèles du Soudan, et portases armes victorieuses jusqu'à la distance de quatre-vingt dix journées au-delà du pays des Almoravides.

Pendant ce temps, Youçof-Ibn-Tachefin se tensit sur la frontière du Naghreb, et Bologguin, ayant assiégé Fez et obtenu des otages pour en assurer la soumission, était rentré dans le Maghreb central. Youçof passa alors dans le Maghreb et en soumit une grande partie. Abou-Bekr y arriva quelque temps après et trouva son heutenant peu disposé à reconnattre son autorité. Zainab avait conseillé à Youçof de faire acte d'indépendance, sous les yenx mêmes de son ancien chaf, et de lui offrir en cadeau une quantité de ces objets et untensiles dont on a le plus besoin dans le Désert. L'émir Abou-Bekr comprit la signification de ce don, et, pour éviter un conflit, il céda a Youçof-Ibn-Tachefin le gouvernement du Maghreb. Bentré dans son pays, il mourut en 480 (4087-8).

Ce fut en 454 (1062) que Youçof-Ibn-Tachefin fonds la ville de Maroc. Il commença par y établir son camp qu'il entoura d'une enceinte, puis il construisit une mosquée et une petite citadelle destinée à recevoir ses trésors et ses armes. En l'an 526 (1134-2), sous le règne de son fils, la ville fut achevée et fermée de murs. Youçof avait envisagé cot établissement comme une simple position militaire d'où ses troupes pouvaient horasser les tribus masmoudiennes des alentours, habitants des montagnes de Deren. Les Masmouda étaient alors le peuple le plus puissant et le plus nombreux du Maghreb.

Tournant ensuite ses armes contre les Maghracua, les Beni-Ifren et les autres tribus zenatiennes, Youçof brisa leur puissance et délivra de leur oppression les populations sédentaires du Maghreb. Au sujet de leur tyrannie, les auteurs qui ont retracé l'histoire de Fez sous leur domination, recontent une foule de traits éponyantables. Dans l'accomplissement de cette entreprise, il commença par assiéger Faraz, forteresse ou se tenait Mendi-Ibn-Touala de la tribu d'Idjefech, « peuplade, dit l'auteur du Nadm - el - Drouher 1, qui faisait partie des Zenata. » Mehdi était devenu seigneur de cette place forte par suite de la mort de son père. Youçof serrait Fazaz de près, quand Mehdi-Ibn-Youçof-el-Gueznaï \*, seigneur de Mikaaça (Mequinez), implora son senours contre Moannecer le maghmouien, souveram de Fez. Il se mit aussitôt en marche, dispersa les troupes de Moannecer, s'empara des forts qui entouraient la ville de Fez et pilla les maisons des alentours. Parvenu, au bout de quelques jours de siège, à en faire prisonnier le gouverneur, Bekker-Ibulbrabîm, il l'envoya à la mort.

De Fez, il se porta sur Sofrou'i où il tua tous les membres de la famille Ouanoudin qui s y étaient enfermés; puis, en l'an 455

Ca titre aignifie Perles enflées. L'ouvrage ainsi nommé et qui traitait de l'hutoire du Maghreb nous est laconnu.

Le texte araba porte Guernabi

(1063), il entra à Fez, saas coup férir. De là, il marcha contre les Ghomara, enleva plusieurs de leurs villes et prit position sur la colline qui domine Tanger. Averti que cette forteresse était gardée par le chambellan Soggout - el-Berghouati, gouverneur de Ceuta, et par plusieurs autres officiers et partisans de la dynastie hammoudite (princes de Malaga), il revint à Fazza pour en reprendre le siéga. Moannecer proûta de cette occasion pour surprendre la ville de Fez et tuer le gouverneur que Youçof y avait installé. Afin de recouvrer cette ville, Youçof invita Mehdi-lbn-Youçof, seigneur de Miknaça, à lui amener des renforts; mais ce chef a'avait pas encore effectué sa jonction avec l'armée almoravide, quand il eut une rencontre avec les troupes de Moannecer et perdit la bata lle et la vie. Le vainqueur envoya la tête de son adverseire à Soggout-el-Berghouati, officier aussi hardi et aussi intrépide que lui-même.

Youçol-Iba-Tachesia vint alors an accours des Miknaciens en expédiant une armée lemtounienne contre Fez. Monnecer, voyant sa ville étroitement bloquée et vigoureusement attaquée, pendant que les habitants commençaient à sentir les atteintes de la disette, sit une sortie contre les assiégeents, bien résolu de vainore on de mourir \*. Dans cet effort suprême, la fortune le trahit et il resta sur le champ de bataille. Les Zenats, s'étant alors raliée autour d'El-Cacem-Iba-Mohammed-Iba-Abd-er-Bahman, membre de la famille de Mouça-Iba-Ahi-'l-Asta, princes de Teza et de Teçoul, marchèrent contre les Almoravides et les batturent auprès de la rivière Sastr.

Youçof -- Ibn -- Tachefin assiégeait encore le Calât -- Mehdi, dans la province de Fazaz, quand il apprit la nouvelle de ce revers qui lui avait coûté besucoup de monde. Ayant laissé un corps d'Almoravides sous les murs de cette forteresse pour en maintenir le blocus, il se mit à parcourir le territoire du Maghreb avec le reste de ses troupes. En l'au 456 (4064), il soumit [le

Caci est la nom dout les copisies du Cartas ont fait Sagère et Sagre. Ci-epiès, dans le chapitre sur les Hammoudites de Rif, se trouve une notice de Soggout.

Le texte arabe dit : Pour (obtenir) l'une des deget délivrances.

pays des Bent-Meracen, et, ensuite, (le château des Fendelaoua; pais, en \$58, il subjugua les contrées arrosées par le Ouerghe. En \$60, il se rendit maître du pays des Ghomara et, deux années plus tard (4069), il mit encore le siège devant Fez et l'emporta d'assaut. Plus de trois mille Maghraouiene, Ifrénides, Miknaciens et Zenatiens y trouvèrent la mort, et, à défaut de local assez vaste pour enterrer chaque cadavre séparément, on les entasta tous dans des fosses énormes creusées exprès. Ceux qui échappèrent au massacre se réfugièrent dans Tiemeen. Le vainqueur fit alors abattre le mur qui séparait le quartier des Cairouanides de celui des Andalousiens, et syant ainsi formé de Fez une seule ville, il l'entoura d'un rempart et y fit élever plusieurs mesquées par les hebitants.

En l'an 463 (4070-4), il partit pour le Molouïa, soumit les territoires que traverse ce fleuve, réduisit les bourgades d'Outat qui en sont voisines, et, deux années plus tard, il marcha contre la ville d'Ed-Demna et l'emporta d'assaut. Ensuite, il prit Alondan, un des châteaux du pays des Ghomara, et, eu l'an 467, il se rendit aux montagnes de Ghïatha et des Beni-Mekoud, dans la province de Tèza. Après avoir soumis ces localités, il partages le Maghreb en gouvernements dont il confis le commandement à ses fils, à ses parents et aux chefs almoravides.

Quelque temps après. El-Motamed-Ibn-Abbad [roi de Séville] l'invita à l'aider contre les Chrétiens, mais il s'en excusa en lui représentant que la ville de Ceuta étant occupée par le chambellan Soggout-el-Berghouati et une foule de partisens de la dynastie hammoudite. Ibu-Abbad le fit alors avertir par des ambassadeurs qu'il était disposé à le seconder dans une guerre contre les Heramoudites. Par suite de cette communication, Youçof mit en campagne une armée lemtounite sous les ordres de Saleh-Ihn-Amran. Soggout et son fils, Aziz-Dià-ed-Dola (l'umière de l'empire), menèrent un corps de troupes contre les Almoravides et leur livrèrent batadle aux environs de Tanger. Dans cette rencontre, Soggout perdit la vie, et son fils se réfugia dans Cauta. Une lettre écrite par Saleh apprit à Youçof-Ibn-Tachesin in nouvelle de catte victoire.

En l'an 472 (1079-80) Youçof expédia vers le Maghreb central un corps de Lemtoumens commandé par son parent, le général Mezdeli, fils de Itlonkan '-Ibu-Mohammed-Ibu-Oureggout', auquel il avait donné l'ordre d'attaquer les princes de race maghraou enne qui commandaient à Ilemeen. Cette ville avait alors dans ses murs l'émir El-Abhas-Ibu-Yahya rejeton de Yala-Ibu-Mohammed-Ibu-el-Kheir-Ibu-Mohammed-Ibu-Khazer. Mezdeli soumit le Maghreb central et, en traversent le paya des Zenața, il fit prisonnier Yala, fils de l'émir El-Abbas, et lui ôta la vie.

L'année suivante, lors que ces troupes furent de retour, Youçof pénétra dans le Rif et occupa Guercif, Melita et les autres villes de cette province. La ville de Nokour, qu'il détraisit pendant cette expédition, ne se releva plus de ses ruines.

A la suite de ces conquêtes, Youçof mens ses Almoravides dans le Maghreb central et soumit la ville d'Oudjda ainsi que le pays des Beni-Iznacen. Il prit ensuite la ville de Tlemcen dont il tua le gouverneur, El-Abbas-Ibn-Yahya, et toute la garnison maghraonienne. Voulant faire de cette place un des boulevards de son empire et un lieu de station pour ses troupes, il y installa un corps almoravide sous les ordres de Mohammed-Ibn-Tinamer le messoulien. A l'endroit où il avait dressé son camp, il fonda la ville de Tagraret. Ce mot signifie atation en langue berbère. Ayant ensuite effectué la conquête de Ténès a, d'Oran, du Ousacherich et de tout le pays jusqu'à Alger, il reprit le chemin de l'occ dent et reutra à Maroc en 475 (1082-3) Mohammed-Ibn-Tinamer conserva le gouvernement de Tlemcen jusqu'à sa mort et eut pour successeur son frère Tachefin.

Le roi chrétien [Alphonse VI, roi de Léon et de Castille] s'étant



<sup>\*</sup> Varianten : Melenkan, Temlenkan.

<sup>\*</sup> Comme Oureggout signifis fits de l'aggout, le mot arabe l'on (fils) qui précede ce nom doit être supprimé. On remarquera que, dans les noms berbères, l'oc-Khaldoup commet très-souvent la faute que nous indiquons ici

<sup>\*</sup> Les copistes du Cartas ont écrit Tounis, c'est-à-dire Tunis. Cette bévue leur est échappée plus d'une fois.

acharpé sur les pays musulmans d'outre-mer, profita des divisions qui régnaient entre les souverains de ces contrées pour mettre le siège devant Tolède. El-Cader-Yahya-Ibn-Di-'n-Noun. le prince qui s'y était enfermé, capitula, en l'an 178, après que la famme et la misère en eussent décimé la population. Comme il s'était rendu à la condition que le roi loi fournisait les moyens de s'emparer de Valence, il obtint de ce monarque un corps d'armée composé de chrétiens, et, avec leur aide, il accomplit sen projet. Cette conquête lui avait été d'autant plus facile que le gouverneur, Abou-Bekr-Ibn-Abd-el-Aziz, était mort peu de temps avant le siège de Tolède. Le roi chrétien pénétra ensuite dans l'Andelousie et ne s'arrèta qu'a Tarrin, port où l'on s'embarque pour traverser le Détroit. Ayant soums à la capitat on 'les masulmans de l'Espagne, peuple qui n'avait plus aucun moyen de lui résister, il part t pour assiéger Ibn-Houd, dans Saragosse. Cette ville allait succomber à la suite d'un long blocus, quand El-Motamed-Ibn-Abbad invita l'émir des musulmans, Youçof-Ibn-Tachesto, à remplir sa promesse en venant au secours de l'islamisme Les docteurs de la loi et tous les personnages éminents de l'Espagne [musulmane] lui envoyerent aussi une adresse dans laquelle ils le prièrent de les protéger contre le roi chrétien.

Avant de commencer une guerre aussi sainte et aussi conforme à ses vœux, Youçof s'occupa de réduire la ville de Ceuta. Pendant qu'une armée, sous les ordres de son fils El-Moëzz, attaquait cotte place du côté de la campogno, la flotte d'Ibn-Abbad la tenait bioquée du côté de la mer. Dans le mois de Rebià second de l'an 476 (août-sept. 4083), les assiégeants emporterent Ceuta d'assaut et en firent prisonnier le gouverneur, Dià-ed-Dola-El-Moezz, auquel on présenta cet officier, le fit mourir dans les tourments et écrivit à son père Youçof pour lui annoncer ce muveau triomphe.

A la suite de cette conquête, Ibn-Abbad lui-même traversa le Détroit afin d'implorer l'assistance de Youçof-Ibn-Tachestn et



<sup>4</sup> On a déjà vu (page 28 de ce volume) que le joi Roger II soumit les musulmans de l'inthia à la capitation, taxe imposée par ce peuple sur les chrétiens et les juifs.

des Almoravides. Il trouve ce prison à Fes où il s'ecospait à lever des troupes pour la geerre assete, et, voulant lus innruer us point d'appui pour les opérations subtaires qui devasent avoir lieu en Espagne, il ôts à sou propre fils, Er-Badi, le commandement d'Algeorres et remut cette fortaresse au chef afrosia. En l'en 479 (1026) Yougof y déberque avec ses troupes elmoravides et les contagents feurnis par les tribes du Maghrah, El-Metamed-Ibe-Abbad, accompagné d'Ibe-el-Aftes, souverain de Badajos, allèrent le recevoir, pendant que le fils d'Alphonse, roi des Galicians \*, ransemblait en Castille les populations de la chrétienté.

En l'en \$79 (1096) \*, les musulmans rencontrèrent l'armée d'Alphonse à Es-Zellacu, près de Badajos, et rempertèrent sur elle une victoire à jamais célèbre. Youçof s'en retourne à Marce après avoir laissé une garaison dans Séville sous les ordres de Mehammed-Ou-Neddjoun, fils de Semau'm-lbo-Mohammed-l'ho-Oureggout. Cat afficier , appelé aussi l'hn-el Haddj, parce que son pare eveit parté le têtre d'El-Eaddj (le pélarie), était parent de Youçof-lbu-Tachoffe et un de ses généraux les plus dintingués.

Le roi chrétien se jeta alors sur l'Espagne orientale sans épron-

<sup>&#</sup>x27; The Ehaldone avent ment de reuseignements sur l'Espagne christienne peur savoir que ce prison s'appeint Alphense; qu'il était file, non pas d'Alphone mais de Ferdiaaud et roi, non seulement de Gallee, mais de Léon et de Castille, jui il a suivi l'umagn des historiese arabes qui désignent presque toujours les rote de Castille par le thre de fét d'Alphone. — Nous prendrous cutte cocasion pour faire observer qu'en arabe le nom d'Alphone s'écrit Adefours on Adfounch, avec un d'ponctoé, lettre qui represente le th deux des Anglais. Cette orthographe pout se justifier : dans le trèser de l'églim de finial Jacques, à Compostelle, au voit ancere un cracifix portant l'asseription attivants. Hor opus perfertum est en seu race et duodecime. Bos signs cinciter immicus, hos signs tuetur pass, hor oferunt femali Dei Adefouses, princepe et canius. L'un 1912 de l'ère d'Espagne répond à l'en 174 de 1.-C. et à l'an 261-2 de l'hégre. Alphanes (II., le grant, était alors roi des Asteres et de Léon.

<sup>1</sup> Le texte imprimé et les manuscrits portent le date de 681 Plus loin, lle offrect 686 à la place de 684

ver aucuse résistance de la pert des émirs indépendants qui s'étaient partagé ce pays. Ibn-el-Haddj marcha contre lui, la même année, à la tête des troupes almoravides, et mit les chréticus dans une déroute vraiment honteuse. Ayant alors déposé Ibn-Rechic, seigneur de Murcie, il se diriges sur Denia, et en força le seigneur, Ali-Ibn-Modjahed, à partir pour Bougie. En-Nacer-Ibn-Alennes, souverain de cette ville, accueillit le fugitif avec une hante distinction.

Le même général almoravide plaça alors un corps de troupes à la disposition d'Ibn-Hadjaf, cadi de Valence, qui était venu le pousser à faire une expedition contre El Cader-Ibn-di-'n-Noun. Ce détachement occupa Valence, en l'an 485 (1092), et Ibn-di-'n-Noun y pardit la vie. A la réception de cette nouvelle, le roi chrétien alla camper sous les murs de la ville conquise et s'en empara, l'an 487. Plus tard, les Almoravides s'en rendirent mattres, et Youçof-Ibn-Tachefie en donna le commandement à l'émir Mezdelt.

En 484 (4088) Youçof passa en Espagne pour la seconde fois et remarqua que les émirs indépendents mirent très-peu d'empressement à venir le recevoir. Ces chefs s'étaient souvenus du mécontentement qu'il avait déjà éprouvé en les voyant accabler leurs sujets d'impêts, de corvées et de vexations de toute espèce. Sommés par lui, à cette époque, de faire cesser ces abus et de rentrer dans la légalité, ils éviterent de se rencontrer avec lui. Ibn-Abbad fut le soul qui alla le repondre, et il profita même du peu d'empressement que montraient ses voisins pour tourner coutre eux la colère du monarque africain. Il se fit même livrer lbn-Rechie contre lequel il nourrissait une haine violente. Youçof envoya alors un corps d'armée contre Almeria, et il en mit le seigneur, Ibn-Somadeh, dans la nécessité de se réfugier auprès d'El-Mansour-Ibn-en-Nacer, souverain de Bougie.

Comme les chefs indépendants qui régneient en Espagne s'étaient engagés, d'un accord unanime, à ne fournir ni troupes ni approvisionnements aux Almoravides, Youçof conçut d'eux une opinion très-défavorable, et soumit leur conduite au jugement des légistes et des hommes d'Espagne et de Maghreb les plus ca-

1460

ر (۱۵)



pables. Tous furent d'avis qu'il avait le droit de déposer les chefs réfractaires; opinion que les docteurs les plus distingués de l'Irac, tels qu'El Chazzeli et Torteuchi : confirmèrent par la leur. Port d'une décision aussi favorable, Youçof se recdit à Grenade et en détrôna le souverain, Abd-Allah-Ibn-Bologguin-Ibn-Badis (483: 1090-1). Il traits de la même manière Tomim, frère du précédent et souverain de Malaga, puis, ayant découvert que ces princes avaient été en négociation avec le roi chrétien dans un but hostile aux Almoravides, il les déporta tous les deux en Maghreb. Ce procédé inspira une telle frayeur à Ibn-Abbad qu'il évita de se rendre auprès de Youçof; aussi leur mésiatelligence ne tarda pas à éclater.

Youcof s'étant alors transporté à Ceuta, où il avait l'intention de rester quelque temps, confia le gouvernement de l'Espagne à l'émir Sir-Ibn-Abi-Bekr-Ibn-Muhammed-Ibn-Oureggout, et luiordogna de partir pour ce pays. Ibn-Abbad s'étant abstenn d'aller au-devant de ce chef pour lui faire sa cour, reçut bientôt de lui la sommation formelle de reconnaître l'autorité de l'émir Youcof-lba-Tachefin et d'abdiquer la trôna. Il en résulta une guerra dans laquelle le général almoravide occupa les états de son adversaire, enleva Cordoue & El-Mamoun, fils d'Ihn-Abbad, et força Yesid-er-Radi, autre fils du même, à abandonner le commandement de Ronda et de Carmona. Après avoir mis à mort tous ces princes, il assiégea El-Molamed-Ibn-Abbad dans Séville et le mit dans la necessité d'invoquer le secoure du roi chrétien. Ce monarque accourut pour le dégager et pour empécher la chute de la ville ; mais les Lemtouga le repoussèrent de manière à lui ôter tout espoir du auccès, et en l'an 184 (1001), ils emportèrent 6éville d'assaut. El-Motamed fut fait prisonnier et conduit à Maroc.

<sup>\*</sup> Abou-Hamed-el-Ghazzali, célèbre philosophe et légiste chafite, était professeur de jurisprudence à Baghdad et mourut en 503 (4109). — Abou-Bekr-et-Toriouchi, docteur du rite malekite, controversinte et ascète, naquit à Toriosa, en Espagne, voyages en Orient et mourui à Alexandrie en l'an 520 1126) Dans le second volume de la traduction du dictionnaire biographique d'ibn-Khalikan se trouvent deux notices consecrées à ces docteurs.

Il passa le reste de ses jours dans une captivité étroite et mournt à Aghmat en l'an 494 (4400-1), dans le prison où Youçof l'avait fait enfermer 1.

Sir marcha ensuite sur Badajos, mit aux arrêts Gmar-Ibn-el-Aftas, souverain de cette ville; puis, s'étant acquis la certitude que son prisonnier et ses fils avaient négocié secrètement avec le roi chrétien dans le but de lui livrer Badajos, il les fit tous mettre à mort. Cette exécution eut lieu le 40 de Dou-'l-Hiddja, 489 (décembre 4096) ».

L'année suivante Touçof passa en Espagne pour la troisième fois, et sachant que le roi chrétien venait à sa rencontre, il le fit attaquer par une armée almoravide sous les ordres de Mohammed-Ihn-el-Haddj. Dans cette bataille les musulmans rémportèment la victoire et mirent l'ennemi en pleine déroute.

En l'an 493 (1099-1100), Yahya-lbn-Abi-Bekr, petit-fils de Youçof-Ibn-Tachelin, arriva en Espagne et opéra sa jonction avec Mohammed-Ibn-el-Haddj et Sîr-Ibn-Abi-Bekr. Il enleva alors aux rostelets musulmans toutes leurs places fortes, à l'exception de Saragosse, vilte où El-Mosta'in-Ibn-Houd se tenait sous la protection des chrétiens. L'émir Mezdeli, gouverneur de Valence, envahit le territoire de Barcelone, y répandit la dévastation, et, après avoir pénétré plus loin dans cette contrée qu'aucun de ses devanciers, il rebroussa chemin. L'Espagne [musulmane] passa ainsi sous la domination de Youçof-Ibn-Tacheffa, et l'autorité des rois provinciaux disparut comme si elle n'avait jamais existé.

Devenu maître de l'Espagne et du Maghreb, Youçof-Ibr-Tachafin défit les chrétiens à plusieurs reprises, et ayant adopté

Cour l'histoire d'El-Motemed, on peut consulter l'Historie Abbadidarum de M. Dozy, Lugd. Bat. 1846, et le troisième volume de la traduction d'ibn-Khallikan.

En 1839, seu M. Heogyliet publie, à Leyde, une histoire très-détaillée de la famille Astas, sous le titre de Prolegomena ad édit. Ibas-Abduni poematie, dans lequelle il a réuni de nombreux extraits des auteors ambes. — M. Dozy visus de publier le tente arabe du poème d'ibu-Abdun avec le commentaire d'Ibu-Bedroon.

le titre de Commandant des musulmans (Emir el-Moslemin), il fit proclamer la suprématie d'El-Mostadher, khalife de Baghdad, et lus expédia deux ambassadeurs. L'un de ces envoyés fut Abd-Allah-Ibn-Mohammed-Ibn el Arebi el-Màsferi, natif de Séville, et l'autre fut le cadi Abou-Bekr, fils de celui-ci . Ces agens prirent un ton si inmount et remplirent leur mission avec tant d'adresse, que le khalife déclara leur maître souverain de l'Espagne et du Maghreb et expédia des lettres patentes à cet effet, afin d'en donner connaissance au public. Ils rapportèrent aussi à Youçof un acte d'investiture par lequel le khalife lui accordait la souverameté de toutes les contrecs sur lesquelles il avait déjà étendu sa domination. L'imam El-Gharrali et le cadi Abou-Bekrel-Tortouchi lui adresserent aussi des lettres de conseils et l'engagòrent de la manière la plus pressents à gouverner avec justice. et à ne jamais s'écarter de la bonne vois ; ils lui envoyèrent, en même temps, leur décision relative aux roitelets musulmans de l'Espagne, décision qui l'autorisait à exécuter sur eux la sentence de Dieu.

En l'an 497 (1403-4), Youçof passa en Espagne pour la quatrième fois, à la suite de l'expédition que le souverain hammadite, El-Mansour-Ibn-en-Nacer, avait entreprise, la même année, contre Tlemcen. Nous avons déjà parlé de cette démonstration hostile dans notre notice sur les Beni-Hammad et mentionné qu'Ibn-Tinamer avait enlevé à El-Mansour la ville d'Aohir Pous donner satisfaction en prince hummadite, Youçof ôta le commandement de Tlemcen à Ibn-Tinamer et ordonna à Mesdeli de quitter le gouvernement de Valence et d'aller remplir la place vacante. Abou-Mohammed-Ibn-Patema fut nommé gouverneur de Valence.

Après avoir fait de nombreuses expéditions dans le pays des chrétiens, Youçof-lbu-Tachesta mourut à la fin du cinquième siècle (dans le mois de Moharrem 500. — Septembre 4106).

Ali-lbn-Youçof, his d'ibn-Tachefin et prince d'un excellent

Foy, vol. 1, p. 138,

<sup>1</sup> Voy. p. 54 de ce volume.

caractère, monta alors sur le trône. Son règne commença par des jours prospères et par une suite de victoires sur les infidèles. Ayant passé le Détroit, il mit à feu et à sang le pays des chrétiens, ramena une foule de prisonniers et confia à [son frère] Temim le gouvernement de l'Espagne. Le roi chrétien rassemble alors des troupes pour combattre les musulmans, mais son armée fut mise en déroute par celle de Temim.

En l'an 503 (4109-10), Alt-Ibn-Youçof traversa le Détroit, assiegea Tolède et porta le ravage dans le territoire chrétien. Après sa rentrée de cette expédition, le fils de Radmir [Alphonse I., fils de Don Sanche Bamirez] marcha contre Saragosse et défit les musulmans [de Tudèle] qui étaient sortis à sa rencontre. Leur chef, [El-Mostain-]Ibn-Houd, mourut sur le champ de bataille, martyr de la foi, et le fils de Radmir assiégea la ville [de Tudèle] jusqu'à ce qu'elle se rendit à discrétion.

Quelque temps après, c'est-à-dire en 509 (1145-6), les Génois s'emparèment de Maïorque. Cette fle dut sa délivrance et le retour de sa prospérité à Ibn-Tafertast, général almoravide dont nous avons déjà parlé dans notre notice sur les roitelets d'Espagne <sup>1</sup>.

Ali-Ibn-Youçof continua à jouir d'un règne prospère et à augmenter sa puissance. En l'an 526 (1434 2), il nomme son fils Tacheffu gouverneur de l'Espagne occidentale, lui désigna Cordoue et Séville comme résidences, et le fit accompagner à sa destination par Ez-Zobeir-Ibn-Omar, chef almoravide de baut rang. Il accorda en même temps le gouvernement de l'Espagne orientale à Abou-Bekr-Ibn-Ibrabîm-el-Messoufi auquel il assigna Valence pour lieu de séjour. Cet Abou-Bekr est le même émir que le poète Ibn-Khafadja a célébré dans ses vers

<sup>1</sup> Nous avons corrigé l'erreur d'Ibn-Rhaldoun. — Saragosse fut assiègé en 4144 par le roi d'Aragon. Ce prince s'empara alors de Tudéle, leva le siège de Saragosse, l'assièges de nouveau en (418 et s'en empara.

<sup>\*</sup> La notice des souverains espagnols, se trouve dans la partie inédite de l'ouvrage.

<sup>\*</sup> La vie de ce poète se trouve dans le premier volume de la traduction d'ibn-Khallikan, p. 36.

et qui ent à son service (comme ministre) le philosophe Abou-Bekr-Ibn-Badja [Avenpacé], mieux connu sous le nom d'Ibn-es-Saigh 4. Ali-Ibn-Youçof donns à Ibn-Ghanla-el-Messoufi le gouvernement de Dénis et des fles baléares.

Pendant les quatorze premières années de son administration, Ali-Ibn-Yougef avait constamment joui des faveurs de la fortune. mais enfin, la prespérité de son règne fut interrompue par l'apparition du Mobdi, fondatour de la secte des Almohades, Cet. imam s'était d'abord occupé de l'étude et de l'enseignement, ensuite il se charges gratuitement des fonctions de mufti (légiste consultant) et travailla avec un sèle extraordinaire à la réformation des mœurs. Dans l'accomplissement de cette tâche, il eut à subjr hien des désagréments, surtout à Bougie, à Tlemcen et à Miknaça où il reçut toutes sortes de mauvais traitements des méchania et des gens pervers. Cité à comparaître devant l'emir-Ali-Iba-Youcof, it maintint une controverse avec les docteurs almoravides, les réduisit au silence et partit pour rejuisidre se tribu, les Hergha. Il était déjà arrivé au milieu de ce peuple quand Alt-Iba-Youçuf changes d'avis à son sujet et fit courir après lui. Les Hergha, sommés de livrer leur compatnote et se voyant menacés par un corps de troupes almoravides, formèrent une alliance avec les Hintats et les Tinmelel, et prirent tous l'engagement de protéger le Mehdi, de maintenir la vraie religion et de la propager, selon la promesse qu'ils lui avaient faite. Nous periorons en détail de ces événements dans l'histoire des Almohades. En l'an 524 (4430), [deux ans] après la most du Mehdi, son principal disciple, Abd-cl-Moumen-el-Koumi, prit le commandement en verta du testament de cet iman.

Les tribus masmoudites, animées alors à un seul et même sentiment, attaquèrent, à plusieurs reprises, la ville de Maroc, et, pendant que la puissance des Lemtoum s'affa blissait en Espagne, elles travaillèrent à faire triompher la cause almohade en Maghreb et à 3 railier les autres populations berbères.



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dens ma traduction d'Ibo-Khallikan, vol. 18, p. 433, se trouve une notice d'Avenpacé.

Apres la mort d'Ali-Iba-Youçof, événement qui ent lieu en l'an 537 (1442-3), l'autorité suprême passa à Tachefin-Ibn-Ali, son fils et successeur désigné. Des deux côtés du détroit l'on s'empressa de reconnettre le nouveau souverain, et cela au moment où les Almohades, devenus formidables, s'acharanient à lui faire la guerre. Quand Abd-el-Moumen entreprit se grande expédition dans les montagnes du Maghreb, Tachefin le saivit de près, moss en se tenant dans les plaines, et il arriva ainsi à Themeen. Abd-el-Moumen et sea Almohadea prirent alors position pour l'assièger et camperent aupres de la gorge qui s'ouvre : estre les Deux-Rochers (Es-Sakhratein) du Tirni, montague qui domine la ville. Un corps de troupes sanhadjiennes commandé par Taher-ibn-Kebab et envoyé au secours de Techeffo par Yahya-Ibn-el-Aziz, seigneur de Bougis, se laissa alors antraînar par son ardeur et charges les Almohades, mais il fut taillé en pièces et perdit son chef. A la suite de ce combat, Tachefin a'enfuit à Oran, où il avait donné rendez-vous à son amiral », Loblbu-Memour, et à la flotte almoravide. Les Almohades se mirent à sa poursuite et pénétrèrent de vive force dans la ville. Oran succomba en l'an 544 (1446-7). Tachefin y perdit la vie. ou, selon un autre récit, il disperut et on ne le vit plus 2. Les

Le lexte porte la coverne qui rit.

<sup>\*</sup> Amiral, en araba cond ou coid-el-istol (conductour de le stold ou flotte). Les historieus arabas n'ont point d'autre terme pour désigner le chef d'un armement maritime. Le mot almident qu'ils emploient en parlant des commandants de flotte chrétienne, est une altération du suot espagnol almirante.

<sup>\*</sup> Plus loin, dans l'histoire du règne d'Abd-el-Monmen, es trouvers quelques détails sur la mort de ce prince. L'apteur du Cartes racoute cet évésement de la manière suivante : « Etroitement bloqué dans Oran » par les Almohades, Tachefin-Ibn-Ali sortit, de nuit, avec se mobalis » (ou corps d'armée) pour surprendre l'ennemi; mais, ayant été so-

<sup>»</sup> cable par la nombreuse cavalerie et infanterie des assiégeants, il prit

<sup>»</sup> la fuite. A ce moment, il se treuvalt sur une celline élevés qui do-

e minait la mer, et, croyant courir sur un terrain uni, il alla se jeter

dens un précipios vis-a-vis du rébat (atadelle) d'Oran- La lendemain,

<sup>»</sup> ou découvrit son corps sur le bord de la mer et ca en détache, la tête

pour l'envoyer à Tiumelei, »

Almohades, devenus maîtres du Maghreb central, y massacrèrent les Lemtouniens.

A la mort de Tachelin, son fils Ibrahim fut proclamé souverain à Maroc, mais la faiblesse et l'incapacité de ce prince amenèrent sa déposition. On lui substitua son oncle Ishac, fils d'Ali et petit-fils de Youçof-Ibn-Tachelîn. Ce fut alors que les Almohades arrivèrent sous les murs de la ville après avoir conquis tout le Maghreb. Le nouveau souverain, accompagné de ses favoris et de sa famille, alla se présenter devant Abd-el-Moumen, mais les Almohades les tuèrent tous sous les yeux du vainqueur.

En l'an 551 (1156), Abd-el-Moumen passa en Espagne avec les Almohades et se rendit maître de ce pays. De tous côtés la mort enveloppe les Lemtoune, et, avec eux, succombèrent leurs émirs; mais une bande de fuyards réussit à se jeter dans les fles orientales. Maïorque, Minorque et Iviça. Plus tard, ces réfugiés quittèrent lenr asile et allèrent fonder un nouvel empire dans la province de l'Ifrikia.

MISTOURE DE L'EMPIRE FONDÉ A CASES ET A TRIPOLI PAR INS-GHARÎA, DERRIER REPRÉSENTANT DE LA MONARCHIE ALMORAVIES. — RÉCIT DES EXPÉDITIONS QU'IL ENTREPRIT, DE CONCERT AVEC CARACOCH-EL-GHOZZI, CONTRE LES ALMONADES?.

Les Almoravides reconnaissaient, d'abord, aux Guedala, une des tribus à *litham*, le droit de leur commander; mais, après la mort de Yahya-Ibn-Ibrahîm, ils rejetèrent l'autorité de leur chef spirituel, Abd-Allah-Ibn-Yacin [et brisèrent ainsi la confédéra-

the sup A

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans le tableau des souverains almoravides, t. 1, p. xxxi, 1, 43, il faut bre : Ibrahim-Ibn-Tachefin, et, ensuite, Ishac, fils d'Ala, etc.

Pour d'autres détails sur la dynastie des Almoravides, on peut consulter le Cartas.

Plus loin, dans l'histoire des Almohades, régoe du sultan Yacoubel-Mansour, l'auteur donne une seconde version des aventures d'Ibn-Ghania. Il aborde encore le même sujet dans sa notice sur les Mafgides.

tion qui les avait réunis en seul corps}. Ce docteur passa chez les Lemtonns, renonçant à la mussion qu'il avait estayé de remplir, et embrasse la vie ascétique, ainsi que nous l'avons déjà dit \*. Yahya-lbn-Omer et son frère Abou-Bekr, descendants d'Ourtantse et membres de la famille qui gouvernait les Lemtouns, répondirent à l'appel qu'Ibn-Yacin leur adressa et entrainèrent dans le chemin de la dévotion une grande partie de leur tribu Sous la conduite de ce chef, les néophites firent la guerre aux entres peuples à l'éthons, après avoir rallié à la cause almoravide une grande partie des Messoufa.

La conversion de cette tribu lui ouvrit le chemin à la préémisence qu'elle atteignit plus tard sous la dynastie almoravide. Ali-Iba-Youçof-el-Messoufi, un de leurs chefs les plus braves et les plus influents, occupa, pour cette raison, une haute position à à la cour de Youçof - Iba - Tachefin; mais, ayant tué un chef lemtounide à la suite d'une dispute, il fut obligé de s'enfuir dans le Désert, après avoir allumé, par cet acte de violence, une guerre entre les Messoufa et les Lemtouna. Quelques années plus tard, il lui fut permis de rentrer au sein de sa tribu. Youçof-Iba-Tachefin l'ayant délivré de tout danger en acquittant le prix du sang répandu

Ce monarque donna alors en mariage à sou protégé une de ses parentes nommée Ghania, et remplit ainsi un engagement qu'il avait pris envers le père de cette femme.

Mohemmed et Yahya, les fruits de cette elliance, furent élevés sous les yeux de Youçof-Ibn-Tacheffn. Ali, fils et successeur de Youçof, leur tenant compte des liens qui les attachaient à sa famille, établit Yahya à Cordone en qualité de gouverneur de l'Espagne occidentale, et donne à Mohammed le gouverneure des fles baléares. Ces nominations eurent lieu en 520 (1426). Peu de temps apres, l'empire almoravide s'écroula, et l'Espagne envoya ses députations et ses hommages à Abd-el-Moumen. Ce monarque fit reconduire les agens espagnols par Abou-Ishac-Berran-Ibn-Mohammed le masmoudien, puissant chef almohade

<sup>\*</sup> Vey. page 68 de ce volume.

auquel il avait confié la tâche de faire la guerre aux Lemtoung. Berran ayant pris possession de Séville, somma Yahya, fils d'Alè et de Ghanfa, à faire sa soumission et l'obliges à échanger Cordone contre Jaen et El-Calà [Alcala de Guadeira, près de Séville]. Il marcha ensuite sur Gresade afin d'en éloigner les Lemtouna et de les contraindre à reconnaître is souveraineté des Almohades. Il mourut dans cette ville, l'an 543 (4448-9) et fut enterré dans le château bâti par Badis (Caer-Badis).

Quant à Mohammed, l'autre fils d'Ali [et de Ghanfa], il garda le commandement des Baléares jusqu'à sa mort. Son fils Abd-Allah lui succéde, et Isbac, un autre de ses fils, requeillit l'auto-rité après la mort de son frere. Selon un autre récit, Isbac, jaloux de la préférence que son père témoignait pour Abd-Allah, les fit assessiner tous les deux et s'empara du pouvoir. Il mourut sur le trône en 580 (4484-5), et laissa huit fila, savoir : Mohammed, Ali, Yahya, Abd-Allah, Rl-Ghazi, Sir, El-Mansour et Djobara.

Mohammed succèda à son père, et ayant appris, l'année même de son avénement, que Youçof, fils d'Abd-el-Moumen, était débarqué en Espagne, il juges prudent de reconnaître l'autorité de ce monarque et de lui envoyer sa soumission. L'arrivée d'Au-lbn-ez-Zoborteir \* à Maïorque, chargé par Youçof de mettre à l'épreuve la sincérité du chef almoravide, remplit d'indignation les frères de Mohammed; ils enlevèrent sur-le-champ le pouveir à leur atoé et lui donnèrest pour successeur leur frère Ali. Comme Ibn-ez-Zoborteir voulot alors a embarquer pour aller rejoindre son maître, ils y mirent obstade; puis, ayant reçu la nouvelle de la mort du khalife. Youçof-el-Achéri \*, tué à la hetaille d'Arcos, et de l'avènement de son fils Yacoub, ils jetèrent l'agent almohade dans le fond d'une prison.

Ali-Ibn-Ishac, le nouveau gouverneur, confia l'administration

<sup>4</sup> Foy. ci-desses, p. 83.

<sup>\*</sup> Variantes : Re-Robertin, Er-Robortie, Es-Zebertin.

<sup>\*</sup> Bi-Askeri eignifia la decenviral. Co titre appartensit exclusivement any anfants des dix principaux disciples du Mahdi.

de Maïorque à son oncle. Abou-'z -Zobeir, et ayant équipé une escadre de treute-deux navires, il mit à la voile et emmena ses frères Yahya, Abd-Allah et El-Ghazi. Arrivés devant Bougie dans le mois de Safer 584 (mai 4485), ils s'emparerent de la ville sans coup ferir, les habitants de s'étant nullement attendus à leur arrivée. Le cid \* Abou-'r-Rebiá, fils d'Abd-Allah et petitfils d'Abd-el Moumen, qui commandait alors à Bougie, était absent au moment de l'invasion, ayant fait une excursion à Aimiloul. Aussitôt débarqués, les fils de Ghania arrêtérent le cid Abou-Mouça, fils d'Abd-el-Moumen, qui se reudait de l'Ifrikia en Maghreb, et ils enlevèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans les maisons appartenant aux cids et aux Almohades. Le [cfd,] gouverneur de la Calà [-Beni-Hammad], qui se rendait en ce moment à Maroc, appril à Metidja, ce qui vensit de se passer à Bougie et reviot sur ses pas afin de porter secours an cfd Abou-'r-Rebià. Ali [-lbn-lshae]-1bn-Ghanfa marcha contre eux, mit leur armée en déroute et s'empara de leur camp et de leurs trésors. Les deux chefs almohades parvinrent à atteindre Tlemcen où ils s'arrêtèrent chez le cid Abou-1-Hacen, fils d'Abou-Hafs et petit-fils d'Abd-el-Moumen. Ce prince travailla sur-le-champ à restaurer les fortifications de sa ville, pendant que les deux cids [Abou-'r-Rebià et le gouverneur de la Calà] y attendaient la revanche qu'ils espéraient prendre avec BOTO UNDOCATED.

Ibn-Ghanië se mut alors à butiner, et ayant distribué les fruits de ses rapines à une foule d'Arabes et d'autres bandits, il marcha avec eux sur Alger. S'étaut emparé de cette ville, il y laissa Yahya-Ibn-Akha-Talha en qualité de gouverneur, et ayant ensuite pris Mouraïa, il poussa en avant jusqu'à Miliana. Après avoir placé cette ville sous la commandement de Yedder-Ibn-Aicha, il se dirigea contre El-Calà [Calà-Beni-Hammad] et l'em-

<sup>\*</sup> Cid est la prononciation vulgaire du mot aéiyid (chef, seigneur). Sous les Almohades, on donnait ce titre aux princes de la famille royale, descendants d'Abd-el-Moumen.

Le texie arabe porte Mazouna, leçon que la position géographique des lieux rend inadmissible.

porta d'assaut au bout de trois jours de siège. Dans toutes ces entreprises, les Atabes le secondèrent avec un zèle vraiment infernal. Il se présenta ensuite devant Constantine et, pendant qu'il faissit le siège de cette place forte, il prit à son service les bandes d'Arabes qui lai arrivaient de tous côtés avec leurs tentes, leurs troppeaux et leurs familles.

El-Mansour [le couverain almohade] eut connaissance de ces événements es déforquent à Ceuta après son expédition es Espagne. Il désigna aussitôt le cid Abou-Zeid, fils d'Abou-Hafs et petit-fils d'Abd-si-Moumes, comme gouverneur du Maghreb central et le fit partir pour cette destination à la tête d'une forte armée. Il ordonna aussi à son amiral, Ahmed le sicilien, de prendre la mer avec la flotte, et il confia le commandement de cette expédition maritime à Abou-Mohammed-lbn-lbrahim-lbn-Djamé. Les habitants d'Alger, avertis de l'approche des secours. ient par mor que por terre, se soulevèrent contre Yahya-Ibn-Akhi-Talha et le livrèrent, lui et ses compagnons, au cfd Abou - Zeid. Les prisonniers furent mis à mort sur le bord du Chelif; mais Abou-Zeid épargos Yahya, parce que Talha, l'oncle de ce chef, avait passé [du côté des Almohades]. Yedder Iba-Aïche quitta Millaus do part, mais les troupes [almohades] se mirent à se poursuite et l'atteignirent à Omm-el-Alou . Les Berbères voulant le faire passer [la riviere], livrérent un combat aux Almohades, mais ils ne purent empêcher lear protégé d'être fait prisonnier, conduit devant le cid Abou-Zeid et d'être exécuté à mort.

A peine la flotte almohade fut-elle arrivée au port de Bougie, que Yahya-lbu-Ghanià en fut expulsé par les habitants et alla rejoundre son frère Ali, sous les mure de Constantine. Cette forteresse était déjà réduite à la dernière extrêmité quand le cld Abou-Zeid, ayant délivré le cld Abou-Meuça, quitta Tiklat, lieu des environs de Bougie où il s'était campé, et marcha au secours des assiégés. Ibn-Ghania se jeta alors dans le Désert, et

¹ Cetta localité, dont l'exacte position nous est inconnue, devait être située sur la Chelif. Il ne faut pan la confondre avec un endroit du même nom, aux covirons de Tiemcen.

les Almohades l'ayant poursuivi inutilement jusqu'à Maggara et Nigaous, reprirent le chemin de Bougie. Pendant que le cid Abou-Zeid s'installait dans cette ville, Ibn-Ghania s'empara de Cafsa et entreprit le siège de Touzer et de Castilia. Découragé, enfin, par la résistance qu'il y rencontra, il partit pour Tripoli.

Caracoch-el-Ghozzi \*-el-Modaffer: se trouvait alors dans cette ville. Voici l'histoire de ce chef d'après les renseignements consignés par Abou-Mohammed-et-Tidjani dans son ouvrage intitulé Br-Rikla". Salah-ed-Din (Saladin), souverain de l'Egypte, avait envoyé son neven Taki-ed-Dîn, fils de Chabanchah, yers le pays de l'Occident avec la mission d'y prendre autaut de villes qu'il le pourrait, afin d'avoir des lieux de retraite en cas d'une guerro avec-Nour-ed-Dia-Mahmoud, fils de Zingni et souverain de la Syrie. Salah-ed-Din était alors vizir de Nour-ed-Din, et comme il avait réussi à établir son indépendance en Egypte, il s'attendait à y être attequé par son ancien maître. Un événement imprévu ayant forcé Taki-ed-Dîn à rebrousser chemin, Caracoch l'arménien l'abandonna avec une partie des troupes. Son exemple fut imité par Ibrahim-Ibn-Caratikin, le silabder (porte-glaive), surnommé El-Moaddemi, parce qu'il avait été attaché au service d'El-Mélek-el-Moaddem-Chems-ed-Dola, 6is d'Aïoub et frère de Saladio. Caracoch attergoit Santerïa dont il s'empera en l'an 586 (1490), et le vendredi suivent, il y fit célébrer la prière au nom de Salah-ed-Din et de Taki-ed-Din.

Après leur avoir envoyé des dépêches renfermant l'annonce de cette conquête, il alla se rendre maître de Zella, d'Audjela et du Fezzan, province qu'il enleva aux Beni-Khattab, famille appar-

4. 5 =

 <sup>1</sup>bu-Khaldoun s'exprime ici d'une mamère incorrecte. Voyez l'index géographique, su moi Castilia.

Le mot Caracoch ou Caracouch appartient à la langue turque et signifie, à la tettre : ouseau neir. El-Ghozzi signifie membre de la tribu des Ghozz. Caracoch était cheut de la famille de Saladin, laquelle appartenait à la race turcomane ainsi que la grande famille des Ghozz. — Pour l'origine de ca peuple, voy. l'Histoire des Huus, t. m. p. 206.

<sup>\*</sup> On trouvers dans le Journal asiatique d'acût-septembre 4852 la traduction de ce rible (récit de voyage), par M. A. Rousseau. — Dans notre premier volume, p. 130, nous avons parlé d'El-Tidjan).

tenant à la tribu des Hoouars. Le roi qu'il détrêna se nommait Mohammed, fils de Khattab, fils d isliten, fils d'Abd-Allah, fils de Sanfel, fils de Khattab. Avec lui finit cette dynastie, mais Zoulla. l'ancienne cap tale de son empire, porte encore le nom de Zoutla. des fils de Khattab. Caracoch l'ayant fait prisonnier, le laissa mourir dans les tourments, en essayant de lui faire déclarer le lieu où il avait caché ses trésors. Il passa ensuite auprès de Tripoli, rallia sous ses drapeaux les Arabes soleimides de la branche de Debbab, pénétra dans la montagne de Nefouça et y fit un grand butin qu'il abandonna à ses nouveaux alliés. Masoud-Ibn-Zemam, cheikh des Dousourds étant alors arrivé dans cette province, après avoir effectué son évasion du territoire du Maghreb , réunit ses ban les à celles de Caracoch et l'aida à réduire la ville de Tripoli. Caracoch, qui avait pris à son service une foule de brigande arabes appartenant aux tribus de Hilal et de Soleim, établit la domination dans cette forteresse et les pays voisies. Arménien de naissance, on lui avait donné les surnoms d'Bl-Modafferi et d'En-Naceri, parce qu'il était mamlouk d'El-Modaffer<sup>a</sup> et qu'il avait protoncé la prière du vendredi au nom d'El-Mélek-en-Nacer (la prince victoriaux) Salah-ed-Din. Dana ses manifestes, il s'intitulait Ouéls amr il-Moumentn (chargé d'affaires des prois proyants . L'alama (paraphe) qu'il inscrivit de sa main au bas de ces documents renfermait les mots suivents : Ouathecto bellahi ouahdahou (j'ai placé ma confiance on Dieu seul).

Son cemerade, Ibrahlm-Ibn-Caratikin, se dirigea sur Caisa à la tête d'une troupe d'Arabes, et, en ayant occupé tous les alentours, il somma les Beni-'r-Rend qui y commandaient de faire leur

<sup>5</sup> Voy. t. 1, page 7c.

Bi-Mélek-el-Modifier (le prince victorieux), tal fut le titre honorisque de Taki-ed-Dia, fils de Chabenchab.

<sup>\*</sup> Dans le texte arabe, les mots bi-sokoun il-mim (avec un m quistemt) ne rapportent au mot our. L'intention de l'autour était d'empécher le tecteur de regarder com comme une faute de copiste et amir comme la bonne leçon. Be ce dernier cas, le titre porté par Caracoch aurait augnifié uni du commandant des Groyants.

sonmission. Cette famille portait une telle baine à la dynastie d'Abd-el-Moumen qu'elle ouvrit les portes de la ville et permit à Ibn-Caratikin d'y faire célébrer la prière publique aux nome du khalife abbacide et de Salah-ed-Din. Officier dévoué, il maintint la suprématie de ces princes à Cafsa jusqu'à ce qu'il fut tué par El-Mansour [le souverain almohade] lors de la prise de cette ville.

Revenons maintenant à Ibn-Chanle Quand Ali-Ibn-Ghanle arriva à Tripoli, il y tronva Caracoch et prit avec loi l'engagement de se soutenir mutuellement contre les Almohades. Il ralla sous ses drapeaux tous les Arabes soleimides qui s'étaient contonnés avec leurs troupeaux dans le territoire de Barca, et il ent toujours à se louer du dévouement que cette tribu lui témoigne. Plusieurs fractions de la tribu de Bilal, telles que les Djochem, les Bish et les Athbedj, embrasserent aussi sa cause, tant elles détestaient la domination des Almohades ; mais les Zoghba se rangerent du parti de cette dynastie et lui restèrent invariable ment fidèles. Les débris des Lemtours et des Messoufa soccursrent de tous les côtés pour soutenir Ibn-Ghanta et l'aider à consolider son autorité. Ayant établi dans ces contrées la domination de son peuple, il reorganisa l'empire almoravide dont il ressuscita tous les usages. Après avoir pris plusieurs villes du Djerid et y avoir fait proclamer la suprématie des Abbacides, il envoya son fils suprès du khalife En-Nacer, fils d'El-Mostadi, en le faisant accompagner par son secrétaire, Abd-el-Berr-Iba-Ferçan, natif d'Espagne. L'objet de cette massion était de solliester l'apput du khai fe et de renouveler à la cour de Baghdad les assurances de fidélité et d'obéissance que les Almoravides du Maghreb n'avaient jamais cessé de lui donner. Le divan répondit à cette communication en accordant à Ibn-Ghanfa tous les priviléges dont ses prédécesseurs avaient joui et en adressant une lettre à Salah-ed-Din-Youçof, fils d'Aroub-el-Ghozzi, souverain de l'Egypte et de la Syrie, qui lui ordonnait de porter secours au prince almoravide. Conformément à cette injonction, Salah-ed-Dio transmit à Caracoch la recommandation de travailler de concert avec Ibn-Ghania, afin de relever en Afrique la suprématie des

Abbacides Secondé par son allié, Caracoch mit le siège devant Cahes, I enleva à Said-thn-Abi-'l-Racen et en confia le commandement à un de ses affranchis, apres y avoir déposé ses trésors. Ayant ensuite apprès que Cafsa s'était révolté contre tha-Ghants, il l'aida à emperter cette place d'assaut. De là, ils allerent réduire la ville de Touzer.

Quand El-Mansour reçut la nouvelle de ces événements et de l'invasion du Djartd, il quitta Waror, l'as 583 (4187-8), afin d'y porter remède et de reprendre les villes que ces chefs avaient conquises. Arrivé à Tunis, où il établit son quartier-général, il envoya l'avant-gards de son armée contre lba-Ghanla. Ce corps, qui était commandé par deux chefs, le rid Abou-Youçof-Yacoub, (fils d'Abou-Bafs-Omer, fils d'Abd el Moumen) et Omar-Ibn-Abi-Zeid, personnagé de haut rang parmi les Almohades, atteigait Ghomert et livra bataille aux troupes d'Ibn-Ghanla qui s'étaient portées de ce côté. Dans cette rencontre, les Almohades essuyèrent une défaite, Ibn-Abi-Zeid y perdit la vie evec beaucoup des mens, et Ali-Ibn-ez-Zoborteir tombe entre les mains de l'ennemi. Les vanoqueurs firent un butis immense.

Déjà les avant-coureurs d'Ibn-Ghanla se montraient aux environs de Tunis quand El-Mansour marcha contre les insurgés et, dans le mois de Châban 583 (oct.-nov. 1487), il les mit en déroute sous les murs d'El-Hamms, thn-Ghanfa et Caracoch échappèrent à grand peine aux dangers qui les entouraient, et les habitante de Cabes, ville où Caracoch avait jusqu'alors commandé à l'exclusion d'Ibn-Ghants, s'empressèrent de faire leursoumission au vainzueur et de lui livrer tous les amis de leurancien maître. El-Nansour envoya ces prisonmers à Maroc et marcha contre Touser dont les habitants, voyant la déroute des partisans d'Ibn-Ghasia, reconsurent saus dificulté l'autorité des Almohades. Il tourna ensuite ses armes contre Cafsa, et, l'ayant assiégé jusqu'à ce que la garnison se rendit à discrétion, il passa au fil de l'épée tous les contingents des tribus arabes qui s'y étaient enfermés. I. fit mourir aussi Ibrahlm-Ibn-Caratikin, mais il pardonna aux autres Ghozz et les renvoys libres. Ayant autorisé les habitants à se gouverner eux-mêmes, il les laisse en

possession de leurs terres, mais à la condition de lui fournir une portion des récoltes Il attaque ensuite les Arabes, livra au pillage œurs camps et leurs lieux de station, et les contraign t ainsi à faire leur soumission; mais telle fut sa colere contre les Djuchem, les Riah et les Acem, tribus qui avaient figuré en première ligne pendant cette révolte, qui les déports en Maghrels.

En l'an 584 (4488-9), El-Mansour reprit le chemin du Maghreh et Ibu-Ghania profita de sou départ pour recommencer, avec Caracoch, ses courses dans le Djerid. Il perdit la vie, cette même année, dans une rencontre avec les habitants de Nefzaous, ayant été atteint par une fleche lancée au hasard. On l'enterra de ce côté-là, tout en cachant l'emplacement de son tombeau. Selon un autre réc't, son corps fut transporté à Majorque pour y être enterré.

Yahya, fils d'Istac-Ibn Mohammed Ibn-Ghania, prit alors le commandement du parti abnoravide et maintint avec Caracoch l'alliance offensive et défensive qui avait subsisté entre son frère Alt et ce chef.

En 586 (1190), Caracoch passa aux Almohades e. recut, à Tunis, un très-bon accueil du cid Abou-Zeid. Quelques jours plus tard, il s'évada furtivement et réussit, par de fausses représentations, à se faire ouvrir les portes de Cabes. A peine maître de cette ville, il en massacra une partie des habitants et, ayant alors invité les chefs des tribus sole mides, les Debbab et les Kaoub, à venir le voir dans le château d'El-Aroneiln il les fit mourir au nombre de soixante-dix individus. Parmi ses vict mes se trouvèrent Abou-'i-Mehamed-Mahmoud-Ibn-Tauc et Abou-'i-Djouari Hamid Iba Djaria. Il alla ensuito s'emparer de la ville de Tripoli, et s'étant tourné de là vers le Djerid, il en soumit la plus grande partie. Une mésintelligence ayant eclaté entre lui et lba-Ghania, celut-ci marcha à sa reacontre, mit ses troupes en déroute et le força à se réfugier dans les montagnes. De là, Caracoch s'enfuit vers le Désert et fixa son séjour dans Oueddan;\* mais, peu de temps après, Ibn-Ghanfa, secondé par un corps d'Arabes debbabiens qui brûlaient de venger la mort de leurs chefs, emporta ceste place d'assaut et lus ôta la vies. Le fils de

14 64

Coracoch passa aux Almohades et, jusqu'au règne de [Youçof-] el-Mostancer, il continua à habiter la capitale de leur empire. Il s'enfuit alors à Oueddau d'où il fit des courses dons les pays voisins, jusqu'à ce qu'en 656 (1258), il fut assassiné par des émissaires du roi de Kanem.

Revenons encore à Ibn-Ghants et citons les renseignements fournis par Et-Tidjani dans son Millo. Devenu maltre du Djerfé, il força Yacout, affranchi de Caracoch, à lui livrer la forteresse de Torra. De là, Yacout se rendit à Tripoli et, pendant un temps considérable, il y fit une vigoureuse résistance. Ibn-Ghants est siors recours à son frère Abd-Allah [souverain des Baléares], et syant obtenu l'envoi de deux navires faisant partie de la flotte de Matorque, il parvint à s'emparer de la ville. Yacout fut fait prisonnier et envoyé à Matorque où il rests en détentios jusqu'à la prise de cette île par les Almohades.

Nous allons maintenant reprendre l'histoire de Malorque. Quend Ali-Iba-Ghente partit pour s'emparer de Bougie, il laissa son frère Mohammed et Ali-Ibn-ez-Zoborteir prisonniers dans cette fle. Ibn-ez-Zoborteir, sachant que les fils de Ghanfa avaient ommené la majeure partie de la garnison, se mit, du fond de sa prison, à entretenir une correspondance avec quelques habitants de l'île et réussit à les soulever en laveur de Mohammed. Les insurgés envahirent la citadelle et ne renoncèrent aux bostilités qu'après avoir fait mettre en liberté leur ancien émir ainsiqu'ibn-er-Zoborteir. Mohammed reprit alors le commandement de l'île et, comme .l avait embrassé le parti des Almohades, il se rendit auprès de Yacoub-el-Mansour et emmens lbn-ez-Zoborteir avec lui. Abd-Alish-Iba-Ishao [-Iba-Ghanis] quitta elera l'Ifrikïa et obtint, en Sicile, l'appui d'une flotte qui le rendit maftre de Maïorque. Il y régnaît encore quand son frère Al: lui fit demander des secours afin de pouvoir réduire la ville de Tripoli.

Quant à Yacout, il rests en captivité chez Abd-Allah-Ibalahac jusqu'à la défatte de cet émir par les Almohades en 599 (1202-3). Abd-Allah y perdit la vie et Yacout alla passer le reste de ses jours à Marec.

Tabya-Ibo-Ghasta s'étant emparé de Tripoli y faissa son cou-

tin, Tacheffn-Ibn-Ghazi, en qualité de gouverneur et marcha contre Cabes. Les habitants de cette ville venaient d'obtenir pour commandant un officier almohade nommé Omar-Ibn-Tafraguin. Ce fut à l'époque où Tripoli succomba qu'ils s'adressèrent au cheikh Abou-Said le hafside pour avoir un gouverneur; car ils se voyaient abandonnés par le lieutenant que Caracoch avait établi chez eux. Ibn-Ghanfa mit donc le siége devant Cabes et força les habitants à capitaler. Par un des articles du traité, Ibn-Tafraguin ent l'autorisation de s'en aller librement. Coci se passa en 594 (4495). Le vainqueur imposa sur les habitants une contribution forcée de soizante mille pièces d'or. En l'an 597 (4200-1), il prit El-Mehdïa et y fit mourir Mohammed-er-Regragui qui s'y était rendu indépendant.

Mohammed-1bn-Abd-el-Kerîm-er-Regragui, de la tribu de Koumïa, naquit à El-Mehdïa et s'enrôla dans la milice, corps de troupes soldées que l'on y entretenait. Doué d'une granda brayoure, il parvint facilement à former une baude de cavaliers et de fantassins avec laquelle il combattait les Arabes nomades qui dévastaient la province. La crainte qu'il leur inspira ajouta ancore à sa réputation, pendant que sa conduite lui attirait les bénédictions du peuple. A cette époque, Abou-Sald le hafside administrait l'Ifrikia, charge qu'il occupait depuis l'avènement d'El-Mansour, et il venaît de donner à son frère Abou-Ali-Younos le gouvernement d'El-Mehdia. Celui-ci ayant demandé à lbn-Abd-cl-Kerîm-er-Begragui la meitié du butin culevé aux Arabes, essuya un refus dont il se vengea en persécutant et en emprisonuant ce brave soldat. En l'an 595 (4498-9), Ibn-Abdel-Kerèn se concerta avec ses affidés, s'empara de Younes et le retint prisonnier jusqu'à ce qu'Abou-Said le rachetat moyennant cinq cents dinara en or monpayé. Devenu ainsi maltre d'El-Hebdīa, il y proclama son indépendance et prit le titre d'El-Motéwakkel-ala-'llah (qui met sa confiance en Dieu). Le old Abou-Zeid, fils d'Abou-Hafs-Omar et petit-fils d'Abd-el-Moumen, vint alors prendre le gouvernement de l'Ifrîkîa, et, en l'an 596, il se vit assiéger dans Tunis par Iba-Abd-el-Kerlm qui, syant dressé son camp à la Goulette (Halk-el-ouadi), repoussa avec

avantage les sortes tentées par les Almehades. Le siège avait trainé en longueur, quand libr-Abd-el-Kerlm exauça les prières des habitants et s'éloigns. Arrivé sous les murs de Cabes, il y assiéges Yahya-libr-Ghanfa pendant quelque temps et, ensuite, il prit la route de Cafes. Vivement poursuivi par libr-Ghanfa, il rentra dens El-Mehd's où il out bientôt à soutenir un siège. Ce fut en 597 (1200-4) qu'ibs-Ghanfa prit position devant la ville et, avec l'aide de deux navires de guerre obteaus du cid Abou-Zeid, il força son adversaire à se rendre et l'anvoya mourir na fond d'une prison.

Mattre de Tripoli, de Cabes, de Síax et du Djerid, lbn-Ghants ajouta alors à ses états la ville d'El-Mehdïa. Ayant ensuite entrepris une expédition dans la partie occidentale de l'Ifrikïa, il dressa ses estapultes contre la ville de Bèdja, la prit d'assaut et la ruma de fond en comble. Le gouverneur, Omar-Ibo-Ghaleb, y perdit la vie, et les habitants ao réfugièrent dans Laribus et Sicca Veneria. Après le départ du chef almoravide, ils rentrèrent chez eux par l'ordre du cid Abou-Zeid, mais Iba-Ghanta vint encore les y attaquer. La nouvelle de l'approche d'une armée almohade commendée par le ofd Abou-'l-Hecce, frère d'Abou-Zoid, l'obliges à lever le mége et à marcher à la rencontre de l'ennemi. Il s'ensuivit une bataille près de Constantine qui entraîna la défaite des Almohades et la prise de leur camp. Biskera étant tombé au pouwoir d'Ibn-Ghants, il fit cooper les mains aux habitants et emmena prisonnier Abou-'l-Haces-thu-Abi-Yela, officier qui y commandait. Après cette conquête, il occupa Tebessa et Cairouan; puis, ayant reçu les hommages des habitants de Bône, il rentra à El-Mebdia.

Parvenu sinsi a un haut degré de puissance, il partit, l'an 599 (1202-3), pour assiéger Tunis, après avoir confié le gouvernement d'El-Mehdta à son ceusin Ali-el-Kafi, fils de Ghazi, fils d'Abd-Allah, fils de Mohammed, fils d'Ali et de Ghazia. Il campa sur le Djebel-el-Ahmer (le Mont-Rauge), près de Tunis, fit occuper la Goulette par son frère, de manière à savestir la ville, puis, il en fit combler les fossés et jouer ses catapultes et autres machines de guerre. Au boat de quatre mois, et dans la dernière

année du sixième aiecle (1203), il emporta Tunis d'asseut. Parmi les prisonniers se trouvèrent le cid Abon-Zeid et ses deux fils. Une contribution de cent mille pièces d'or fut imposée sur les habitants, et ibn-Asfour, secrétaire d'Ibn-Ghanja, entreprit de percevoir cette somme en se faisant seconder par Abou-Bekribn-Abd-el-Azîz-ibn-es-Sekak. Ces commisseires mirent tant de rigueur dans l'exécution de leur tâche, que la plupart de cour qui passèrent par leurs mains auraient préfére la mort au traitement cruel qu'ils avaient dû subir. L'on rapporte même qu'Ismaïi-Ihn-Abd-er-Refià, membre d'une des premières familles de h ville, code au désespoir et mit fin à ses jours en se précipitant dans un puits. Ce triste événement fit renoncer au reconvrement des sommes qui restaient encore à payer. Ibn-Ghanla emmena prisonnier le cid Abou-Zeid et, parvenu à Nefouça, il imposa sur les habitants de cette localité une contribution de deux millions de dinars (pièces d'or). Se livrant, des lors, à toute espèce de violence, il opprima le peuple et se lança insolemment dans les excès de la tyrannie.

Le khahfe En-Nacer éprouva l'indignation la plus vive en apprenant l'étendue des malbeurs dont Ibn-Abd-el-Kerim et Ibn-Ghanta avaient accablé le peuple de l'Ifrikïa; sussi, en l'an 601 (1204-5), il quitta Marce et se mit en marche pour ce pays. A cette nouvelle, Ibn-Ghanta sertit de Tunis, traversa Cairouan et, arrivé à Caísa, il rassembla ses partisans arabes et s'en fit remettre des otages pour assurer leur fidélité. Quand il eut assiégé et runé Torra, forteresse située dans le pays de Nefzaous, il se porte sur le Hamma des Natmata.

En-Nacer, étant arrivé à Tunis, se rendit à Cafsa et, de là, à Cabes où il appart que son adversaire s'était retranché dans la montagne de Demmer. Ne voulant pas l'attaquer dans une position aussi forte, il alla camper sous les murs d'El-Mehdts dont il se proposa d'entreprendre le siège. En l'au 602, pendant qu'il faisait construire des machines pour hattre la place en brèche, il expédia contre Ibn-Ghanfa un corps de quatre mille Almohades commandés par Abou-Mohammed-Abd-el-Onahed le hafside. Un engagement ent heu entre les deux partis à Mont-Tadjara, aux

environs de Cabes, et Djobsra-Iba-Ishae, frère d'Iba-Ghanla, y perdit la vie en même temps que le cid Abou-Zeid recouvra la liberté.

En-Nacer obtint slors la possession d'El-Mehd's, et comme le gouverneur, Ali-Ihn-Ghazi, avait embrassé sa cause, il l'accueillit avec une haute distinction et lui fit présent d'un riche cadena que son affranchi Naseh venait de lui apporter de Ceuta. Parmi les objets de prix dont cette effrande se composait, on remarqua surtout deux robes ornées de pierreries. Ibn-Ghazi resta au service d'En-Nacer et trouva la mort en combattant les infidèles (les Chrétiens de l'Espagne).

Bentré à Tums, après avoir dousé le commandement d'El-Mehdïa à un chef almohada nomme Mohammed-Ibn-Yaghmor, En-Nacer s'occupa à trouver un homme capable de gouverner. l'Ifrikia et de protéger ce pays contre les bandes d'ibn-Ghanfa. Son choix so fixa sur Abou-Mohammed le hafside, august il coufia ce poste émment en l'an 603 (4206-7). Aussitôt qu'il eut repris la route du Maghreb, son adversaire infatigable rassembla des troupes afin d'attaquer les Almohades dans Tunis. Les Dounouida, sous la conduite de leur émir Mohammed, fils de Masoud Ibn-Soltan, accourarent sous les drapeaux d'Ibn-Ghanfa, ainai qu'une foule d'autres brigands arabes ; mais la tribu d'Auf, branche de celle de Soleim, se rangea du côté des Almohades. Après une rencontre qui eut lieu à Chebrou, près de Tebessa, et dans laquelle les Almoravides furent mis en déroute, Ibn-Ghania s'enfuit du côté de Tripoli ; mais, quelque temps après, il envahit le Maghreb avec ses Arabes et ses Almoravides qu'il était porvenu à rassembler de nouveau. Arrivé à Sidjilmessa, il reprit le chemin du Maghreb central, après avoir tout dévasté sur sonpassago et gorgé de butin les guerriers qui marchaient sous son drapesu. Cédant alors à l'invitation de quelques Zenaticus, smis du désordre, il se dirigna ters Téhert pour livrer hetaille aux troupes du cid Abos-Amras-Mouce, fils de Youcof-lbn-Abd-el-Moumen et gouverneur de Tiemcen. Les Almohades y essuyèrent ane défaite, Abon-Amran serdit la vie et son file fut fait prisonnier. Le venequeur reprit alors le chemin de l'Ifrikia, maia,

ayant rescontré une armée almohade commandée par le cheikh Abou-Mohammed, gouverneur de cette province, il perdit tout le butin qu'il avait remassé et se vit repeusser dans les montagnes de Tripoli. Son frère, Str-Ibn-Ishac, l'abandonna vers cette époque et se rendit à Maroc où En-Nacer lui fit un secueil fort honorable.

Malgré ce revers, Ibn-Ghania parvint encore à rassembler plusieurs bandes d'Arabes appartenant, les unes à la tribu de Mab, et les autres aux tribus d'Auf et de Nefath. Un certain nombre de tribus berbères, alliées de ces nomades, vinrent aussi se joindre à lui. Il prit alors la résolution d'envahir l'Ifrikïa, sans prévoir le rude écheo auque, il allait s'exposer. En l'au 606 (4209-10), son armée fut totalement dispersée à Mont-Nefonça par les Almehades sous les ordres du cheikh Abou-Mohammed; tous ses émirs périrent sur le champ de bataille; ses chevaux, ses équipages et ses armes tombèrent au pouvoir des vainqueurs. Dans cette jouraée, Mohammed-Ibn-el-Ghazi perdit la vie ainsi que Djerrar-Ibn-Oufgbern le maghraouien, et Abd-Aliah, fils de Mohammed-Ibn-Masoud-Ibn-Soltan le dounouidien, dont le père était alors émir des Riah. Avec Abd-Allah succombérent son cousin Enrakat, fils d'Abou-'s-Cheikh-lbu-Açaker-Ibn-Soltan et l'émir des Corra, branche de la tribu de Hilal. Iba-Nakhil, qui mentionne la mort de ce dernier, rapporte qu'en ce jour les Almohades enlevèrent aux Almoravides dixhuit mille bêtes de somme.

Ce revers contribus beaucoup à ruiser l'influence d'Iba-Ghanis et à réprimer son audace. Les tribus refouciennes se soulevèrent contre son scribe Iba-Asfour, qui avait été chargé de prélever sur elles une contribution forcée, et elles mirent à mort ses deux fils.

Abou-Mohammed parcourut alors l'Ifrikïe et, étant tombé sur les Arabes soleimides, il fit prisonniers leurs cheikhs et les envoya à Tunis avec leurs familles. Par de semblables moyens, il réprima l'esprit de brigandage qui animait les Arabes et rendit [graduellement] la paix à l'Ifrikïa. Cette province continua à jouir d'une grande prospérité jusqu'à la mort d'Abou-Mohammed, événement qui eut lieu en 646 (1221).

4 37

Le gouvernement de l'ifritie passe alors au cid Aben-'l-Oia-Idris, fils de Youçof et petit-fils d'Abd-el-Moumen; mais quelques auteurs déclarent qu'idris parvint à ce poste un peu avant la mort é'Abou-Mohammad. Quoi qu'il en soit, ce changement railume l'amour d'Ibn-Ghanin pour le désordre et le porte à commencer une souvelle carrière de révolte et de dévastation, quand Abou-'l-Ois se mit en campagne pour le combattre.

Arrivé à Cabes, le cfd Abon-'l-Ola s'installe dans le Gasr-el-Aronoifa d'où il envoya du côté de Derdjet de Ghadama un corpa aknohade sone les ordres de son fils, le cid Abou-Zeid. Un autre corps partit, on même temps, pour Oueddan afin d'y bloquer le shof almoravide. Pendant que le chi Abou-1-Ols songenit au moyen de châtier les Arabes qui s'étaient révoltés, Abou-Zeid chassa lbn-Ghasla depuis Queddan jusqu'au Zab et le força à se réfugier dans Biskers. Il emporta même cette ville d'asseut, mois son adversaire pervent à lui échapper et à gésnir un nouvonu corps d'armée composé d'Arabes et de Berbères. Il continue, toutefois, la poursuite et, en l'an 624 (4225), les Almohades et les Hoosars, ses alliés, stisignirent les treupes d'Ibn-Ghante atex environs de Tunis. Des deux côtés, l'ou se mit en ordro de bataille, et le combat s'engages vegoureusement ; mais les Almehades mirent encore les partisuns d'Ibu-Ghanis en découte, taérent un grand nombre d'Almoravides et firent un écorme butin. Dans cotte bataille, les Hoouare, sous la condute de leur chef Hasnach-Ibe-Bira-Ibe-Ounifen, se couvrirent de gloire.

Le côl Abou-Zeid ayant appris, à la suite de cette victoire, que son père venait de mourir à Tunis, reprit le chemin de cette ville, et. [quelque temps apres,] les Hafardes obtairent encore le gouvernement de l'ifrikis. L'émir Abou-Zékéris coleva ensuite l'autorité à son frère Abou-Mohammed-Abd-Allah et finit par détacher cette province de l'empire régi par les descendants d'Abd-al-Moumen. Ce chef fut l'ancêtre des khalifes befaides et le feudateur de leur pumenace en lirikis. Il défendit ce pays ever succès contre l'he-Ghanis, le postsuivant partout où il can se présenter et délivrant, peu à pou, les habetants et les cultivateurs de l'oppression qui les accablant.

Quant à lbn-Ghania, il s'enfonça dans le Désert avec ses Arabea et continua à y mener une vie vagabonde : tantôt il ae dirigea vers l'occident, juaqu'aux environs de Sidjilmessa, et, tantôt, il poussa jusqu'à la grande Acabe 4, sur la frontière de PEgypte. Dans une de ces courses, il anleva Sousica, lien des environs de Barca, à Ibn-Metkoud\*, et, dans une autre, il attaqua les Maghracua à Ouédjer, entre Metidja et Millana, tue leur émir Mendil-Ibn-Abd-er-Rahman, et mit son cadavre en croix sur les murs d'Alger. Il avait l'habitude de prendre des troupes à sa solde et de les laisser partir sans obstacle quand elles étaient fatignées du service. Il mourut en 634 (4233-4) ou en 633, après avoir régné cinquante ans. On cacha le lieu de son tembeau que les uns disept être à Redjouan, vallée au midi de Laribus, et que les autres placent sur le bord du Chel.f, dans le voisinage de Miliana D'autres encore assurent qu'il fut enterré dans le Sahra de Badis et Tennozma, désert de la province du Zeb. Avec lui succomba l'empire que les Messoufa et les Lemfouna, tribus almoravides, avaiest fondé en Ifrikïa, en Maghreb et en Espagne, et, avec la chute de se puissance, la domination de la race senhadjiesne disparat de la terre.

Il mournt sans postérité masculine, et telle fut sa confiance dans la générosité de l'émir Abou-Zékéria, qu'il recommanda, dit-ou, ses filles aux soins de ce prince. Saber, son esdave en-ropéen, les conduisit auprès d'Abou-Zékéria qui, en effet, leur accorda sa protection et bâtit, dans la capitale de son empire, un palais pour les loger. Cet édifice porte encore le nom de Casr-el-Benat (château des filles). Elles passèrent le reste de leurs jours dans le célibat, pour se conformer à la dernière volonté de leur père, et elles jouirent d'une forte pension qu'Abou-Zékéria leur avait accordée. L'ou reconte qu'un de leurs cousins ayant exprimé le désir d'en avoir une pour femme, Abou-Zékéria en

Yoy. t. z, p. 8, note.

Le texte arabe imprimé et les manuscrits portent ici Medéour. Beneice est situé près du cep Mosrata, teut-é-fait en debers du territoire de Bercs.

It part à la jeune personne, en déclarant qu'il regardait une telle alliance comme fort convenable, puisqu'un comm a plus de droits à la main de sa cousine que tout autre, et qu'elle lui répondit : « S'il était réellement notre cousin, nous ne serions pas réduites à vivre au dépons d'autrui. » Elles moururent à un âge fort avancé, saus avoir jamais voulu se marier. Mon père m's reconté que, dans sa jouncese, vers l'an 740 (4340-14), il avait vu une de ces dames qui était stors dans sa quatre-vingt-dixième année. « De toutes les femmes du monde, me dét-il, » c'était la plus noble de caractère, le plus générouse de cour, » la plus vertueuse de conduite. »

Les tribus porteurs du litham existent moore de nos jours dens les contrées où elles s'adonnaient autrefois à la vie nomade. Leur territoire avoisine le pays des Moire et le sépare de la région sabloneuse qui touche env deux Maghrebe et à l'Ifrîkte, pays qu'habitent les Berbères. On rencontre les peuples à lithaux depuis l'Ocean atlantique jusqu'au bord du Nit de l'Ocean. La fraction de cette race qui fonda un empire en Espagne et en Afrique et qui se composa d'une faible portion des Messonfa et des Lemteune, a péri de la mamère que nous avons décrite : épuisée à force de dominer, consumée dans de lointaines expéditions et ruinée par le luxe, elle disparut, enfin, exterminée par les Almohades.

Quant à ceux qui restèrent dans le Désert, rien ne se changes dans leur manière d'être et, jusqu'à ce jour, ils restent divisée et désunis à cause de la diversité de leurs sentiments et de leurs intérêts. Soumis à l'autorité du roi des Noire (Mélek-es-Soudan), ils lui paient l'impôt (kharadj) et fournissent des contingants à ses armées.

In forment une espèce de cordon sur la frontière du pays des Noirs; cordon qui s'étend vers l'Orient persilélement à celui que forment les Arabes sur la frontière des deux Maghrebs et de l'Ifrikïa. Les Guedala, une de leurs tribus, se trouvent en face des Doui-Hassan, branche de la tribu arabe des Makil qui habite le Sous-el-Acse; les Lemtouna et les Ounziga [ou Outriga] ont devant eux les Doui-Mansour et les Doui-Obeid-Allah, Makiliene

du Maghreb-el-Acsa; les Messoula sont vis-à-vis des Zoghba, tribu arabe du Maghreb central; les Lamia se trouvent en face des Riah, tribu arabe qui occupe le Zab et [les campagnes de] Bougie et de Constantine, et, anfin, les Targa (Toucreg) se tiennent vis-à-vis des Soleim, tribu arabe de l'Ifrîkïa.

L'éducation des chameaux forme leur principale occupation ; ces animaux fournissant à leur subsistance et servant aussi à les porter, cux et leurs bagages. On ne trouve que très-peu de chovaux chez eux, mais ils ont pour monture une espèce de chameau très-actif qu'ils appellent nodjob 1. Quand une guerre éclate entre ces peuples, ils comhattent montés sur des chameaux. L'allure des nodjeb est un amble qui approche du galop.

Les Arabes du Désert, et surtout les Beni-Said, peuplade nomade qui fait partie de la tribu des Riah, envahissent, de temps à autre, les contrées appartenant aux porteurs du lithem ste'en retourcest au plus vite, après avoir pillé tout ce qui se trouve sur leur passage. Alors, l'alarme se répand dans les campements, l'on monte ses chameaux, l'on court occuper les endroits pù les ravisseurs doivent s'arrêter pour prendre de l'eau, et, presque toujours, on les atteint avant qu'ils puissent rentrer chez eux. Il s'ensuit un combat acharné, et les Arabes n'empor tent leur butin qu'à grand'peine et après avoir perdu plusieurs de leurs camarades.

Puisque nous avons fait mention des rois des Noirs, nous parlerons maintenant de ceux doat les états touchent, de nos jours, au royaume du Maghreb.

## SISTOIRE PER ROSS PER PRUPLES MEGRES [SOUDAN].

Cette portion de l'espèce humaine qui se compose des peuples nègres a pour demoure les contrées du deuxième climat et du premier, ainsi que les régions qui s'étendent au-delà du premier

Nodjob ast le pluriel de nodjib. Ce mot signifie un champau de belle race, un chameou mehari.— Voy. ci-devant, p. 70, n. 3.

chmat jusqu'à l'extrémité de la partie habitable du globe. Ils occupent ces territoires dans toute leur longueur, depuis l'Occident jusqu'à l'Orient, de sorte que leur pays avoisine successivement le Maghreb des Berbères, l'Ifrikia, le Yémen, le Ridjas (province qui marque le milieu de cette ligne), Basra et les régions de l'Inde '.

L'espèce nègre se partage en plasieurs races, tribus et ramifications dont les mieux connues, en Orient, sent les Zendy [nabfa de Zanguebar], les Abyssins (El-Habacha) et les Nubiese (Noube). Quant à celles qui habitent l'Occident, nous en parlerous plus loin. On fait remonter leur origine à Chatn, fils de Noé, en donnant pour areul aux Abyssins un nommé Habach, fils de Kouch (Chas), fils de Ham (Chara), et aux Nubiess un nommé Noube, fils de Couch, fils de Gansan, fils de Ham. Telle est leur généalegie solon El-Massoudi, mais libu-Abd-el-Berr \* dit que les Nubiens descendent de Noube, fils de Cout, fils de Yanson, fils de Ham. Quant aux Zendj, ils servient les enfants de Zendje, fils de Couch, « Tous les autres noirs, dit libu-Abd-el-Berr, ont pour ancêtre » Cout, fils de Ham. » Ce Cout est le même que d'autres généa-logistes appellent Copte (Co/t), fils de Ham.

Ibn-Said fait l'énumération de dix-neuf peuples on tribus dont se compose la race noire; ainsi, du côté de l'Orient, sur la mer indienne, on trouve les Zendj, nation qui possède la ville de Monboça (Momboça) et pratique l'idolatrie. Ce furent des escluves tirés de cette contrée qui, sous la conduite d'un prétendant, vainquirent leurs maîtres à Basra, pendant qu'El-Motamed occupeit le trône du khalifat \*. A côté des Zendj, dit lba-

Les socieus géographes gross et arabes s'imaginaient que le continent de l'Afrique se prolongeaut vers l'est pour former la limite méridiquele de la mer indicane et de la mer de la Chiqu.

<sup>\*</sup> Foy. t. 1, p. 476.

La révolte des Zondj éciate en 252 (846), quatre ans avant l'avécement d'El-Motamed, mais se fut sous son règne qu out lieu le prine de Besra. Ces Zendj étaient établis dans le territoire des ribbhe en marain salés, vis-à-vis de Besra. Ils eurest pour but celemable, en prenent les armes, de mettre sur le trône du khalifat un sol-duent dessendant d'Ali,

Said ', en trouve les Berbers, peuple dont Emro-'l-Gais fait mention dans ses vers ". De nos jours, l'islamisme est très-répandu ches eux. Ils possèdent Macdichou, ville située sur l'Océan indien et babitée par des commerçants musulmans. Au sud-ouest 🖜 [des Berbera] se trouvent les Demdem, peuple sauvage qui va sans chauseures et seus babits. Coux-ci, ajoute Iba-Seid, envehirent l'Abyssinie et la Nubie à l'époque où les Tartars pénétrèrent en Irac \*, et, après avoir dévasté ces contrées, ils rentrèrent dans leur pays. A côté d'eux, se tiennent les Abyssins, la plus puissante des nations nègres ; ils habitent le bord occidental de la mer [Rouge], dans le voisinage du Yémen. Ce fut de leur pays que partit l'expédition qui, du temps de Dou-Nouas , traversa le mor pour s'emparer du Yémen. Kâber était autrefois la capitale de laur royaume. Ils professaient alors le christianisme, mais le Sahih : nous apprend qu'à l'époque même de l'hégire, un de leurs [rois] embressa l'islemisme, lls sont retournés depuis à leur ancienne croyance et s'attendent à obtenir possession du Yémen lors de la consommation des siècles. Celui d'entre eux qui, du temps du Prophète, se fit musulum et qui, un peu avant l'hégire, accorda sa protection aux réfugiés qui profes-

the d'Aben-Taleb et gandre de Mahomet. L'histoire de cette insurrection occups une place marquante dans les annales de l'islamisme. Ibnel-Athir en paris très-longuement, ainsi que les autres historiens du khalifat.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Les extraits d'Ibn-Said qui se trouvent dans ce chapitre, out été revus et vérifiés sur le manuscrit de la géographie de cet auteur, volume appartement à la Bibliothèque impériale.

<sup>Ce poète n'en parle qu'une seule fois; il dit, dans un de ses poèmes;
Des chevaux aux queues écourtées, habitoés aux marches de nuit,
chevaux des Berbera. » — Voy. le Diman d'Amr'alkais, texte arabe,
p. 27, l. 13.</sup> 

<sup>\*</sup> L'invasion dont il s'agit fut celle de Gengiskan (Tchinguiz-Khan), en l'an 617 (1220),

Consultes sur cette expédition, l'Essai de M. C. de Perceval.

Le recueil dans legoel El-Bokhuri a réuni les traditions relatives à Mahomet porte le titre de Sahia (authentique).

apient la vraie religion, sut le même sur lequel le Prophète, ayant appris sa mort, invequa la bénédiction divine. Il s'appelant Nedjache, nom qui, dans lour langue, se prenonce Angachet que les Arabes ont altéré selon leur habitode quand ils adoptent un mot étranger. Ce terme ne sert pas à désigner le sonverain régnant, quoi qu'en diss certaines gens unilement semiliamisées avec la matière; si la chose en était ainsi, l'usage en serait maintenu pasqu'à nos jours, puisque l'Abyasinie a toujours sormé en royaume indépendant. L'on désigne le roi qui le gouverne actuellement par le titre d'Bl-Hatti, mais j'ignore si c'est là son véritable nom ou celui de la famille royale.

A l'occident des états de ce roi est située la ville de Demout. Un grand chef y régnait autrefois et possédait un puissant empire. Au nord des mêmes [états] se trouvait un autre roi appartenant à la même race et appelé Hack-ed-Dîn-Ibn-Mohammed-Ibn-Ali-Ibn-Oulasmà. Il habitait la ville d'Oufat et tirait son origine d'une famille qui avait embrassé l'islamisme à une époque que nous ne saurions désigner. Comme son aïeul Oulasmà avait reconnu l'autorité du roi de Damout, El-Hatti en fut offensé et lui enleva son royaume. La guerre ayant trainé en longueur, la puissance d'El-Hatti s'affaiblit, et les fils d'Oulasmà parvinrent à recouver leurs états. Ils s'emparèrent aussi d'Oufat et ruinèrent cette ville de fond en comble. Nous avons entendu dire qu'à la mort de Hack-ed-Dîn, son frère, Sâd-ed-Dîn, lui snecéda. Cette femille professe la religion musulmane; tautôt elle reconnaît l'autorité d'El-Hatti et tantôt elle la repousse.



En langue éthiopienne sugoupa signific voi. Nigoupa august, l'un des litres des rois abyseius, signific voi des vois.

D'après la petite histoire des rois chrétiens de l'Abyssinie, composée par El-Makrizi et dont M. Noël des Vergers a donne plusieurs extralis dans sa notice sur l'Abyssinie (Univers putteresque), le titre d'El-Hatti fat porté par les rois de ce pays. Ce mot signifie le souverois.

<sup>2</sup> On Wefat. — Voy. in Christomathie arabe de M. de Stoy, t. 1, p. 487, et la Géographie d'Abou-'-Fede, traduite par M Bainaud, t. 1, p. 229.

Après eux, dit Ibn-Said, viennent les Bédja, peuple partie obrétien, partie musulman, qui possède l'île de Souaken dans la mer de Suez.

Ensuite on trouve les Nubiens, peuple frère des Zendj et des Abyssins. Ils possèdent, sur la rive gauche du Nil, une ville appelée Dongoia. La plupart des Nubiens professent le christianisme. Ils sont voisins de l'Egypte, et c'est de chez eux que ce royaume tire ses cooleves.

A côté d'eux sont les Zaghaoua [les Darfour], peuple musulman dont une des tribus se nomme Tadjera . Ensuite viennent les Kanem, population fort nombreuse chez qui l'idamisme prédomine. Leur ville priscipale s'appelle Djimi et leur domination s'étend sur les contrées du Désert jusqu'au Ferzan. Depuis l'établissement de la dynastie hafside, ils ont entretenu avec elle des relations amicales.

Immédiatement à l'occident des Kanem se trouvent les Kaokao; ensuite viennent les Nacara, les Tekrour, les Lemi, les Nemnem, les Djabi , les Kouri [ou Koura] et les Ankerar . Ces derniers sont tout-à-fait à l'Occident et habitent le pays situé entre l'Atlantique et Ghana . — Terminons ici pos extraits d'Ibn-Said.

Lors de le conquête de l'Afrique septentrionale [par les musulmans]\*, quelques marchands pénétrèrent dans la partie occidentale du pays des Noirs et ne trouvèrent chez eux aucun roi plus puissant que celui de Ghana. Ses états se prolongeaient vers l'Occident jusqu'au bord de l'Atlantique. Ghana, la capitale de

<sup>4</sup> On Tadjeus. — Vey. l'ouvrage de M. Reynand cité dans la note précédente, t. 1, p. 225, note.

<sup>\*</sup> Varianus: Ehebmi, Himi, Djebmi.

<sup>\*</sup> Variante : Hani

Variante : Aiguezar.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ghana paralt avoir occupé l'emplacement de Kabra, près de Tenboktou.

Dans le Negroland of the Arabe de M. Cooley se trouve une traduction anglaise de la suite de ce chapitre.

celle nation forte et nombreuse, se composait de deux villes séparées par le Nil [le Niger] et formait une des plus grandes cités du monde et des mieux peuplées. L'auteur du Liore de Boger en fait une montion apéciale sinsi que l'auteur des Routes et Royaumes s. L'on rapporte que, du côté de l'Orient, les Ghana avaient pour voiuns les Souson, on Ceuceu.

Après eux, on trouve successivement les Melli, les Kaokao, on Kaghou, et les Terrour. En l'an 796 (4393-6), le cheikh Othman, maîts des habitauts de Ghans et leur personnage le plus distingué par le savoir, la piété et la haute renommée, vint en Egypte avec sa famille dans l'intention de faire le pelerinage. Ce savant docteur m'apprit alors qu'on donneit aux Tekour le nom de Zeghaï et aux Melli le nom d'Ankaria.

Le reyeume de Ghana était tembé dans le dernier affaiblissement vers l'époque où l'empire des porteurs du lithem [les Almoravides] commençait à devenir puissant; ausai, ce dernier peuple, qui habitait immédiatement au nord des Ghana, du côté du pays des Bezbères, étendit sa domination sur les Noirs, dévasta leur territoire et pilla leurs propriétés. Les ayant alors soumis à la capitation, il leur imposa un tribut et porta un grand nombre d'entre eux à embrasser l'islamisme. L'autorité des souverains de Ghana s'étant anéantie, leurs voisins, les Sousou, subjuguèrent ce pays et réduisirent les habitants en escalavage.

Plus tard, la sopulation de Melli prit un tel accroissement qu'elle se rendit maîtresse de toute cette région et subjugua les Noirs des contrées voisines. Ayant vaince les Sousou, elle occupa tous les états qui formaient cet ancien royaume et étendit sa domination sur le royaume de Ghana jusqu'à l'Océan atlantique, du côté de l'Occident. Ils professaient l'islamisme, et l'on dit que le premier d'entre eux qui embrassa cette religion fut un roi appelé Bermeadana. C'est ainsi que le cheikh Othman pro-



<sup>1</sup> Voy. vol. 1, page 486, note.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eu Arabu, El-Mepulek ou el-Memulek. C'est la géographia d'Abou-Obeki-el-Bekri.

nonçait son nom. Bermendana fit le pèlerinage de la Mecque, et les rois, ses successeurs, amatèrent son exemple. Le plus puissant deces monarques fut celui qui soumit les Souson, occupa leurs viles et leur enleva l'autorité souveraine. Il se nommait Mari-Dista. Chez eux, le mot mari veut dire émir descendu d'un tultun; Djuta signific lion, et Teguen, petit-fitt 1. Ge roi, dont nous n'avons pas appris la généalogie, régna vingt-cinq ans, à ce qu'on nous a rapporté. Son fils Mença-Quéli lui succéda. Menço, dans leur langage, veut dire sultan et Ouelt est l'équivalest d' $m{A}m{t}$ s. Mença-Ouél $_{m{i}}$  était un de leurs plus grands rois. Il fi $m{t}$ le pèlerinage pendant le règne d'Ed-Daher-Bibers [le sultan mamlouk]. De son frère et successeur Quati, l'autorité passa à un troisième frère nommé Khalifa, lequel était faible d'esprit et se s'occupait qu'à tirer de l'arc. Comme il avait l'habitude de lancer des flèches sur les passants et de les tuer de gaité de cour, le peuple se souleva contre lui et le mit à mort. Abou-Bekr, fils de la fille de Mari-Djata, succéda à l'empire. On le choisit pour roi d'après le principe des nations barbares qui mettent la sœur [du monarque décédé] ou le fils de sa sœur en possession [du trône]. Nous n'avons pas appris la généalogie paternelle de ce prince.

A sa mort, un affranchi de la famille royale, sommé Sakoura, s'empara du pouvoir. Le cheikh Othman nous apprit que, dans leur langue, ce nom se prononce Schkera. L'usurpateur fit le pèlerinage sous le règne d'El-Mélek-en-Nacer et fut tué à Tadjora pendant qu'il était en route pour rentrer dans ses états. Le royaume de Melli prit un grand accrossement seus l'administration de ce souverain, et les peuples voisins furent subjugués par ses armées. Il s'empara aussi de la ville de Kaokao. Bes possessions s'étendaient depuis l'Atlantique et Ghana, du côté de l'Occident, jusqu'au pays de Tekrour, du côté de l'Orient. Le royaume de Melli devint alors redoutable aux autres peuples nègres et acquit une telle importance que les marchands du Maghreb et de l'Ifrikïa allèrent y faire le commerce. El-Hadd<sub>1</sub>-Younes, inter-

<sup>· «</sup> Con mets appartisonent à la langue mandingue. » — (Cooky.)

prète tekrourien, tapporte que Kaokao fut pris par Saghmendja, un des généraux de Mença-Mouça.

Sakoura cut pour successeur un fils du sultan Mari-Djata, nommé Gao, lequel transmit le pouvoir à son fils Mohammed-Ibu-Gao. L'autorité passa des enfants de Mari-Djata à un fils de sa sœur, nommé Abou-Bekr.

Mença-Mouça, fils et successeur d'Abou-Bekr, se distinguait per sa puissance et par la sainteté de sa vie. Telle fut la justice de son administration que le souvenir en est encore vivant. Il fit le pelerinage en l'an 724 (1324), et, syant rencontré à la Mecque le poète espagnol, Abou-Ishac-Ibrahlm-es-Saheli, mieux connu sous le nom de Toueidjen , il l'emmena avec lui dans le pays des Noirs. Dès lors, Abou-Ishac jouit de la faveur toute particulière du sultan et la transmit comme un héritage à ses fils, lesquels la conservent encore. I s établicent leur séjour à Ouslaten, lieu situé sur cette partie de la frontière mellienne qui regarde le Maghreb.

Abou-Abd-Allah-el-Mamer-Ibn-Khadidja-el-Koumi, descendant d'Abd-el-Moumen et un de nos amis, rencontra Mença-Mouça qui revenais de la Mecque. El-Mâmer s'était mentré dans le Zab cù il avoit travaillé à former un parti en faveur du Fots-mide attendu ; il avait même recruté une bande d'Arabes avec laquelle il faisait des courses dans les pays voisins. Le seigneur de Ouargla, s'étant emparé de lui par une ruse, le mit en prison d'où il le relâcha plus tard. El-Mâmer s'enfonça dans le Désert et alla demander au sultan Mença-Mouça un corps de troupes afin de se venger. Ayant alors appris que ce monarque était parti pour le pèlerinage ; il se fixa à Ghadama pour y attendre son reteur. Comme Mença-Mouça était un puissent souverain dont l'autorité s'étendait jusqu'au Désert qui avoisine Ouargla, El-Mâmer espérait obtenir de lui asses de secours pour vaincre ses



Voy, la Voyage d'Ibn-Butouta en Soudan, Journal aniatique de 4848.

Voy l'appendice, a- u

Dans le texte arabe, il faut sans doute lire : balarahou khoroudjohou bil haddy.

ennemis et réneur dans ses projets. Le sultan l'acqueillet avec bontó et l'emmena dans son pays, lui promettant de le soutenir per un corps de troupes et de l'aider à vaincre ses ennemis. El-Mâmer, dont la véracité était parfaitement reconque, me fit à ue sujet le récit ativant . « Abou-Isbac-et-Tousidjeu et moi, nous Îlmes partie de cortége royal et nous primes même le pas sur » les vizirs et les chefs de la nation. Se majesté écoute avec plassur i les històriettes que nous lus racontitues, et, à chaque » station, elle nous fit cadeau de quelques plats de vivres et de sucremes. Donze mille jeuges esclaves, revêtues de tuniques de

brocart et de soie de Yemen, portaient ses effets. »

Le Haddj-Younos, interprète de cette nation en Ceire, reconte ce qui suit. « Le roi Mença-Mouça arriva de son pays avec quatre-vingts charges de poudre d'or, pesant chacane trois quintaux (kinter) \*; son peuple est dans l'usage de transporter. ses bagages à dos d'esclaves ou d'hommes [libres]; mais, dans de longe voyages, tels que selui de la Mesque, il se sert de chameaux pour cet objet.

Reprezons le récit d'[Ri-Mâmer-] Ibo-Khadidja : • Nous l'ac- compagnămes jusqu'à la capitale de son royaume, et, comme il voulait construire une salle d'audience, il décide qu'elle serait. solidement bâtie et revêtue de plâtre; car, de leis édifices » étaient encore inconnus dans son pays. Abou-Ishao-et-Toueid- jou, homme très-habile en plusieurs méteors, se charges de remplir le volonté du roi et bâtit une salle carrée, surmontée d'une coupole. Dans cette construction, il déploys toutes les u ressources de son génie; et, l'ayant enduite de plâtre ét ornée d'ambseques en conleurs éclatantes, il en fit un admirable monument. Comme l'architecture était inconnue dans ce pays, le sultan en fut charmé, et donna à Toneidjen douze mille \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* de pondre d'or comme témoignage de sa satisfac-

Dans le texte arabe, fi faut lire : fé-getemette.

Yoy. t. r. p. 210, note.

Le mitheat pése une drachme et demie ou la huitieme partie d'une ORDO.

 tion. Ajouter à cela la haute faveur du prince, une place e éminente à la cour et de bonux cadeaux de temps à autre. »

Le sultan Mença-Mouça entretenant des relations amicales avec le sultan mérinide, Abou-'l-Hacen', et les deux menarques s'envoyaient des présents par l'entremine de leurs grands efficiers. Le sultan maghrebin fit même apprêtar un shout des plus besun produits de son royaume et contis à Ali-Ibn-Ghanem, émir des Mâkil, le soin de porter es cadenu vraiment royal au sultan des Noirs. Une députation, composée des premiers personages de l'empire, accompagna Ibn-Ghanem. Le magnificance de nette offrande fut le sujet de toutes les conversations, ninsi que mous le dirons ailleurs. Les successeurs de ces deux monarques héritèrent des mêmes sentiments de benvaillance mutuelle.

Menga-Monga régna vingt-emq ann. A sa mort, le gouvernement de Melli passa à son fils Nença-Magha. Le mot Magha est l'équivalent de Mohammed. Il mourut après un règne du quatre ann et eut pour successeur Nença-Soleman, fils d'Abou-Bekr et frere de Nença-Monça. Après la mort de Mança-Soleiman, qui régna vingt-quatre ans; i auterité fut transmise à son his Gassa<sup>3</sup>, lequel mourut au hout de seuf mois et laissa le trône à Mari-Djata, fils de Mença-Nagha et petit-fils de Mença-Monça. Ce monarque jouit d'un règne de quatorse ans pendant lesquels il accable le peuple du poids de sa tyrannie, se respectant pas même l'honneur des femmes.

En l'an 762 (4360-4), il envoys un présent à Abou-Salem, fils d'Abou-'l-Hacen et suitan du Meghreb. On y remarque surtout une giraffe (sérofa), animal d'une taille colossale et presque incomm an Maghreb. Pendant longtemps ce quadrupède fit le sujet de toutes les conversations, à cause de se forme extraordimeire dans lequelle on vit réunis les caracteres et quelités de plusieurs enimeux de différentes especes

En l'an 776 (4374-5), je rencontrat à Honers Abou-Abd-Allah-Nobammed-Ibo-Ouagoul, natif de Sidjilmessa et bomme d'une

I Dans to texte arabe, il faut lire li-abdibi.

Yarjantes : Fends, Gends.

véracité éprouvée qui, pendant quelque temps, avait labité la pays des Kaokso, chez les Noirs, où ils'était chargé des fonctions de cadi. Ce fut de lui que je tins la plupart des reuseignements que je viens de rapporter. Parlant du sultan Djata, il me dit qu'il avait rumé l'ampire, épuisé le trésor royal et mit l'état à doux doigts de sa perte. « Il porta se lois, ajouta-t-il, sa manie de dépenser, qu'il vendit la célèbre pierre d'or, regardés comme a un de leurs trésors les plus rares. Cette masse de métal » pesant vingt kinture; elle étant telle qu'on l'avait retirée de la mine, n'ayant jamais été travaillée ni sommise à l'action » du fea. Ce prince dissipateur la vendit à vil prix à des mar- chanda égyptiens qui avacent l'habitude de visiter son pays. Il dépensa aussi en débauches et en folies de tous genres les ri- chesses amassées par les rois, ses prédécesseurs. Il fut enfin attent de léthergie, maladie très-commune dans ce pays et que attaque aurtout les gens haut placés. Cette indisposition commence par des accès périodiques et réduit, anfin, le ma-» lado à un tel état, qu'à peus peut-un le tenir un instant éveillé. Alors elle se déclare d'une manière permanente et fait mourir » sa victime i. Pendant deux années, Djata ent à en aubir les attaques, et il y succombe l'an 775 (4373-4). L'on déférai l'autorité à son fils Mouça. Ce prince évite de suivre les erre- ments de son père et travaille à procurer au peuple les avantages de la justice et d'une bonne administration. Il est · renommé pour sa générosité, mais son vizir, Mari-Data, s'est » emparé de la direction des affaires. » Le mot Mari veut dire visir; quant à Dieta, pous en avons déjà marque la signification. Ce ministre tient maintenant le sulten Mouça en charére privée et dispose de toute l'autorité. Il a levé des troupes, mis des armées en campagne et subjugué les parties orientales du paya des Noirs jusqu'au delà de Kaokao. Au commencement du régue de son matire, il cavoya un corps d'armée contre Takedda, ville située dans la contrée des porteurs du litham, et il la fit bloquer se

<sup>\*</sup> Dans toutes les circonstances, cette maladie se termine latatement, dit Winterbottom dans son Account of Serva Leane.

étroitement qu'elle faillit succomber. Takedda est à soxante-dix stations au sud-ouest de Ouargla, sur la route suivie par les pèlerins nègres; elle est gouvernée par un chef lithamien qui prend le titre de sultan et entretient une correspondance amicale avec les émirs du Zah et de Ouargla. « La capitale du royaume de

- elle est très-étendue, très-populeuse et très-commerçante. De
- » nombreuses sources arrosent les terres cultivées qui l'onvi-
- » ronnent. C'est maintement un fieu de helte pour les cara-
- vanes de commerce provenant du Maghreb, de l'Ifrikïa et
- de l'Egypte. De tous côtés on y envoie des marchandises. »

Nous venons d'apprendre que Mença-Mouça mourut en 789 (4387) et que son frere et successeur, Mença-Magha, fut tué environ une année plus tard. Le commandement passa alors à Sandaki, mari de la mère de Mouça. Sandaki veut dire visir\*. Quelques mois après son élévation au trône, un homme de la famille de Mari-Djata se jeta sur lui et le tua. Alors un nommé Mahmoud, qui se disait descendre de Mença-Gao, fils de Mença-Ouéli, fils de Mari-Djata l'ancien, arriva du paya des infidèles, région située derrière Melli, et s'empara du royaume. Devenu suitan en 792 (4390), il prit le surnom de Mença-Magha.

DESCENDURS DE TISEL ET SOURS DE CELLES DE SANEADJA ET DE ROQUADA.

Nous avons dit que ces tribus sont sœurs de celles de Sanhadja [et de Hoouara], toutes les cinq ayant eu pour mère Tiski-ol-Ardja, fille de Zahbik-Ibn-Madghis. Les Sanhadja descendent d'Amil, fils de Zéazā; les Roouara d'Aurigh, fils d'El-

La nom de la tribu est rerié en biane dans tous les manuscrits.

Selon M. Cooley, ce titre se compose des mots mandingues sen ou azuon, haut, et adéjué, conseiller.

Foy. p. 3 de ce volume et p. 273 du tome i.

Ardja et de Bernès; mais la généalogie des trois autres n'offre rieu de certain. Même celle des Sanhadja a paru obscure à Iba-Hazas, car il déclare qu'on ignore également le père des Lamta et celui des Sanhadja.

Les Lamta, les Guezoula et les Herkours habitent le Sous et les régions du Désert qui avoisinent ce pays. Leurs populations remplissent aussi les montagnes et les vallées de l'Atlas.

La majeure partie de la tribu des Lamta demeure dans le voisuage des Sanhadja porteurs du lithum. Elle se partage en un grand nombre de branches dont la plupart sont nomades et vivent sous la tente. Dans le Sous, il s'en trouve daux fractions, les Zegguen [ou Zogguen] et les Lambs [ou Lakhès], peuplades qui se sont incorporées dans la tribu des Dout-Hassan, Arabes makiliens. Le reste des Lamta habite le Désert avec les peuples porteurs du lithum, et ils se tiennent, presque tous, au midi de Tlemcen et de l'Ifrikia.

C'est à la tribu des Lamta qu'appartenait le jerisconsulte Ou-Aggag-lbn-Zîri , disciple d'Abou-Amran-el-Faci. Il habita Sidjilmessa et eut pour disciple Abd-Allah-lbn-Yacin, fondateur de l'empire lemtounien.

Les Guezoula forment un grand nombre de branches dont la plupart se tiennent dans le Sone, auprès des Lauts, avec lesquels elles sont tantôt en pa.x., tantôt en guerre. On y trouve aussi quelques peuplades nomades appartenant à la tribu des Guezoula qui, avant de pénétrer dans cette province, avaient eu des conflits avec les Makil. Ayant effectué leur entrée dans le Sous, elles se laissèrent dompter par leurs anciens adversaires dont elles sont maintenant, soit les sujats, soit les confédérés.

Quant aux Heskours, on les compte, de nos jours, au nombre des tribus masmoudiennes et on les regarde comme partisans de la doctrine almohade. Ils se partagent en plusieurs branches formant des tribus considérables par le nombre et occupant cette partie des montagnes de Deren qui a Tedla an [nord-]est et lo

<sup>\*</sup> Ci-devent, p. 68, 150-Khaldoun écrit Zellou. Dans un des manuscrits de la géographie d'El-Bekri, on lit Zelous.

Dark au sud. Une partie de ce peuple embrassa la cause du Mobdi quelque temps avant la prise de Maroc, mais le reste ne s'y rallis que plus tard. C'est pour cette raison qu'ils as passent pas pour Almohades aux yeux de besucoup de monde, et ceux mêmes qui leur reconnaissent cette qualité lour refusent le titre de devenoiers 1. En effet, ils s'étaient d'abord montrés hostiles en Mohdi et avaient livré plusiours batailles à nos affidés et partisane. A cette époque, ils professaient ouvertement leur haine pour cet imans et le mandissaient publiquement; leurs prédiceteurs avaient même l'habitude de dire, dans les réunions où ils oflébraient la prière : « Que la malédiction de Dieu soit sur les Hintste, les Thomelel et leur chrikh, guide aveugle qui les égare. » Plus tard, ils firent leur sonmission, mais comme ils n'avaient pris ce parti qu'après la conquête de Maros par les Almohades, ils ne purent obtenir aucun des priviléges dont les Hintatz, les Tinmelel, les Hergha et les Bezerdia jouisseient en leur qualité de devancters.

Les Heskours forment un grand nombre de tribus telles que les Mastacua, les Ghodjdama, les Patouaka, les Zemraoua, les Alntift, les Afnoultal, les Beui-Sekour et plusieurs autres dont je u'ai pes les noms présents à la mémoire. Vers la fin de l'empire almohade, ils reconnaissaient pour chef Omar-Ibu-Oucarft, intrigent e dont il sera souvent question dans l'histoire des klu-lifes almohades, El-Mamoun et Er-Rechid. Omar eut pour successeur, Masoud-Ibn-Gueldacen, soutien principal d'Abou-Pebbous, et ayest, je le présume, des Beni-Masoud-Ibn-Gueldacen, chefs actuels de la tribu. Cette famille appartient à la tribu de Patouaka et s'appelle ordinairement les Beni-Khettab-Comma l'autorité n'est jamais sortie de leurs mains, l'opinion que je viens d'émettre me semble hien fondée. Lors de la chute des Almohades, les Heskoura opposèrent quelque résistance aux Mérinides, et, depuis lors, ils ont continué à leur moutrer alter-

Ci-après, dans le commencement de l'histoire des Almohades, os trouvers l'explication de ce terme.

Je im gl-motecebbeb.

sativement des dispositions bienveillantes et des sentimentsbostiles. Leur territoire avait longtemps servi d'asile aux Arabesde la tribu de Djochem qui voulaient se soustraire à la domination mérinide et offrait un refuge assuré aux princes de la famille
royale qui se jetaient dans la révolte. A la fin, cependant, ils
consentirent à payer l'impôt et les contributions exigés par ce
geuvernement, mais ce furent toujours eux-mêmes qui en prélevérent le montant. A l'instar des populations masmoudiennes,
ils allaient se ranger sous les drapeaux de sultan quand il leur
adressait une sommation à cet effet.

Les Aintift prement leurs chefs dans la maison des Rennou. Youçof-lbn-Meknoul , membre de cette famille, s'établit dans Taffyout , forteresse qu'il s'était fait construire et que ses fils, Ali et Makhlouf, continuèrent à forufier après sa mort. Il ent pour successeur son fils Makhlouf. En l'an 702 (4302-3), ce chef se mit en révolte, mais, quelque temps après, il fit sa soumission. Ce fut lui qui arrêta Youçof-lbn-Abi-Elad, [prince mériade] qui s'était révolté à Maroc, en l'an 707, sous le règne d'Abou-Thabet, et dont nous raconterons ailieurs l'histeire. Se voyant reduit aux abois, Youçof courut se réfugier auprès de Makhlouf et fut livré per lui au sultan. Un service aussi importent procura à ce chef sa rentrée en grâce. Le commandement passa de Makhlouf à son fils Hilal; et, jusqu'à nos jours, l'autorité s'est constamment maintenue dans cette famille.

Les Afaoultel reconnaissent pour chefs les Aulad-Teroumit. Sous le règne du sultan Abou-Seld et sous celui de son fils Abou-l-Hacen, ce peuple eut pour chef Ali-Ibn-Mohammed, personnage qui se distingua par son insubordination jusqu'à ce que le sultan Abou-l-Hacen, étant monté sur le trêne, le bioque dans la montagne où il s'était retiré et le contraignit à faire se soumission. Ali entra alors au service de l'état et, pendant le reste de ses jours, il continua à toucher un fort traitement et à jouir d'une grande considération. Il mourut de la peste à Tunis, quelque

<sup>1</sup> Yarinmes : Meknoun, Menkoun.

Variante : Tegiyout.

temps après le dérente de Carcosan <sup>1</sup>. Ess fils exercèrent l'autorité après lui, mais leur mort et l'extinction de cette branche de la famille ont fait passer le commandament è le branche cellatérale.

Les Fetouaks forment la section la plus grande et le plus puissante des Beskours, celle qui est la plus favorate par le souverain méritade et qui est employée la plus souvest à son service. Lors de le chute des Almohades, la famille des Beni-Khettab avasent pris le parti des fils d'Abd-ei-Back, (aïeul des princes mérinides); aussi le gouvernement mérinide la chossit pour cemmander aux Heskours. Sous le règne de Youçof-Ibn-Yaceuh, estte tribu eut pour chef Mohammed-Ibn-Masoud(-Ibn-Khettab) et, ensurte, Omar, fils du précédent. Omar mourut à se résidence, dans le montagne, l'en 70à (4304-5), et fut remplecé par Mouça-Ibn-Masoud, non oncie peternel. Le nouveau chef ayant montré des dispositions hostales au gouvernement mérinide, se fit emprisonner par le sultan; meis, en l'an 706, il recouvra la laberté. Après lui, le commandement des Reskours passe à Mohammed-Ibn-Omar-Ibn-Mohammed-Ibn-Masoud.

Lors de l'effermissement de l'empire mérinide par le destruction de la puissance masmoudienne [ou almohade], la nouvelle dynastie senfia aux chefs de ces tribus le soin de percevoir l'impôt shur elles; mesere dictée par la considération que ces personnages étaient de la même race que leurs contribusbles (et éprouversient, per conséquent, moins de difficultés dans l'exécution de leur téche]. Parmi les plus puissants chefs de cette époque, on distinguait surteut les Auled-Younes, émire des Riptata, et les Beni-Khattabi, émira des Beskours. Can deux femilles se chargesient, tantés l'aon, tantés l'autre, de faire rentrer les impôte des provinces qui dépendaient de la ville de Marce. Monammed-l'on-Omar, celui dont sous venous de parler, remplit les fonctions de percepteur en remplacement de Mouqulles-Ali, chaich des Hintate, et de Mohammed, frère de Mouqulles-Ali, chaich des Hintate, et de Mohammed, frère de Mouqu-

Foy. 1. 111, hint der Rafnider, et, t. 10, hist des Mérinides.

le désastre de Cairouan. Son file, Ibrahîm, partit alors pour rejeindre le sultan Abou-'l-Hecen; mais, arrivé à Tlemeen, il apprit qu'Abou-Einan s'était fait proclamer sultan. Cette nouvelle le décida à rentrer dans sa montagne, et, comme il s'y montra serviteur devoué d'Abou-'l-Hacen, il encourut l'inimitié d Abou-Einan et fut attaqué par son oncle Abd-el-Hack qui venait d'obtenir de ce prince l'administration des provinces mareceines. Il persévérs, néanmoins, dans sa résistance et, jusqu'à l'occupation de Marco par Abou-'l-Hacen, il se distingua comme le partisan le plus brave, le plus fidèle de cet infortuné monarque. Lors de la mort d'Abou-'l-Bacen, Abou-Einan le fit emprisonner, et, en l'az 757 (4356), avant de partir pour Tlemsen, il lui ôta la vie. Mansour-Ibn-Mohammed, frère d'Ibrahîm, lui succéda et garda le commandement de la tribu jusqu'à l'an 776 (4374-5), quand l'émir Abd-er-Bahman, fils d'Ahou-Relioucen, prit possession de la ville de Karoc. Ce prince l'ayant alors cité devant lui, le mit aux acrêts dans la maison de Beddjou-Ibn-el-Alam-Ibn-Mesci-Ibn-Masoud-Ibn-Khattab, un de ses officiers et cousin du prisonnier. Ce Beddjou était allé avec son père se ranger du côté des Mérmides, afin d'échapper à l'inimité de la famille de Mohammed-Ibn-Omer qui voyait en lui un compétiteur pour le commandement de la tribu. Beddjeu n'eut pas plus tôt reçu son parent ches lui, qu'il le fit assassiner avec ses fils. Par cet acte de vengeance, il encourut la colère du sultan [Abd-er-Rahman] et se fit mettre en prison. Peu de temps après, il recouvra la liberté et, ayant obtenu le commandement des Heskoura, il continue encore à l'exercer.

## NOTICE DES SAMEADIA DE LA TROISIÈME RACE.

Cette race sanhadjienne n'a jamais possédé d'empire, bien qu'elle soit, de nos jours, une des tribus les plus nombreuses du Maghreb. Une de ses fractions habite la partie orientale de l'Atlas, entre Tèza, Tedla et Mâdon-Boni-Fazas. Là, du côté de l'ouest, leur territoire est séparé du pays des Masmouda, dans l'Atlas, par le défilé qui mène à Akarcaloufn, dans la région dac-

44 64

tylifere. Les Manhadja occupent les cimes de cette chafne de montagnes et la région qui s'étend, vors le sud-est, depuis le défilé dont nous venons de parler, junqu'à Aktroiloufa et qui se dirige, de là, vers l'occident, en traversant le Dork et le Sous-el-Acte, province dent ils possèdent les enzapagnes et plusieurs villes telles que Taroudant et Mri-ne-Pounne.

Toute cette population porte le nom de Zanage, mot que l'ou pout retrouver dans Sanhadje, si l'en y supprime l'à et que l'on douve à l's une nuance du son du s et au siy le son du à guttural, ou, plutôt, de la lettre qui tient le milieu entre le à et le sij, lettre dont le pronenciation est been comme \*.

Les Zanege so distinguent des autres peuples du Maghreb par leur nombre, leur bravours et leur esprit d'indépendance. Leur tribu la plus puissante habite la montagne qui domine Tedla et prend ses chefs dens la femille d'Amren-an-Zanagni. Asses forte pour résister à l'autorité du culten, elle sait se défendre contre l'oppression et éviter l'hamilistica de payer l'impôt. A côté d ollo se trouvent quelques peopledes djanatiques [senationese] dont les unes s'adonnent à la vie nemade et habiteut des chaumières construites de broussailles. Ces nomades fréquentent pres leurs troupesux les endroits qui ent été arrocés par les pluies, et, dans os but, els percourent la région qui s'étand depuis Tighanimîn, an aud de Mıknaşa [Mequinez], junqu'h POmm-Rabië, Souve qui coule dans la province de Temana, au nord de l'Atlas. Ils choisissent leurs chofs parmi les Aulad-Riri, une de leurs principales familles; et, étant obligés à payer l'impôt, ils out s subir bien des humiliations.

Auprès d'eux, et dans la plaine atuée entre l'Omm-Rebit et la ville de Marco, se trouvest les tribus dokkaliennes; puis, du côté de l'occident, sur le bord de l'Océan et auprès d'Assumor, en rescentre une tribu remerquable par son sombre, que l'ou compts parmi les peuples manmoudanns à casse de la localité qu'elle occupe, des babitudes qui la distinguent, de le membre dont elle s'administre et de l'impêt qu'elle doit payer. Cette tribu

<sup>\*</sup> Datte lettre d'est le g dur comme fine garant, garde

obéit aux descendants d'Asts-Ibn-Ibourk, chef qui la gouvernait dens les premiers temps de la dynastie mérinide et duquel nous perferons silleurs. Sa postérité est connue sous le note de Beni-Illeurs.

On trouve dans les montagnes de Tèza et dans la contrée qui se prolonge de là jusqu'aux montagnes de Lokat, quelques autres tribus sanhadjiennes, telles que les Botouïs, les Madjaça i, les Beni-Ouartin i et les Lokat, peuple dont ces montagnes ont pris la nom. Ils paient tous l'impôt, mais c'est plutôt par condescendance que par nécessité.

Los Boton's se partagent en tros branches, sevoir : les Bacoute de Tèza, les Beni-Ourtagoi d'El-Mezemma, et les Aulad-Mahalli de Tafercht. Ceux-ci se sont alliés par un mariage à la famille royale mériaide. La mère de Yaconb-Ibn-Abd-el-Hack leur appartenait par la naissance et, pour cette raison, plusieurs de ses parents furent admis su service de l'état. On verra, dans l'histoire des Mérinides, que Talha et Omar, fils de Mohalli, remplirent les fonctions de vizir auprès de ce monarque.

Dans la partie du Maghreb qui sépare la chaîne de l'Atlan de celle du Rif, pays qui borde la Méditerranée et qui est habité par les Ghomara, on trouve quelques tribus sanhadjiennes établies sur les collines, dans les vallées et dans les plaines. Elles habitent des maisons bâties avec des pierres et de la terre. Parmi elles, on remarque les Fichtala, les Mechta, les Beni-Ourlagol, les Beni-Hamid, les Beni-Merguelda, les Beni-Amran, les Beni-Derkout, les Beni-Ourterzer, les Melouana et les Beni-ou-Amoud. Toutes ces peuplades habitent les territoires de Ouergha et d'Amergou. Elles s'appliquent à l'agriculture et à confectionner des habits, circonstance qui leur a mérité le nom des Banhadja-tel-Bezz (les Sanhadja drapiers). On les compte au nombre des tribus noumises à l'impôt. Elles se tiennent dans le voisinage des montagnes occupées par les Ghomara, et, de nos jours, elles se servent généralement de la langue arabe.



<sup>·</sup> il faut pout-ôtre lire Medjekeça.

<sup>·</sup> Varianto . Ougaten.

A côté d'elles et tout près des mêmes montagnes, s'élève le Djobel-Cerif, demeure des Beni-Mân et des Beni-ou-Zeroual, autres populations sanhadjiennes. Ces deux tribus n'exercent aucun soétier pour vivre, et, à cause des montagnes inaccessibles qu'elles accupent, on les appelle Sanhadja-t-el-Eiz (Sanhadja houtains). Quant à ceux que nous avons dit habiter près d'Azemmor, on leur a donné le sobriquet de Sanhadja-t-ez-Zezz (Sanhadja auxo souf/lets), à cause des humiliations et des avanies qu'ils ont à subir.

Parmi les prétentions émises par les Berbères, on peut remarquer celle des Beni-Ournit qui se donnent pour des Santadjiens.

Les Beni-lanacen sont frères des Botouïs. Izaacen est une altération d'Adjenacen, mot qui signifie assiede-toi par terre 4.

DISTOIRE DES MASMOUDA, PREPLE BERBÈRE. — ORIGINE MY VICISSI-TODES DE LECE PUISSANCE EN MAGREER.

Les Masmouds, enfants de Masmoud, fils de Bernès, fils de Bernès, forment la plus nombreuse des tribus berbères. Parmi les branches de cette grande famille, on remarque les Berghousts, les Ghomara et les peuples de l'Atlas. Pendant une longue série de siècles, les Masmouda ont habité le Maghreb-el-Acsa. Lors de l'introduction de l'islamisme et même un peu auparavant, les Berghousts tensient le premier rang parmi ces tribus; mais, ensuite, la prééminence passa aux Masmouda de l'Atlas, lesquels la conservent encore. Les Berghousts fondèrent un empire lors de leur puissance, et les populations de l'Atlas en fondèrent un autre, ou, pour mieux dire, plusieurs empires, ainsi que cela se verra plus toin.

Maintenant nous allons indiquer les diverses branches dont se composent les Masmouda et traiter des dynasties qui s'élevèrent

<sup>1</sup> Calle dérivation ne vaut rien. En Berbère, assieds-toi se dit ghim.

Poy. t. r. pp. 168, 169.

parmi enz. Dans ce récit, nous reproduirons les divers rensetgnements que nous sommes parvenu à ressembler.

## RESIDER NO ADMINISTRAL OF US LANK ADMINI

Les Berghouats [ou Béreghwats] :, la plus anciente nation de la race mannoudienne, se firent remarquer, dans les promiers temps de l'islamismo, par leur nombre et leur puissance. Ils étaient partagés en plusieurs fractions que se distinguaient des autres tribus masmoudiannes par la localité où ils avaient pris leur séjour. En effet, ils habitaient les plaines du Temans et cette partie do littoral qui s'étend depois Salé et Azemmor jusqu'à Ania et Asii. Vers le commencement du second siècle de l'hégire, ils avaient pour chef un nommé Tartf-Abou-Saleh qui, de même que Mârous-ibn-Talout, avait occupé un haut commandement dans l'armée de Meicera-el-Hakir \* le matgharien, célèbre partisan des doctrines sofrates. Lors de la chute de Meicera et la ruine de son parti, Tarif resta dans le Temana et y soutint encore la cause de ces sectaires. L'on rapporte même qu'il se donna pour prophete et qu'il promulgua un code de lois à l'usage de son peuple.

Après sa mort, le commandement passa à son fils Saleh lequel l'aveit accompagné dans les expéditions de Meicera. Saleh s'était d'abord fait remarquer par son savoir et sa vertu ; mais, ensuite, il rejeta le Coran, s'arrogea le caractère de prophète et enseigna à son peuple ce système religieux auquel, après sa mort, ils montrèrent tant d'attachement.

On connaît, par les écrits des histomens, la nature des doctrines qu'il essaya de propager. Ayant assuré ses compatriotes

¹ Peut-être devons-nous regarder les Berghousts comme le même peuple qu'une inscription publiée par Oreili et une autre découverts à Ténés nomment Baquates. — Voy. p. 476 de la Description de l'Afrique encienne par d'Avezac, dans l'Univers pistoresque.

<sup>\*</sup> Voy. t. s, pp. 216, 237, 360

qu'il avant reçu un coran, il leur en récite quelques souraiss (chapitres). Tel chapitre de ce livre s'appelait sourais du cog; tel autre, sourais du chameau; il y avait aussi les souraiss de l'éléphant, d'Adam, de Noi et de plusieurs des prophètes, celle de Harout et Marout ', celle d'Iblis [Satan] et celle des merveilles du monde. Au dire de ces soctaires, leur coran renfermait la science par excellence. L'auteur y défendait certaines choses et en autorisait d'autres; il y parlait, tantôt en législateur et tantôt en historien. Son peuple lisait des portons de ce livre sux heures de la prière et en désignait l'auteur par le nom de Saleb-el-Mouments.

Nota donnois ces renseignements sur l'autorité d'El-Bekri se qui les tensit lui-même de Zemmor-Ibu-Saleh-Ibu-Hachem-Ibu-Ouerrad Zemmor avait été envoys en mission auprès d'El-Bakem-el-Mostancer, khalife de Cordoue, en l'an 352 (963), par Abou-Erça-Ibu-Abi-'l-Ansar, roi des Berghousts.

Voici [en abrégé] le récit qu'il fit de vive voix [en langue berbère] et qui fut interprété, en entier, par Daouerd \*lbn Const-el Mestaci. « Salch se mit en avant pour la première » fois sous le khalifat de Sicham-Ibn-Abd-el-Melek, l'an 427 » (744-5) de l'hégire \*. Quelques gens prétendent qu'il fit son

<sup>\*</sup> Harout et Marout, anges déchus, furent enfermée dans un puits à Babel où ils sont somme et où ils sossignent la magie aux amuteurs de cet art. Avent de commencer leurs leçons, ils adressent aux élèves ces paroles d'avertusement. Nous ne sommes que des émissiones. — Voy. in Coran, sourais a, verset 96, et la note de la traduction anglaise.

<sup>\*</sup> Dans it Coren, sourate Exit, verset à, nons luons que le Seigneur est le protecteur du Prophète auquel l'ange Gabriel et le vertieux parmé les croyants (saleh-el-moussenin) et les anges préteront aussi leur appoil. Les Berghouats, ne sachant l'arabe qu'imparinitement, prirent les mots saleh-el-moussenin pour le nom d'un individu.

<sup>\*</sup> Pay. Notices et Emtraite, t. 221, p. \$76 et suiv. -- Ibn - Eheldoun abrêge les renseignements d'El-Bekri, mais il en sjoute d'autres.

Variantes: Dawoud, Duoloud.

<sup>&</sup>quot; Il y a lei une erreur de date : le khalife flichem-fbn-Abd-el-Melek mourut en l'an 425 (743). Mercuan-lbn-Nohammed, dernier khalife des Omélades de l'Orisot, monta sur le trôce vers l'époque indequés dans le recit qu'ibn-Khaldonn reproduit sei.

a apparation dans les premiers temps de l'hégire et que ce fut a par ceprit d'opposition qu'il public cette destrine ; est il theha a d'imiter le Prophète dans tout ce qu'il evait entendu reconter » de lui La première de ces deux époques est cependant la véria table. Ensuite, il se douna pour le Mehde qui doit apperaître a vers la fin du monde. Il disnit acesi que Jésus serait son » compagnon et priorait derrière lui [a'est-à-dire le reconnattrait pour chef de la religion chrétienne]. A ces doctrines, » il sjoutait que son nom, en arabe, était Saleh (sout): en a Syrise, Malek (roi); en Persen, [denichmend] : savant; \* en Hébreu, Robbia (mon seigneur), et, en Berbere, Ourya, » mot qui signifie celui eprès lequel il n'y a plus de pro- phôte<sup>1</sup>. Après avoir régi son peuple pendant quarante-sept ans, il partit pour l'Orient, en leur promettant de revenir su » milieu d'eux, sous le règne de son septième successeur. Il » charges ensuite son fils El-Yas de propager cette religion et » de vivre en honne intelligence avec le prince emélade qui gouvernait l'Espagne. Il lui ordonna, enfin, de faire ouverte-» ment profession de sa doctrine aussitôt que le parti des néo-» ph.ies deviendrait puissant. El-Yas cacha dans son coor les » principes imples que son père lui avait enseignés, et, déguisant son infidélité sous le masque de l'islamisme, it alliche une » grande austérité de mœurs et un profond mépris pour les s' biens de ce monde. Il mourut sprès un règne de bisquente · enc. Yource, son file at successeur, fit ouvertoment profes-» sion de la nouvelle religion, et, dans son zèle de prosély-» tisme, il, dta la via à tous ceux qui hésitaient de se converbr.

<sup>•</sup> Dans tous les manuscrits d'Iba-Khadoun et d'Ri-Bekri que nous avons consultés, le mot person domahmend ou domahguir, équivalent du mot srahadiem (savont), est omis.

Dans le texte sube de ce pessage, il faut lire Ouryaers à la place d'Ourya et chaî à la place de nebl. Cette dernière correction est autorisée par les manuscrits de la géographie d'El-Behri. La leçon Ouryaers se retrouvers un peu plus lois avec une note qui en expliquera la signification. En faisant ces corrections, la texte d'Ibn-Khaldoun fournire le sens suivant : cessé après lequel et n'y auro plus rien.

- Emporté par son ardeur fenatique, il dévasts la province
- » de Temana, dout trois cent quatre-vingta villes, dit-on, furent
- détraites par son ordre et les habitants passés su filde l'épée,
- parce qu'ils avaient résisté à ses volontés. Sept mille sept.
- » cent soizante dix malheureux furent égorgée à l'endroit
- » qui porte le nom de Taméloukai, baute pierre qui s'élevait
- » au milieu de la route . » Zemmor ajoute : « Younce fit
- » le voyage de l'Orient et accomplit le pèleringe, devoir dont
- » anoun membre de sa famille ne s'acquitta, ni avant ni après
- » lui. Il régna quarante-quatre ans et transmit l'autorité à Abou-
- » Ghofe'r-Nohammed, fils de Mose, fils d'Eliça, fils de Saleh,
- » fils de Tarif. Le nouveau souversin parvint à diriger les Ber-
- » ghouata au gré de sea désirs ; il fit profession de la religion de
- » ses peres, et atteignit à une grande puissance. Il y eut entre lui
- » et les Berbères plusieurs batailles et journées célebres. C'est à
- » con combata que Said-Ibu-Sicham, le masmoudien, fit allusion
- e dans les vers mivents :

Femme, no pare pue encore; reste et racente-nous une nouvelle digne de foi.

Voilà une nation qui périt égarés! frustrée dans seu espoir, puisse t-elle ne jamais s'abreuver dans une eau limpide!

Ile disent : Abou-Ghofair est notre prophète ; que Dieucouvre d'opprobre la mère des menteurs ?

N'as-lu pas vu la journée de Boht? N'as-tu pas entendu les gémissements qui s'élovaient sur les pas de leurs chevaux?

Gémissements de femmes éplorées dont les unes avaient pérdu leurs enfants, pendant que les autres hurlaient d'effroi et laissement échapper le fruit de lour son.

Au jour de la résurrection, quand les nations se hâteront devant leur juge, les habitants de l'emans seurons

Que l'ouvos sera là avec les fils de son père, menant à se suite les Berbères égarés. [Les ministres de la venyenne divine leur diront alors :]

Au miliou du marché, solon Bi-Bekri.

Dans in texte wabe, il tant live El-Kodibina

- » C'est donc la Curysore 1, chef des orgueilleux? Que l'enfer » l'écrase, lui et son peuple!
- » Се зопр-ст не sera раз рошт vous un jour [de triomphe].
- » bien que [vous triomphez] dans les nuits [d'ignorance], étant
- partisans de Meicers \* 1
- Abou-Ghofoir épousa quarante-quatre femmes et en eut au-
- » tant d'enfants on même davantage, il moueut vers la fin du
- » trossième siècle, après un règne de vingt-neuf aus. Son fils et
- » successeur. Abou-'l-Ansar-Abd-Allah, suivit les mêmes
- s usages, et, bien qu'il fût d'un caractère fort doux, il sut im-
- poser tant de respect aux princes contemporains, qu'ils culti-
- vèrent son amitié et lui envoyèrent de riches cadeaux. Il por-
- tait pour babillement un manteau et un heut-de-chausse, mais
- a il se garda de risa mettre qui fût façonné avec l'aiguille. Ni
- lui, ni personne dans son pays, à l'exception des étrangers,
- s ne portant le turban. Il était fidéle à sa parole et prompt à se-
- courir tous ceux qui impleratent son appui. Il mournt en l'an
- 341 (952-3), après avoir régné quarante-quatre ans. On l'en-
- terra à Tameslakht où son tombean sa voit encore. Son fils
- s Abou-Mansour-Etça monta alors sur le trône, étant âgé de
- · vingt-daux ans. Il suivit les pratiques de ses afeux et se
- . donna même pour prophete et devin. La baute pulesance dont
- il parvint à jouir lui assura l'obéissance des autres tribus de
- » Magbreb. » --- Au rapport de Zammor, le père de ce prance, étant sur son lit de mort, lui adressa ces pareles : « Mon cher

7 . R.

<sup>\*</sup> Ourycore est une altération du terme berbère Ourillars (piné pareil, admirable). Lette expression, qui est escore employée, se compose d'our (ne), illa (il a été) et ara (pas), c'est-à-dire non-existent, estroposèle.

Bu tradoisant ce dernier vers, dont, au reste, nous ne garantissous pas le seus, nous avons adopté la leçon fournis par la note du texis araba. Dans les manuscrits d'Et-Bekri, ou lit, de plus, riddetakom à la pluse de youmakom. M. Quatremère a rendu ainsi ce vars, en quivant les leçons rapportées par El-Bekri. Votre apostasse ne date pas d'au-jourd'aut, mais du temps où vous éties sousuit à Maiserah.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> El-Behri dit: « il ne porta pas de chemise » — Ibn-Khaldoun a lu, mal-a-propos, mahis à la place de camis.

- » file, ta seras le septieme de la famille qui sura régné, at j'ai
- » tout espoir que Balch-Ibn-Tartf viendra te trouver. » ---
- « Bon armée, dit Zemmor, se composait d'environ trois mille
- » hommes appertenant à la tribu des Berghouats, et de dix
- » mille fournis par les autres tribus, telles que les Djeraous, les
- » Zouagha, les Beranes, les Medjekése, les Matghera, les Dommer,
- » les Maimata et les Beni-Ouarzguit. Sa religion avait été adop-
- » tée par les Beni-Ifren, les Assada, les Regana, les Izmen, les
- » Resafa<sup>1</sup> et les Renemeszara <sup>2</sup>. Aucun de leurs souverains, de-
- » puis la fondation de la dynastie, ne prit les emblèmes de la
- royanté, » Fin du récit de Zemmor.

Les rois d'Espagne et d'Afrique, les Idricides, les Omérades et les Fatemides, faisaient, pendant ces temps et plus tard, des expeditions contre les Berghouats, guerres saistes qui ent laissé de grands souvenirs.

Djàfer-Ibn-Ali[-sl-Andelosi] syant reçu d'El-Mansour-Ibn-Abi-Amer le gouvernement du Maghreb, quitte l'Espagne en l'an 366 (976-7), pour aller s'établir à Basra; mais il se laissa enlever l'autorité par son frère Yabya, lequel s'était attiré l'affection des troupes et l'amitié des émirs zenations. Ayant alors prus la résolution de faire la guerre sainte aux Berghouata, entreprise qui paraissent des plus méritoires, Djâfer marcha sontre eux à la tête de la milies andelousienne et des troupes maghrebines. Ayant rencontré les ennemis dans le cour même de leur pays, il essaya une telle défaite, qu'à poine put-il ramener, auprès de son frère, à Basra, quelques débris de son armée. Rappelé, ensuite, par El-Mansour, il partit pour l'Espagne, laissant son frère Yahya à la tête du gouvernement l'.

<sup>\*</sup> Varianta d'El-Bekri : Resente.

<sup>\*</sup> Variables : Ourremderara, Ouimserara. A la piace de ce nom, dont la véritable orthographe est incomme, les manuscrits d'El-Bekri portent Teraria.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On trouvers parmi les appendices de ce volume la traduction du chapitre consecré par notre auteur aux Beni-Hamdons, famille dont Djäfer-Ibu-Alı faisait partie.

En l'an 368 (978-9)<sup>4</sup>, les Berghouata eurent à soutenir une guerre contre les Sanhadja qui, sous les ordres de Bologguin-thn-Ziri, avaient envahi le Maghreb. Déjà les Zenata s'étaient enfuis devant lui et avaient cherché un asile au pied des fortifications de Ceuta, position presqu'inabordable à cause de la difficulté des approches. Bologguin tourna donc ses armes contre les Berghouata, et ayant rencontré leur armée qui venait au-devant de lui sous la conduite d'Abou-Mansour-Eïça, fils d'Abou-'l-Ansar, il la mit en pleine déroute. Abou-Mansour et une grande partie de ses troupes trouvèrent la mort sur le champ de bataille. Le vaisqueur envoya ses prisonniers à Cairouan et fit encore plusieurs expéditions contre les Berghouata, tant qu'il resta en Maghreb. Il quitta ce pays en l'an 372 (982-3) et reprit le chemin de sa cepitale, mais il mourut avant d'y arriver.

Je n'ai pu découvrir qui régna sur les Berghousta après Abou-Mansour; mais je sais que les troupes d'El-Mansour-Iba-Abi-Amer portèrent la guerre chez eux en 389, époque où son fils Abd-el-Mélek[-el-Modaffer] rentra en Espagne, après avoir dirigé une expédition contre Ziri-Ibn-Atïa et confié le gouvernement du Maghreb à son affranchi Ouadeh. La première entreprise de Ouadeh fut de marcher contre les Berghouata avec les milices [andalousiennes], les émirs de ces provinces et les populations sommises à ses ordres. Dans cette expédition, il fit subir à l'enneme des pertes énormes tant en tués qu'en prisonniers.

Plus tard, les Berghouats eurent à combattre les Beni-Ifren. Vers le commencement du cinquième siecle, une guerre avait éclaté entre les descendants de Yala-Ibn-Mohammed-el-Ifreni et ceux de Ziri-Ibn-Atïa-el-Maghraoui Les premiers enlevèrent à leurs adversaires la ville de Salé, et Temim-Ibn-Ziri, potit-fils de Yala, qui avait alors succédé au commandement de la tribu, s'installa dans la place conquise afin de pouvoir attaquer plus facilement ses vousns, les Berghouats, et de faire sinsi la guerre sainte. Un peu plus tard que l'an 420 (4029), il commença des

Cette date est fansse : il faut sans doute lire 369 on 370 — Poy. pp. 11 et 12 de ce volume.

hostilités contro ent et y déploya un séla extraordinaire. Leur ayant tué beaucoup de monde et fait un grand nombre de prisonniers, il leur enleva Temana et y établit un de ses officiers comme gouverneur.

Après la mort de Temin, les Berghousts réparèrent leurs pertes, mais enfin les Almoravides étendirent sur eux leur domination. Ce peuple, étant sorti de ses déserts, pénétra dans le Maghreb et prit d'assaut un grand nombre de places fortes nituées, les unes, dans le Sous-el-Acsa, et, les autres, dans les montagnes habitées par les Masmoude; ensuite il lui sembla ben de faire une guerre sainte aux Berghousta qui se frouvaient dans la province de Temsta et sur le littoral de l'occident. En conséquence de cette résolution, Abou-Bekr-fibn-Omar, émir des Lemtouna, marcha contre eux à la tête de ses Almoravides et leur hyra plusieurs batailles. Dans un de ces conflits, lequel eut lieu en l'an 430 (1038), Abd-Alleh-Ibn-Yacin le guezoulien trouva le martyre et mourut les armes à la main. Abou-Bekr et ses successeurs ne cessèrent de combattre les Berghousta jusq t'à ce qu'ils les eurent totalement exterminés.

Quand les Berghounts étaient sur le point de succomber, ils avaient pour chef du nomme Abou-Hafs-Abd-tilah, descéndant d'Abou-Mansour-Erça, fils d'Abou-'l-Ansar-Abd-Al'ah, fils d'Abou-Ghofair-Mohammed, fils de Moàd, fils d'Eliça, fils de Soleh, fils de Tarif. Il mourut sur le champ de bataille, et, avec lui, succomba la puissance de sa nation. Les débris de cette secte furent exterminés par les Almoravides; louanges en soient à Dieu, seigneur de tous les êtres i

Ils se trompent, ceux qui regardent les Berghousta comme un peuple senstien. « Quelques personnes disent que Saich était » juif, que son père se nommait Chemaoun[Simon]-lbn-Yacoub » et qu'il avait passé ses premières amées dans Berbat <sup>4</sup>. Ayant » alors fait le voyage de l'Orient, il étudia seus Abd-Allah le » le motazelite <sup>4</sup>, et, après s'être adenné à la magie et à plu-



<sup>1</sup> Il sera question de cet endroit quelques lignes plus loin.

Les molazelites enseignaient le libre arbitre et rejetaient la doctrine des attributs divins

 sieurs autres spiences, il reportit pour l'Occident et se fiza dans Temsus. Là, il trouva qualques tribus berberes plongées dans l'ignorance ; il afficha devant elles 'une grande anatérité de mœurs et parvint à les fasciner par son éloquence. Ayant a amsi gagné leur appui, il commença à jouer le rôle de pro-» phète. On lui donna le surnom de Berbati, c'est-à-dire natif » de Berbut, vallée dans les environs de Xérès, en Espagne. » Les Arabes changèrent ce mot en Berghouati pour le plier au a génu de leur langue. » — Nous rapportons ici les paroles de l'auteur du Nudm-el-Djouher dont les opinions, à ce sujet, s'accordent avec celles de plusieurs autres génalogistes qui se sont occupés des Berbères. Tout cela n'est cependant qu'un tissu d'errours qui sautent aux yeux, car les Berghouala n'apparts+ paient pas à la race zenatienne; on en voi. la preuve dans la local.tó qu'ils habiteient ' et dans les rapports de ben veisinege qu'ils entretensiont avec leurs frères, les Masmouds. Quant à Saleh-Ibn-Tar#, c'est une chose reconnue qu'il était perghouatien de naissance; it est d'ailleurs impossible qu'un intrus, un individa d'origine étrangère, puisse réussir à subjugger des pays et des tribus 1. Enfin, nous le répétons, c'est une chose avérée que la personne dont il s'agit oppartenait réellement à la tribu des Berghouata, branche des Masmouda.

RISTOIRE DES GROMADA, TRIBU MASMOUDIMMES, ET DES ROYAUMES-OU'ILE ONT PONDÉS.

Cette tribu masmoudienne a pour ancêtre Ghomar, fils de Masmoud, ou, selon une sutre tradition, Ghomar, fils de Mestaf

<sup>\*</sup> En effet, ils avaient entre eux et les Zansta les tribus de Zansga et de Masmonde, sens compter la chaine de l'Atlas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibn-Khaldoun inveque sei un principe qu'il a développé ailleurs et qu'il regarde comme incontestable. Dans I histoire de l'Afrique musulmans, on trouve, ospendant, plusieurs faits qui contredisent ce principe : tols sont l'avénement des Beni-Saleh chez les Ghomara, des Idricides chez les Zenata, des Fatemides chez les Ketama et de la famille d'Abd-el-Moumen chez les Masmouda.

mana. Co chef, nyeaf appris que Monça-thu-Noceir marchait de actu côté, gagos sa hienveillance en lui prodegnant des cadenas et en payent la capitation. Monça la confirma dans le commandérment de Goute, apres aveur retenu, comme étages, son filset les fils de son peuple. Il établit ames Tarec-tha-Elad dans Tanger et y pless en garnisco un corps de treupes que ses Chomara n'étaient chingés à tes feurairs Tures passa emuite en Espagne et frappa les Chomara de nouvelles réquisitions en hommes, jusqu'à de qu'el eut effecteé la conquête dont neus avens parlé silleurs et deut en se vit jamuis la parcille.

Après le court de Yulten, les Arabes s'installèrent dans Cepta; syant obtesu du peuple de cu chef que la ville leur fût ressine à l'amiable. Surviut, consute, la révelte de Meiogra-el-Rakte, partisses célebre des égurements kluredyites, lequel écsit parvenu à faire adopter ses erreurs par une grande partie des tribus ghomaneuses et pur d'autres peuples horbères. Les Berbères de Tanque se portèrent alors sur Ceute et en capulebrent les Arabes; puis, ayout réduit en endavage les mobitants de la ville, ils la dévastèrent au pout qu'elle reste dépemplés.

Pius turd, Madjekės, un de leurs obets les plus distinguist, alla s'établir dans Couta qui reçut, en couséqueux, le nom de Medjekéçe. L'ayant rebâte et repeuplé, il contrama l'islamisme et contrava, pasqu'à sa mort, à recevoir les cusequements des bonness instruits dans la loc. Son fils Bisers les succede et mouvret apres avoir régaé quelque temps. L'autorité passe alors entre les mense de Modjir, fils d'Enam, et, à sa mort, elle fat recueilles par Er-Rida, frère on fils du précédent.

Gotte dynastie témoignais aux idricades um obéssance per franche aunsi que l'on verra ailleurs. En-Nacer [la khalifa emétade espaguol] ayant conçu le projet de se rendre maître du Maghreh, en remplacement des Idricades, seigneurs d'El-Hebut et de Ghomara, qui venasent d'être expalsés de Fez, leur espatale, par les Mikuaça et les Zenata, década ces princes à le reconnaître publiquement pour souverain et à lui donner l'autorisation d'enlever Ceuta aux fils d'Esagus. Il envoys alors contre cette ville un corps de troupes et une flutte, sous ses ordres de son générai Nedjah-Ibz-Ghofair. Ceci ent heu en l'an 349 (931), et Er-Rida l'usamide s'empressa de faire sa scomission et d'abdiquer la trène. Telle fut la fin de cette dynastie. Cecta resta dans la possession d'Ez-Nacer jusqu'à es que les Beai-Hammond ' y fondèrent un nouveau royaume, ainsi que nous l'exposerons plus loin.

MINTONNE DAS SEKI-SALMM-HANSOUR, MOIS DE MOKOUR, MY DU ROYAUME QU'LLS FORMERMY DANS LE PAYS DES GROMANA.

Lors de la conquête mushimene, les vainqueurs se parlagérent les cantons et les provinces du Maghreb et, à plusieurs reprises, ils obtinent des khalifes l'envoi de nouvelles troupes afin de faire le guerre aux Berbères. Dans le premier corps de ses renforts, lesquels étaient composés d'Arabes de toutes tribus, as trouve un chef himyerite appartenant à ceux du Yémen et nominé Salch-Iba-Mauseur. Ce guerrier, qui était généralement conhu par le sobriquet d'El-Abd-es-Salch (le bos serviteur), a'appropria (le territoire de) Nokour, et, vers l'an 91 de l'hégirè (709-40), il obtint du khalife El-Ouélth-Iba-Abd-el-Métek l'au-torisation de garder es pays comme ictus. Vouls ce que dit l'au-teur du Mikyau.

- a Du côté de l'Orient, le territoire de Nékopr touche à Zouspha et au Djeraona d'Ibn-Abi-'l-Afch 4, de sorte qu'il a cinq
- » journées de longueur ; il avoisine Matmata, Kebdana, Mer-
- » nica, Ghasasca, localité dont les habitants s'appellent les Gens
- du Mont-Herek et Colona-Djara, endroit qui appartient aux
- Beni-Ourtendi. Du côté de l'occident, il a pour limites le pays
- » des Bent-Merouan, tribu ghomarienne, le territoire des Beni-

<sup>!</sup> Le texte arabe et les manuscrits portent Hammad.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voy. 1, 1<sub>i</sub> p. 417, or 2.

L'ouvrage intitulé El-Mikyas (l'échelle à mesurer) nous est (nousnu. On ignore même le nom de ceuti qui le composa.

<sup>4</sup> Tout ce passage entre guillemets est tiré de la géographie d'El-Beitri. ← Ibn-Khaldoun, on son cepiste, y a écrit Aïs avec un sod, à la place d'Aich avec un stés, qui est la honne leçon.

- Bamid et les cantons occupés par les Mecettage et les Sanhadja.
- » Derrière ces peuplades se trouvent les Aurébe et la bande de
- » Ferhoun (Aisè-Ferhoun), les Bani-Ouélid, les Zenais [de Ye-
- » brida), les Beni-Iraian et les Beni-Ouscen de la bande de
- Cecesa, seigneur du Ze. » Au nord de Nekour, à la distance de cinq milles, on rencontre la mer.

Salah ayant raçu ce territoire comme icté, y fixa son séjour et aut une nombrause postérité. Il commença : par ressembler autour de lui les tribus ghomerites et sanhadjiesnes ; et, après les avoir converties à l'islamisme, il maintint son autorité avec leur appui. Ayant alors pris possession de Tempaman, il propages rapidament la vraie religion parmi ces populations. Les devoirs et obligatione de la loi leur étant essuite devenus à obarge, elles retombérent dans l'infidékté, forcèrent Baloh à quitter le pays et prirent pour shef un homme de la tribu de Nefra, surnommé Er-Rondi. Peu de temps après, elles revinrent à la foi et rappelèrent Salah an commandement. Depuis lers, cechef régne sur elles jusqu'à sa mort, événement qui out lieu à Temçamau, en l'an-432 (749-50). Son file et successeur, Bl-Motacem, prince remple d'intelligance et de généromié, se distingua sussi par sa piété . pendant son règue, malheurement hien court, il préside en personne à la prière publique et fit le prône (khotès) lui-même. Son frère Idris, qui lui succéda, posa les fondements de la ville de Nokour sur le hord de la rivière [ainsi nommée]; mais il laissa son ouvrage inachevé et mourat en 443 (760-4). Son fils Seld hérita de l'autorité souveraine et attegnit à une grande puissance. Il habita d'abord à Tempaman ; mais, bientôt après son avénument, il termina la construction de Nokour et alle a'y établir.

Nokour est la même ville qui porte, de nos jours, le nom d'Et-Mesemma. Elle est astuée entre deux rivières dont l'une, le Nokour, descend du pays des Gueznaïa où il prend sa source dans la même montagne qui donne naissance à l'Ouergha. L'au-

<sup>\*</sup> Dans le texte arabe, le mot mofiek parest être employé adverbislement avec le sens d'ifatak et amri (au commencement).

tre rivière, appelée le Ghis ', sort du pays des Beni-Ourisgol et verse ses caux dans le Nokour aupres d'Agdal; plus loin, elles se séparent l'une de l'autre et vont se jeter dans la mer par des embouchures différentes. La ville d'Espagne qui se trouve visà-vis de Nokour se nomme Bézelyana '.

En l'an 144 (761), les Madjous (Normands) arrivèrent avec une flotte et, s'étant emparés de Nokour, ils la saccagèrent pendant huit jours, mais ils en furent expulsés par les Beranès qui s'étaient ralliée autour de Said. Quelque temps après, les Ghomara déposèrent Said et mirent sur le trône un homme de leur tribu nommé Sogguen. Une guerre s'ensuivit dans laquelle Said tus son rival, dissipa les insurgés et remports, par la grâce de Dieu, une victoire éclatante. Il mourut en 188 (803-4) après un règne de trente-sept ans. Son fils Saleh-Ibn-Said, qui lui succéda, imita ses prédécesseurs dans l'exacte observation de la loi musulmane, et, jusqu'à sa mort , il ne cessa de faire la guerre anx Berbères. Il régna soixante-deux ans et mourut en 250 (864).

Son fils cadet, Said-Ibn-Saleh, qui lui succéda, eut à livrer plusieurs batailles à son frère Obeid-Allah et à son oncle Er-Rida qui s'étaient révoltés contre lui. Les ayant enfin vauncus, il déporta le premier en Orient et pardonna au second dont il avait épousé la fille. Obeid-Allah mourut à la Mecque. Ensuite il ôta la vie à tous ceux de ses oncles et parents qui tombèrent entre ses mains; mais, par cette politique cruelle, il inspira à Séadet-Allah-Ibn-Haroun, un autre de ses parents, la résolution de les venger. Séadet se réfugia dans la montagne d'Abou-'l-Bacen , chez les Beni-Isliten, et, par ses indications, il les mit à même de surprendre le camp de son neveu, d'enlever tous ses équipages et de massacrer plusieurs milliers de ses partisans. Als suite

1.3045

<sup>1</sup> Prononcez Ris. Les manuscrits portent à tort ais.

Variantes fournies par les manuscrits d'Ri-Bekri : Touniana, Soutiona, Turia.

Il fant lire helek à la place de melek, dans le texte arabe.

<sup>·</sup> Les manuscrits portent, à tort, Abou-'l-Haccin.

de ca succès, les vainqueurs mirent le siège devant Nokour, mais Said, favorisé de nouveau per la fortune, réussit à leur tuer beaucoup de monde et força Séadet-Allah à s'enfermer dans Temçaman. Avant feit prisonmer Reimoun, frère [de Séadet-Allah], il. las fit trancher la tête ; et, étant enfin parvenu à réduire son adversaire à la nécessité d'implorer la paix, il consenut à sa prière et le loges auprès de lui dans la ville de Nokour. Quelque temps après, il se mut à la tête de ses gens de guerre et, soutenu par les Ghomara qui habitaient ses états, il attaqua les Botouïa, les Mernica, les habitants de Colouh-Diara et les Beni-Ourtendi. Comme il avait marié sa scent à Ahmed, fils d'tdris-lim-Mohammed-Iba-Soleiman, seigneur de [Djéraoua], il fit venir coprince à Nokour pour y demeurer. Son autorité se maintint dans cette partie du Maghreb jusqu'au moment où il reçut du Mehdi, Obeid-Allah, l'invitation d'embrasser la cause des Patemides. En bas de cette sommation se trouvaient inscrits les vers sui-Vants :

Si vous soutenez ma cause, je soutiendrai la vôtre; si cous vous détournes de moi, je vous jugerai digne de mort.

Brandszeant un glaive que dont brizer toutes vos épéss, j'entrerai sant peine dans votre pays et je le remplirai de curnage.

El-Ahmas de Telède, poète à la solde de Saîd, composa une réponse à ces vers, sur la demande de Youçof-Ibn-Salch, frère de cet émir, et il l'envoys au Mehds.

Nous la reproduisons ici :

Tu en as ments; j'en jure par la maison de Dieu! non, tu no sais pas pratiquer la justice, et le Miséricordinue ne reconnait aucun mérité à les puroles.

Tu n'es qu'un ignorant, un imposteur; et pour ressembler aux autres sots, tu prends le plus court chemin.

Nos pensées généreuses ont pour objet la religion de Mahomet; les tiennes, Dieu les a rendues viles.

Obeid-Allah éprouva une telle ind.gnation à la lecture de cus vers qu'il expédia une dépêche à Messala-Ibn-Habbous, geuvergeur de Tebert, lui ordonnant de marcher contre le prince de Nokour. Ce fut en l'an 304 (916-7), après avoir régné cinquante-quatre aus, que Said vit éclater cet orage. Pendant
quelques jours, il combattit bravement à la tête de son peuple,
ot l'mourut enfin sur le champ de betaille avec presque tous les
siens. Leurs têtes furent envoyés à Baccada et portées en triomphe à travers les rues de cette ville. Le petit nombre de guerriers qui échapperent au massaère s'embarquèrent pour Malaga
et trouvérent auprès d'En-Nacer [le khalifa omeïade] un accueil
des plus houorables.

Bessela resta dans Nokour pendent six moss, et en partagy pour Téhert, il y isusa en qualité de gouverneur un officier ketamien nommé Deloul. Salch, Idris (et) El-Motacem, tous Gia de Said, étaxent encore à Malaga avec les débris de lapr people. quand its apprirent que les troupes de Deloul avaient abandonné. nor général. A cette nouvelle, ils équipèrent plusieurs vanseaux et partirent pour Nokour. Saleh y avant devancé ses compagnone. entre au port de Temcaman, railes les Berbères autour de lui 🗚 reçat d'eux tous le serment de fidélité. Ils lui dennèrent alors le surmon d'E.-Yetim (l'orpholis), à cause de sa jeunesse. Cesi se passa en 305 (917-8). Alors els marchèrent contre Delstel, le firent prisonnier et lui ôtèrent la vie, sinsi qu'à tous ses gens. Sainh derivit alors à En-Nacer pour lui annoncer cette motoire, st il fit proclamer la souveraineté de ce recearque dans teute d'é-il tendue de ses états. En-Nacer lui envoya, en retour, un cadean magnifique et les insignes de la reyauté. Les frères de Seloh étent enfin arrivés, lui prétèrent le serment de fidélisé. Ce prince continua, quequ'à sa mort, à suivre la politique de ses prédecesseur. Son fils Abd-el-Bedià hu succéda en 345 (927-8) et prit le surnorm d'El-Mouvrated (se bien soutenu). Deux années plus tani, Mouça-Shu-Abi-'l-Afra, coryphée du parti fatemide eu Maghreb, marcha contre Nokour et l'emporta d'assaut. Salek y perdit la vie et sa ville fut livrée au pillage et ruinée de fond encomble.

Quelque temps après, les fayards y rentrèrent et mirent à leur tête Abon-Atoub-Ismail , fils d'Abd-el-Mélek , fils d'Abd-er-Rahman, fils de Said, fils d Idris, fils de Saleh, fils de Mansour.

Le nouveau chef ayant rebâti et repeuplé la ville de Nokour, 🔻 habitait depuis trois ann, quand Neicour, affranchi d'Abou-la-Cacem-lhu-Obeid-Allah [le hhalife fatemide] et commandent de l'armée qui faisait alors le siège de Fez, envoya contre lui un corps de troupes sous la conduite de son client Sandal. Cat officier bioqua d'abord Djeraoua, es, dirigenta ensuite ses trospes contre Nokour, contraignit ismail-lbs-Abd-el-Mélek à s'enfermer dans la forteresse d'Akaddi . Brûlant alors de verger la mort de quelques parlementaires auxquels, pendant sa marche, il avait donné la communica de se randre auprès d'Iscosil et qui avavent été toés par l'ordre de ce prince, il poussa en avant et emporta la place d'assaut au bout de huit jours de combats. Il reprit alors la route de Fez, après avoir ôté la vie à sen adversaire et installé un gouverneur, nommé Mormasou le ketamien, dans la forteresse qu'il vensit d'enlever et livrer au pillage. Les habitants de Nokour profitèrent de son départ pour proclamor la souveraincté de Monon, file d'El-Motacem-Ibn-Mohammed-Ibn-Corra-Ibn-el-Motacem-Ibu-Salah-Ibu-Mansour. Ce prince, qui était généralement connu par le surnom d'Ibn-Baumi, se trouvait alors dansle Djebel-Abi-'l-Racen, ches les Bem-Isliten. L'auteur du Mikyas lui sesigne la généalogie suivante : Mouça-Ibn-Roumi-Ibn-Abden-Gomit-lbn-Idris-ibn-Galeh-Ibn-Idris-ibn-Saleh-Ibn-Mansour. Le nouveau souverain ayant fait prisonniers Mermazou et tous ses gens, les fit décapiter et envoya leurs têtes à En-Nacer. En l'un 329 (940-4) , il fut détrôné et chamé de Nokour par un de ses percots nommé Abd-es-Semià-iba-Djorthem-fbn-idria-lbn-Saleh-Ibn-Manaour. Il se retira alors en Espagne avec ses serviteurs, ses enfants, son frère Barous-Ibn-Bosmi, quelques-uns de ses oncles et beaucoup d'autres membres de la famille. Ils se fixòrent, les uns dans Almeris, avec leur chef, et, les autres, dans Malaga. Plus tard, les habitants de Nokour tuèrent Abd-es-Semià et rappolèrent de Malaga un descendant de Salab-lhu-Manaour nommé Djorthem-Ibn-Ahmed-Ibn-Ziadet-Allah-Ibn-Said-liba-idris-liba-Saleh. Ce prince pesse en Afrique sans

<sup>•</sup> Voristias : Akkeri, Agdal,

perdre un instant, et ayant reçu, en 336 (947-8), le serment de finélité que i on s'empressa de lui prêter, il commença un règne qui devait être tres-heureux. A l'instar de ses prédécesseurs, il se montra observateur fidèle du rite malékite. Il mourut vers la fin de l'an 360 (974), après avoir exercé le commandement pendant vingt-cinq ans. L'autorité se conserva dans sa famille jusqu'à la prise d'Oran par les Azdadja; alors, Yala-lbn-Fotoub, chef de cette tribu, marcha sur Nokour et s'en rendit maître. Cett eut lieu en 406 (4045-6), ou en 440, selon un autre récit [celui d'El-Bekri]. La ville fut détruite ainsi que le pouvoir de cette dynastie, pouvoir qui commença avec Salch et dura trois cent quatorse ans. Nokour resta entre les mains des Azdadja et du la famille de Yala-lbu-Fotouh jusqu'après l'an 460 (4067-8)\*.

## HISTOIRE DE MARÎN, PAUX PROPRÎTE DES GHOMARA.

Les mœurs agrestes, les habitudes rustiques des Ghomara, jointes à leur éloignement de tout lieu où le bien pouveit s'apprendre, les tennient plongés dans une ignorance profonde et les empéchaient de connaître les vrais principes de la religion. Aussi il s'éleva, chez les Medjekéça, un prétendu prophète appelé Hamim a-Abou-Mohammed, fils d'Abou-Khalei-Menn-Allah (don de Dieu), fils de Harir, fils d'Amr, fils de Rahfou a, fils d'Azeroual, fils de Medjekeça. En l'an 343 (925), Hamim se produisit cumme prophète dans la montagne près de Tittawin (Tétouan)

<sup>\*</sup> El-Bekri, qui écrivit sa géographie bistorique en l'an 460 (1067-8), dit : Nokour appartient eucore aujourd'hui à la famille de Yala-Ibu-Fetoult.

Sept courates du Coran commencent par les leitres h, m que l'on proponeent ha, mim. La signification de ce groupe cabalistique n'a jamaie été bien expliquée par les commentateurs. Ici en le voit employé comme nom propre sinsi qu'il en est arrivé au terme analogue pe sin. — (Yoy. p. 68 de ce volume, note 2.)

<sup>\*</sup> Variantes fournies par les manuscrits d'El-Bekri : Oudjefoul, Oua-kafoul.

qui porte encore son nom. Ayant réuni autour de las use foule de gens appartenant à sa tribu et qui ajoutaient foi à ses paroles, il leur prescrivit des lois et des ordonnances civiles et religiouses. et composa pour leur usago, et dans leur tangue, un cerca dont il leur donna lecture. Dans ce livre, il dissit : O toi qui permete que l'univers soit l'objet de nos regards, délivre-mos de mes péchés l'ú toi qui retiras Noiss de la mer! Je crois en Hamim et en son père Abou-Khalef-Monn-Allah; ma tête y crost ainsi que mon intelligence; co que couvre ma poilrine y proit et es qui est enfermé dans mon sang et dans ma chair. Je crois en Tabatt. Lante de Hamim et saur d'Abou-Khale/- Moin-Allah. etc. Ceste femuse était devinoresse et magicienne. On donna aussi à Hamfon le surnom d'El-Molteri (le fousseire). Il avait une sœur appelée Debou e qui pratiquait aussi la magie et la divination et dont on sollicitait les prières en cas de guerre et de sécheresse. Hamim fut tué l'an 345 (927-8), sur le territoire de Tanger, dans une bataille avec les Masmouda. Après sa mort, son file Etçe exerça une grande influence sur les Ghomera et so rendit à la cour d'En-Necer. Leur tribu, les Boni-Rabiou, habite ancere à Ouadi-Laou et à Ouadi-Ras, pres de Tétouau.

A une époque plus récente, Acem-lbn-Djemil-el-Indedjoumi, individu appartenant au même peuple, se donna pour prophète et fit des choses dont on conserve encore le souvenir.

Jusqu'à ce jour, les Ghomara se sont appliqués à la magie, et j'ni appris de quelques cheikha du Maghreb que ce sont surtout les jounes femmes qui cultivent cet ert. « Élies ont le pouvoir,

- m'ont-ils dit, de s'attirer l'esprit de tel astre qu'il leur plan,
- » et, l'ayant dompté, elles s'incorporent avec lui ; par ce moyen,
- dles agissent sur les êtres à leur fantaisie.
   Dieu sait si cola est vrai.

<sup>·</sup> Variantes : Tanant, Taifit, etc.

<sup>\*</sup> Variante : Deddjou.

## SHOWARA

Mohammed-Ibn-Idris s'étant conformé aux conseits de Kenza', son steule paternelle, partagen les provinces du Maghreb entre ses (rères. Tikiças, Tergha, Benad-Sanhadja et Ghomara devintent ainsi le partage d'Omar-Ibn-Idris; Tanger, Ceuta, El-Basra et les régions ghomaritas qu' en sont voisines échouèrent à El-Cacem [-Ibn-Idris]. Quelque temps après, Omar s'empara des états d'El-Cacem, lequel avait encouru le mécontentement de son frère Mohammed, mais, plus tard, les princes descendus d'El-Cacem par son fils Mohammed recouvrèrent ce que lour aïsul avait pardu.

Mohammed, fils d'Ibrahîm, fils de Nohammed, fils d'El-Cacem, bâtit, auprès de Ceuta, le château de Hadjer-en-Nesr, afin de procurer à sa famille un lieu de refuge assuré et, à son royaume, un boulevard capable de le protéger. Taut que la famille de Mohammed-Ibn-Idris conserva le pouvoir, elle fit de Fez la capitale de son empire. Dans la suite, elle fut remplacée par celle d'Omar-Ibn-Idris. Yahya, fils d'Idris et petit-fils d'Omar, en fut la dernier qui régna. Il avait été déclaré souverain de Fez par Messala-Ibn-Habbous, auquel il venait de prêter le aermem de fidébité en se reconnaissant le vassal d'Obeid-Allah le fatemide. En l'an 309 (921-2), Messala lui enleva le pouvoir.

Quatre années plus tard, un descendant d'El-Cacem prit les sames contre les Fatemides. Ce prince, appelé El-Hacen-Ibn-Mohammed-Ibn-el-Cacem-Ibn-idris et surnommé El-Haddjam (le phiébotomiste) parce qu'il avait l'habitude, en combattant, du frapper ses adversaires à la veine du bras, se distingua par sa bravonce et par son intrépidité. Porté au trône par les habitants de Pez, qui s'étaient soulevés contre leur gouverneur Rihan, il

Pour l'histoire des Idricides de Fes, voy. l'Appendice n° 1v. L'histoire des Falemides, dynastie dont il net souvent question dans ce chapitre, forme l'Appendice, n° 21, de ce volume.

mit en déroute les troupes que Mouça-Ibn-Abt-'l-Afts mena contre les. Sa mort permit enfin à Mouça de s'emperer de Pez, d'occuper les provinces du Maghreb et d'en repousser les Idricides. Refoulés jusque dans leur forteresse de Hadjer-en-Near, ils passèrent, de là, dans les montagnes des Ghomera et les régions du Rif. Les Ghomera leur demeurèrent fidèles et déployèrent une telle bravoure en soutenant leur cause qu'ils les mirent en état de fonder, dans ce pays, un nouvel empire. Les Idricides se partagèrent alors les contrées qu'ils avaient soumises à leur autorité : les descendants de Mohammed [Beni-Mohammed] en obtinreut la portion la plus grande, et ceux d'Omar restèrent maîtres de Tikiçax, de Nokour et du Rif.

En-Nacer-Abd-er-Rahman l'omérade ayant conçu le projet de conquérir le Maghreb et d'es expulser les Patemides, décida les Beni-Mohammed à lui céder la ville de Ceuta, dont il prit possession en l'an 349 (934). Il se fit remettre la place par Er-Rida-thn-Erçam, chef des Medjekéça, qui y exerçant le commandement au nom des Idricides.

'Quand Abou-'l-Cacem[-el-Caim, le fatemide] envoya une armée en Maghreb pour combattre Ibn-Abt-'l-Affa, lequel venait-de reconnaître la souveraincié des Omérades espagnols, les Bent-Mohammed prêtèrent leur appui au général fatemide, Meiçour, et trouvèrent ainsi le moyen d'agrandir leurs états en renversant le pouvoir d'un ancien ennemi. Leur exemple fut suivi par les Bent-Omar, seigneurs de Nokour.

En l'an 325 (936-7), Iba-Abi-'l-Afta répara ses pertes et quitta le Désert où il n'étart réfugié. Bentré alors en Maghreb, d'où Meiçour venait de s'élorgner, il tourns ses armes contre les Beni-Mohammed et les Beni-Omar.

Il mourut quelque temps après et, en l'au 333, En-Nacer entoya en Maghreb son vizir, El-Cacem-ibo-Mohammed-Ibn-Tamlès, avec la commission d'attaquet les descendants d'Idris. Il écrivet, en même temps, aux princes maghraquens, Mohammedlho-Ethamr et El-Eheir, fils de celui-oi, les invetant à seconder le visir et à soutenir [Madin, fils d'Ibn-Abi-I-Affa dans sa guerre contre les Idricides. Abou-'l-Aich, fils d'Idris-Ibn-Omar, et généralement count som le nom d'Ibn-Methala, s'empressa de faire sa soumission et d'expédier une ambassade à Ro-Nacer. Son fils Mohammed, qu'il envoya ensuite à la cour des Ométades pour renouveler ses assurances de dévouement, reçut d'En-Nacer un accueil fort honorable et la promesse que tous les articles de l'amnistie accordée à son père seraient fidèlement observés. Les Beni-Mohammed suivirent l'exemple de leur parent et obtunrent les mêmes avantages que lui, en faisant leur soumission. Deux de ces princes se rendirent en personne à la cour d'En-Nacer : le premier, qui se nommait Mohammed, était fils d'Erça-Ibn-Ahmed-Ibn-Mohammed; l'eutre, appelé El-Hacen, avait pour père El-Cacem, fils d'Ibrahim-Ibn-Mohammed.

Depuis le temps où El-Bacen-Ibn-Mohammed-El-Haddism s'était emparé du commandement, à la suite de son insurrection contra llm-Abi-'l-Affa, les Idricides avaient toujours reconnu pour chefs leurs parents de la famille Mohammed. C'est ainsi qu'après la fuite de Mouça-Ibn-Abi-'l-Affa, ils mirent à leur tête Rl-Cacem-Ibu-Mobammed, surnommé Kennova. Ce prince étendit son autorité sur tout le Maghreb, à l'exception de Pez, et se montra partisan zélé des Fatemides. Il mournt, l'an 837 (948-9), dens la forteresse de Hadjer-en-Nesr. Son fils et successeur, Abou-l-Arch-Ahmed t, se distingua par sa connaissance de la loi et des traditions historiques; sa générosité et sa bravoure égelaient son savoir ; aussi le désignait-on ordinairement par l'appellation d'Ahmed-el-Fadel (Ahmed rempli de mérite). Emporté par sa prédilection pour la dynastie omélade. Ahmed rompit avec les l'atemides pour embrasser le parti d'Ra-Nacer, et fit célébrer la prière en nom de ce souverain dans toutes les mosquées de ses états. Quand les peuples du Maghreb entier, juagu'à Sidjilmessa, lui eurent prêté le serment de Adélité, les

4 30-

Deux princes idricides portaient le surnom d'Abou-'l-Aich; l'un descendait d'El-Cacem-ibn-ldris, et l'autre d'Omar-Ibn-ldris. Selon la table généalogique que l'on trouve dans les manuscrits de l'Histoire des Berbéres, le premier se nommait Ahmed et était fils d'El-Cacem, fils de Mohammed, fils d'El-Cacem, fils d'Idris, Le second était fils d'Idris, fils d'Omar, fils d'Idris.

bebitents de l'ex suivirent leur exemple et reçurent de lui pour gouverneur le nommé Mohammed-Ibo-el-Hacen.

En l'an 338 (949-50), Mohammed, fils d'Abou-'l-Atch-Ibn-Methala et patit-fils d'Idrie-Ibn-Omer, se rendit en Espagne comme envoyé de son père suprès d'En-Nacer, et il se trouvait encore dans la capitale du royaume ométade, quand il apprit la mort de l'auteur de ses jours. Nommé par En-Nacer au commandement qui vensit de vaquer, il obtint de lui un escorte et partit pour le siège de son gouvernement; mais déjà son cousin Rīça, fils d'Abou-'l-Aïch et petit-fils de Kenneun, avait profité de son absence pour s'emparer de Tikiças et des trésors amassés par Ibn-Nethala. A l'approche de leur nouveau gouverneur, les Berbères ghomarites marchèrent coutre l'usurpateur et , lui ayant cospé le chemin, ils le criblerent de blessures et massa-orèrent tous ses compagnons. Cet événement eut lieu dans le peys des Ghomars.

En cette même année, En-Nacer fit peaser en Maghreb quelques-uns de ses généraux. Ahmed-lbn-Yala y arriva le premier avec un corps de troupes destiné à agir contre les Beni-Mohammed. Invités par lui à démanteler la forteresse de Tétouan, ces princes y donnérent leur consentement avec beaucoup de répugnance, et s'excusèrent de la résistance qu'ils avaient montrée d'abord à cotte sommation. Après le départ de cet officier, ils refusèrent de remplir leurs engagements ; ausa., en l'an 339, En-Nacer envoys contre eux une armée aous les ordres de Bamidlbn-Yezel-el-Miknaci. Comme les Idricides s'étaient avancés jusqu'à la rivière Laos pour s'opposer au progrès de l'ennemi. Hamid leur influges un châtiment ai rude qu'il ne leur rests plus qu'à faire une prompte soumission. Le ville de Tanger sortit alors des mains d'Abou-'l-Aich, émir des Beni-Mohammed, et passa dans celles d'En-Nacer. Les vainqueurs laissèrent Abou-'i-Aich en possession d'Astis, sous la condition d'y faire reconnaître la suzeraineté des Ométades. Les armées d'En-Necer s'avancèrent elors graduellement à travers les plaines du Maghreb, en soumettant les populations qui y faissient leur séjour. Les émirs senalo-maghreouiens se rallièrent aux Omélades ; les Beni-Ifres.

et les Miknaça en firent de même, de sorte que l'empire des Beni-Mohammed fut gravement ébranlé.

Leur émir, Abou-'l-Aïch, ayant confié le commandement à son frere. El Hecon-Ibn-Kennoun, obtint d'En-Nacer l'autorisation de passer en Espagne, afin de prendre part à la guerre sainte, et à chacune des trente stations qui séparaient Agésiras de la frontière chrétienne, il trouva un palais disposé pour sa réception. Après avoir reçu d'En-Nacer no accueil très-gracieux et un traitement de mille pièces d'or par jour, il alla combattre les infidèles, et trouva le martyre en l'au 343 (954-5).

Djouher-el-Kateb, général d'El-Moezz le fatemide, fit alora une expédition en Maghreb, d'après les ordres de son souverain, et détrôna les princes qui régnaient dans cette contrée. El-Hacen-Ibn-Kennoun s'enferma dans le château d'En-Nesr, boulevard de la dynastie idricide, et. de là, envoya à Djouher une déclaration d'obéissance. Par cette démarche, il conjura le danger dont il se voyait menacé; mais, à peine ent-il appris l'évacuation du Maghreb par le général fatemide, qu'il y rétablit de nouveau l'autorité d'En-Nacer. Depuis lors, il resta toujours fidele à ce souverain qui mourut en l'an 350 (964).

El-Bakem [successeur d'En-Nacer] prit alors la résolution de mettre les frontières du Magbreb à l'abri d'insultes, afin de consolider l'influence des Ométades dans tout ce pays, et il trouva chez ses alliés, les princes zenations, le plus vif empressement à le seconder dans son projet. Il en résulte une guerre entre ces chefs et les princes sanhadjiens, Bologguin et Zfri, guerre dont nous avons déjà parlé.

En 362 (972-3), El-Moëzz-Mâdd envoya une première expédition en Maghreb sous la conduite de Bologguin, fils de Ziri. Cet officier défit les Zenate, et s'étant porté en avant, mit El-Macen-Ibn-Kennoun dans la nécessité de répudier l'autorité des Ométades et de faire sa soumission au gouvernement fatemide.

La même année, aussitôt après la retraite de Bologguin, El-Rakem fit passer en Maghreb un corps de troupes sous la conduite de son vizir, Mohammed-Ibn-Cacem-Ibn-Tamles, auquel à avait donné l'ordre d'attaquer El-Hacen-Ibn-Kennoun et les Beni-Mohammed. La victoire se déclars pour le prince idricide, à la suite d'une betaille dans laquelle lim-Tamiès et la majoure partie de ses troupes, tant espagnoles qu'afrimines, treuvèrent la mort. Les débris de cette armée parviorent à regagner Ceute d'où ils adresserent à El-Hakem une demande de secours. Le souverain amétade y répondit en fassant partir pour l'Afrique un de ses chests, le célebre Ghaleb, général dont la grande habileté était universellement reconnue. Ayant mis à se disposition autant d'argent et de troupes que les circonstances avaient rendus nécessaires, il lui ordonne de détrôner les Idricides et de les enveyer en Espagne. « Pars, lei dit-il ; pars, Ghaleb, comme a un homme qui ne devra revenir vivant à moins d'être victo
» rioux, et qui ne pourra se faire pardonner une défaite à moins

» de mourir sur le champ de bataille '. » El-Hacen, ayant entendo la nouvelle de ces préparatifs, évacua la ville de Beers et envoya son harem et ses trésors à Hadjeren-Neur, forteresse idricteurs qui s'élovait auprès de Coute. Chalab l'assiéges slors dans Cast-Masmouda ; puis, à la suite de plusieurs journées de combats, il réussit à corrompre, avec de l'argent, les chefs des Berbères ghomandes et des milices qui servaient sous le drapeau de son adversaire. El-Hacen fut abandonné per ses troupes et dut se jeter dans la Hadjer-an-Near et y soutenir un siège. Pendant ce temps, El-Hakem organisa un corps de renforts, composé d'Arabes attachés au service du gouvernement ométade et de troupes tirées des garaisons qui couvreient les frontières de l'empire. En 363 (973-4), cette armés passa le Détroit sons la conduite de Yahya-the-Mohammed-Ibn-Bachem-et-Todifbi, vixir commandant de la Frontière supérieure (Aragon). Ce géneral, accompagné de sa famille et des gens de un maison, opera sa jonction avec Ghaleb sous les murs de la forteresse assiégée. Ils attaquèrent alors la place si vigoureusemeat qu'El-Racen consentit à la livrer pour avoir le vie sauve.

Lu texte arabe dit, avec une grande concision : « Part, Ghaleb I » comme un homme qui ne doit revenir que viviut et victorieux, ou » hien, mert et execusé ...

Ghaleh tourna ensuite ses armes contre les princes idricides établie dans le Rif, et tout en les dépossédant de leurs châteaux, il leur fit grâce comme à leur cousin. De là, il alla prendra possession de Fez, et il donna à Mohammed-thn-Ali-Ibn-Caschouch le commandement du quartier des Caironanides, pendant qu'Abd-el-Kerim-fbn-Thâleba-el-Djodami s'installait, par ses ordres, dans celui des Andalous. Ayant ainsi pacifié le Maghreb, établi des gouverneurs dans toutes les provinces et enlevé ce pays à la demination des Fatemides, il partit pour Cordone, emmenant avec lui El-Hacen-Ibn-Kennoun et les autres princes de la famille d'Idris. Ces événements se passèrent en l'an 384 (974-5).

El-Hakem et tous les notables de Cordoue montèrent à cheval pour aller su-devant du vaisqueur, et l'entrée triomphale de ce chef fut une des plus belies dont la capitale de la dynastie omé-lade sul jameis été témoin. Ne se bornant pas à pardonner au prince idricide et à exécuter toutes les clauses de la capitulation, le souverain ométade prodigue des cadeaux, des pelisses d'honneur, des bêtes de somme, des pensions et des gratifications à lui et à tous ses compagnons; il inscrivit même sept cents guerriers maghrebins de leur suite sur les contrôles de l'armée.

Trois années plus tard, El-Hakem cherchs querelle à El-Hacen au sujet d'une masse d'ambre que celui-ci, étant encore sur le trône, avait reçue d'un des ports maghrebins et dont il avait fait faire un tabouret pour s'y appuyer, tantôt le coude, tantôt la tête. Il demanda la remise de ne memble en déclarant que ses bonnes grêces seraient assurées pour toujours au prince idrécide s'il voulait le lui livrer. El-Hacen repousse cette proposition, et bien qu'il fût au courant des intrigues que ses cousins ourdissaient contre lui, il céda à son mauvais naturel et persista dans son refus. Une prompte disgrâce et la confiscation, non seulement de morcoen d'ambre, mais aussi de toutes ses richemes, furent le résultet de sou obstination.

L'autorité des Ométades s'étant raffermie dans le Haghreb, tous les émirs nommés par El-Hakam réunirent leurs forces, afin de reponser Bologguin. Le visir El-Mashafi donns alors le gou-



vernement de ce pays à Djafer-Ibn-Ali et rappele en Espagne Yahya-Ibn-Mohammed-Ibn-Hachem. Trouvent ensuite que l'entretien des princes idricides coûtait fort cher à l'état, il les envoys lous en Orient, sans même retenir El-Hacen; mais, avant de les laisser partir, il leur fit prendre l'engagement de ne plus rentrer en Afrique.

En l'an 365 (975-6), les Idricides s'embarquèrent à Almeria, et, arrivés au Caire, ils trouvèrent, auprès d'El-Azis, fils d'El-Moëzz-Mâdd, l'accueil le plus bienveillant et le plus honorable. Ce prince leur promit même de les aider à prendre leur revenche, et, quelque temps après, il fit partir El-Hacen pour le Maghreb avec une lettre par laquelle les descendants de Ziri-Ibn-Menad, famille qui régnait alors à Cairouan furent invités à lui prêter secours. El-Hacen pénétra alors dans le Maghreb et appela le peuple aux armes; mais, ayant été défait par les troupes qu'El-Mansour-Ibn-Abi-Amer [le grand vizir espagnol] avait envoyé à sa rencontre, il tomba encore au pouvoir de ses ennemis. On le fit partir sous bonne escorte pour l'Espagne, mais il fut assassiné avant d'y arriver '.

La dynastie des Idrícides succomba, de cette manière, dans le Maghreb; mais elle se releva plus tard sous les auspices des Beni-Hammoud, famille qui étendit son autorité sur Tanger, Ceuta et le pays des Ghomara, ainsi que le lecteur le verra dans le chapitre suivant.

DOMINATION DIS MARROUDITES ET DE LEURS PARTISANS A CRUYA ET A TANGER. — RISTOIRE DE LEURS SUCCESSEURS, LES GROMANA.

Quand El - Hakem - el - Mostancer [le neuvième souverain

Voy. sur es personnage, l'Appendice, n° m.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bi-Hacen-Ibo-Kennoun se voyant encouré par des forces supérieures dont une partie était sous les ordres d'Abd-el-Melek, fils du grand vizir, Bl. Mansour - Ibo - Abi - Amer, se rendit, à la condition d'être ramené en Espagne, comme auparavant. El-Mansour refusa de ratifier la capitulation et fit décapiter le prisoposer que l'on conduisait alors à Cordoue. Cela eut lieu dans le mois de Bjornada premier, 375 (sept.-oct. 985). — (Le Cartes.)

Omérade d'Espagne, ] eut renversé la puissance des Idricides en Meghreb et déporté en Orient les membres de cette famille, les Ghomara reconnurent l'autorité des Omérades et s'humilièrent devant la bravoure des troupes espagnoles. Plus tard, El-Hacen-Ibn-Kennoon rentra en Meghreb, poussé par l'espoir de ressaisir le royaume de ses ancêtres, mais il fut mus à mort par [l'ordre d']El-Mansour-Ibn-Abi-Amer. Avec lui succomba la domination des Idricides en Afrique. Les membres de cette famille se dispersèrent de tous côtés, et alierent se cacher dans les tribus, où ils se déponillèrent de toutes les marques de leur origine et adoptèrent la vie nomade, afin d'échapper aux dangers qui les entouraient.

Parmi les Berbères qui passèrent en Espagne [pour servir sous les drapeaux des Omélades] se trouvèrent deux frères, descendants d'Omar-Ibn-Idris. Ali et El-Cacem, c'est ainsi qu'on les nommait, étaient fils de Hammoud-Ibn-Meirnoun-Ibn-Abmed-Ibn-Ali-Ibn-Obeid-Allah-Ibn-Omar-Ibn-Idris. Lors de la chute de la faction ameride , quand les [troupes] Berbères se mirent en révolte et proclamèrent khalife, sous le titre d'El-Mostain-Billah (qui demande le secours de Dieu), un fils d'El-Hakem, nommé Soleiman, les deux fils de Hammond, qui s'étaient acquis une haute réputation par leur bravoure, embrassèront la cause du nouveau souverain et lui prêtérant un appui si efficace qu'ils le rendirent maître de Cordoue, capitale de l'empire. El-Mostato distribua alors de hauts commandements à ses partisans maghrebins et chargea Ali-Ibn-Hammoud du gouvernement de Tanger et des provinces ghomeriennes. Arrivé dans cette ville. Ali montra d'abord un grand dévouement au souverain omérade, mais ayant ensuite levé le drapeau de la révolte, il se proclama indépendant, passa en Espagne et occupa

Le célèbre visir El-Mansour-Ibn-Abi-Amer usurpa tout le pouvoir, sous le régne de Hicham II, dialème souverain emétade d'Espegne. Soutenu par les troupes berbères qu'il avest pris à sa solde et par une nombreuse bande d'affranches, il conserva l'antorité jusqu'à sa mort et la transmit à ses fils. Les partisans de cette famille formatent la partie des Amerides

Cordeue, siège du khalifat. Yous avens déjà parlé de ces événements [dans l'histoire des dynasties espagnoles].

A le mort d'Ali, son fils Yahya, auquel il avait amaigné le gouvernement de Tangar, passa en Espagne avec l'intention du disputer le pouvoir à son oncle El-Cacem. Idria, frère de Yahya, prit alors le communidement de Tangar et parvint à étendre son autorité sur toutes les parties du pays des Ghomara qui avaient obés à son pere. Quand son frère Yahya mourut à Malaga, il traversa le Détroit, rellis autour de lus tous les partients de sa famille et nomma son neveu, Hacen-Ihn-Yahya, gouverneur de Tangar et de Ceuta. Ce jeune prince partit pour sa destination, accompagné de l'eunuque Nedja, qui devait lui servir de surveillant et du directeur.

Lors de la mort d'Idrie, [son visir] lhu-Bacanna tente d'usorper le commandement à Malaga; mais Nedja se transporta en Espagne avec Hacen-lhu-Yahya et s'etablit dans cette ville. Ayant alors placé son papille sur le trône du khelifat, il s'en retourna à Cesta, pour prendre le gouvernement du pays des Ghomara; mais, après la mort de Hacen, il repeasa en Espagne avec l'intention d'y usurper le pouvoir. Avant de partir, il cenfia le gouvernement de la province africaine à un affranchi esclavon d'une fidélité éprouvée.

Dés lors, les villes de Ceuts et Tanger forent gouvernées par des lieutenants esclavons jusqu'à ce qu'elles passèrent sous le commandement du chambellan Soggout-el-Berghousti, cheut de la famille d'Idris. Fait prisonnier dans sa jeusonse par un corps de troupes que les Idricides avaient envoyé contre les Berghousts, Soggout fut vendu su cheikh Haddad, affranchi d'un de ces princes. Etant ensurée passé sous le pouvoir d'Ali-Ibur-Hammoud, l'idricide, il s'éleve par ses talents à une haute position sous cette dynastie et finit par s'assoir sur le trôse de Tauger et Ceuts. Après avoir obtenu la soumission des tribus ghomarides, il commouça un règue qui devait se prolonger jusqu'à l'établissement de l'empire almoravide. Alors, les Maghraous de Fez, vaiscus par Touçof-Ibu-Tacheffu, se réfugièrent dans Ed-Demns, ville située à l'extrêmité de le grande plaise du

Maghreb, sur les confins du pays des Ghomaza. Youçof y mit le siège en l'an 474 (1078-9) i et somma Soggout de lui prêter son. appui. Le premier sentiment du chambellan le portait à chéir, mais il s'en laisse détourner par les conseils de son fils El-Caller-Ray 1. Yougof écrasa ses adversaires à Ed-Demna, acheva la conquête du Maghreb par la prise d'Aloudan, forteresse du pays des Ghomara qu'il ne pouvait pas laisser derrière lui, et envoya contre Soggout un corps d'armée sous les ordres de Saleh-lbn-Amran, général lemiounien. Déjà les sujets de Soggout se félicitaient de l'approche des Almoravides et s'apprétaient à courir audevant d'eux, quand ce chaf s'écris : « Je jare que Saleh se » fera jamais entendre à aucun de mes sujets le roulement d'un > tambour almoravide | > S'étant alors rendu à Tanger où son fils Drá-ed-Dola-el-Ezz commandait en son nom, il mit une armée aur pied et marcha contre l'ennemi. Il s'ensuivit, aux environs de Tanger, une bataille acharaée dont le résultat fut la mort de Soggont qui [âgé alors de 86 ans 2] se jeta au-devant des lances almoravides, en voyant écraser ses partisans sous la meule de la guerre. Les Almoravides a'emparerent de Tanger, et Dia-ed-Dola chercha un refuge dans Centa.

Comme le roi chrétien s'acharnait alors sur les provinces de l'Espagne musulmane, Ibn-Abbad [roi de Séville] fit inviter l'Emir des Musulmans, Youçof-Ibn-Tachefin, à remplir ses promesses en secourant les vrais croyants contre les infidèles. Touché par cet appel et par les pétitions que lui adressèrent toutes les populations [musulmanes] de l'Espagne, Youçof fit avec un grand empressement ses préparatifs de guerre. En l'an 476 (4083), il plaça un corps de troupes almoravides sous les ordres de son fils El-Moërz et l'envoys contre Ceuta dont le port était déjà bloqué par la flotte d'Ibn-Abbad. La ville fut emportée d'assaut et D'é-ed-Dola tomba entre les mains des vainqueurs.

Cette date est fausse: Ed-Demma fut pris en 466 et Tanger en 470.
Vey. le Cortas, pages 91 et 92 du texte arabe.

<sup>\*</sup> Co litre signific : le prince prévoyant ou bien le dissur d'avis.

Voy. le Cartas, page 93.

Conduit devant El-Modez et sommé de livrer ses trésors, il répondit avec tent d'insolence que ce prince le ten sur-le-champ. Ou découvrit, par basard, le lieu où il avait déposé ses richesses, et l'on trouve dans ce dépôt le cachet de Yahya, fils d'Ali-Ibn-Hammoud. El-Moëzz écrivit alors à son pere pour lui annoncer le victoire des Almoravides.

Ainsi succomba la dynastie des Hammoudites et, avec elle, disparurent les derniers vestiges de leur domination dans le pays des Ghomara. Depuis co moment, le gouvernement almoravide trouve dans les Ghomara des sujets obéissants.

En l'an 537 (4142-3), la puissance des Almohades était devenue formidable, et Abd-el-Moumen, le successeur du Mehdi, faisait, dans le territoire du Maghreb, la grande expédition qui devait se terminer par la prise de Marco. Dans notre histoire de la dynastie fondée par ce prince, nous aurons l'occasion de parler du grand événement auquel nous faisons allusion. Les Ghomars embrassèrent alors la doctrine almohade et réunirent leurs forces à nelles d'Abd-el-Moumen pour faire le siège de Ceuta. Les habitants de cette ville se défendirent vigoureusement sous les yeux de leur chef et cadi, le célèbre Eïad, dont la piété, le savoir, la noble fierté et le rang éminent avaient mérité tout leur respect le Malgré leur résistance, la place succomba en l'an 644 (4466-7), quelque temps après la chute de Marco. L'empressement des Ghomara à se railier aux Almohades leur valut la faveur constante de cette dynastie.

La puissance de la famille d'Abd-el-Moumen s'affaiblit à la fin; de nombreux soulèvements eurent lieu sur les frontières de l'empire, et en l'an 625 (4228), Abou-t-Touadjen-Mohammed-



<sup>\*</sup> Co célébre esdi laissa plusieurs nuvrages. Ils traitent principalement des habitudes et des paroles de Mahomet et ils joussent encore d'une haute estima parmi les musulmans. Etad naquit à Ceuta en l'an 476 (1983), et mourut à Marco en 545 (1989). Dans le second volume de la traduction d'ibn-Khalikan, sons le mot lyad, ou trouvers une notice de ce docteur.

<sup>•</sup> Il fallait dure event le chute de Maroc. Tanger fui pris en Rebia second et Maroc en Choust, sex mois plus tord.

Ibn-Mobammed-el-Ketami souleva le pays des Ghomara. Le père de cet aven urier était natif du Casr-Ketama; il y avait mené une vie retirée, a'occupant principalement de la magie naturelle, science qu'il enseigna à son fils. Celui-ci se rendit à Ceuta, et s'étant établi chez les Beni-Said, il profesta l'alchimie et trouva beaucoup de disciples parmi les gens du peuple. Alora il se donna pour prophète, publia une nouvelle loi religieuse, et séduisit une foule de gens par ses prestiges et tours d'adresse. Meigre toute son habileté, il laissa enfin découvrir sa fourberie, et, se voyant abandonné par ses partisans, il prit la foite devant la garnison de Ceuta qui était sortie pour le combattre, et montru assassiné par quelques Berbères.

Vers l'an 640 (4242-3), les Mérmides avaient subjugué les campagnes et les villes du Maghreb; en 668 (4269), ils s'emparérent de Maroc, capitale de l'empire almohade, mas ils ne purent amener les Ghomara à faire leur soumission. Ce peupla se tint à l'écart pour éviter leur domination, et, toujours prêt à courir aux armes, il encourages les habitants de Ceuta par son exemple et les décida à repousser les prétentions de la nouvelle dynastie. Le gouvernement de cette ville passa alors entre les mains d'une junte, et, quelque temps après, le légiste Abou-'l-Cacem-el-Azéfi, un des principaux cheikis de la localité, s'empera du commandement. Nous taconterons ailleurs les détails de cette affaire.

Les tribus et les cheis ghomarides se laissèrent enfin entraîner dans une guerre civile par leurs querelles intestines. L'un des partis fit aiors sa soumission au sultan mérinide, et l'autre se résigna, ben gré mal gré, à suivre cet exemple. Les Mérinides, devenus muîtres chez ce peuple, lui donnèrent des gouverneurs de leur choix, et syant alors dirigé leurs efforts contre Ceuta, ville située derrière le territoire des Ghomara, ils l'enlevèrent à la famille Azesi en l au 729 (4328-9).

De nos jours, les Ghomars sont redevenus puissants et nombreux; ils obéissent, cependant encore, au gouvernement mérinide et lu, paient l'impôt tant qu'il a les moyens de se faire respecter; mais, dans les moments où il montre de la faiblesse eu qu'il est occupé à comprimer des révoltes ailleurs, leur dévouement s'affaiblit, et il est obligé d'expédier des troupes de la capitale pour les faire rentrer dans l'obéissence. Protégés par des montagnes prosqu'insberdables, ils ne craignent pas d'offris anile aux princes de la famille royale [qui cherchent à s'emparer du trône] et à toes les révoltés qui demandent leur protection.

Une de leurs tribus, surtout, les Beni-Iguem, se distingue par son seprit d'indépendance; occupant la montagne la plus escurpée de cette région, elle méprise les efforts de tous ses ennemis. Cette montagne est actrée à l'ouest de Ceuta; elle s'élève jusqu'aux nuages et ne peut être abordée que par certains défilés eù la violence des vents suffit pour arrêter le voyageur. Les habitants obéissent à un chef pris dans une de leurs familles appelée les Beni-Youçef-Ibn-Omar. Cette riche et puissante tribu y-a construit des grandes maisons et formé de belles plantations '. Le sultan leur accorde une donation annuelle prise sur les produits de la donance de Ceuta; il leur a aussi concédé plusieurs formes et terres labourables dans la plaine de Tanger. De cette manière, il croit s'être assuré leur amité et s'être ménagé des alliés avec lesquels il pourra comprimer l'esprit d'insubordination qui se manière assez souvent dans le pays des Ghomara.

DISTOIR BRE THING MASMOUDISHNES QUI MADITERT LES MONTAGRES DO DORNE (L'ATLAS) DANS LE MAGERIE-EL-ACIA.

Parmi les plus grandes montagnes de l'univers, il faut compter celles du Dereu, situées à l'extrémité [occidentale] du Maghreb. Buracinées dans les profondeurs de la terre, elles portent leurs ennes jusqu'au oiel et remplissent l'espace de leur masse énorme. Elles forment une barrière continue autour du littoral maghrebin, et, partant de l'Océau atlantique, près d'Asfl, elles se prolongent indéfiniment vers l'Orient. Quelques-uns disent, cependant, qu'alles a'arrêtent au midi de Bernic (Baranics), dans le

<sup>·</sup> Jo lis phorous, avec un bon manuscrit, à la place d'évous.

pays de Barca, Dans la latitude de Marco, elles paraissent entassées les unes sur les autres, formant ainsi des gradins successifs, depuis le Désert jusqu'au Tell. Le voyageur qui veut les traverser, afin de se rendre dans le Sous ou dans le Derà, en partant de Temana ou des contrées maritimes de Maroc, doit y mettre plus de huit jours, et se diriger vers le sud. Dans ces montagnes jaillissent de nombreuses sources; des arbrissenux couvrent le sol d'un voile épais ; de nembreuses forêts répandent leur ombre sur les vallons; des terrains étendus y offrent de grandes ressources à l'agriculture et à la multiplication des troupeaux, et des vastes pâturages y nourissent une foule d'animeux domestiques et de bêtes fauves. Dans ces régions fortunées, la régétation déploie une vigueur extraordinaire, et la nature y prodigue le tribut de ses dons. Ces lieux sont habités par des psuplades masmondiennes dont Dieu seul connaît le nombre. Elles y ont élevé des forteresses et des châteaux, des grands édifices et des citadelles, et elles préfèrent leurs pays à toutes les contrées du monde. Des divers côtés , les marchands se rendent au milieu de ces tribus ; les habitants des villes et des campagnes y font aussi de fréquentes visites.

Depuis une époque bien antérieure à l'islamisme, les Masmonda ont occupé le Deren, non pas queiques endroits seulement, mais bien des régions étendues. Ils y ont formé des royaumes et des états, et se sont partagés en grandes familles et en tribus, dont chacune est distinguée par un nom particulier. Leurs établissements dans ces moutagnes commencent au Thenïat-el-Mâden (défilé de la mise), endroit qui s'appelle aussi Beni-Faxaz et qui touche à la limite du pays habité par la tribu de Sanaga; ils entourent cette localité du côté du sud et leur territoire se prolonge ensuite jusqu'au Sous.

Parmi le grand nombre de tribus mismoudiennes qui occupent cette chaîne, on remarque les Hergha, les Hintata, les Tiumétel, les Guedmious, les Guenfiçs, les Ourika, les Regraga, les Retmira, les Dokkala, les Haha, les Assaden, les Beni-Oursguit, les Beni-Maguer et les Aflans, appelés aussi Heilans. On dit qu Affan, aroul de cette tribu, fut fils de Berr; qu'il s'allia aux Masmouds

par un mariage, et que, pour cette raison, sa descendance a vécuen confédération avec eux.

Parmi les subdivisions de la tribu d'Assaden, on compte les Mesfaous et les Maghous. Les Mesfaous se partagent en deux branches, les Doghagha et les Youtsoan et On dit, mais Dieu sait avec quel degré de certitude, que les Ghomara, les Reboun et les Amoul descendent d'Assaden.

On représente comme branches de la tribu des Haha les Zegguen et les Lakhès, peuplodes nomades du Sous et confédérées des Doui-Hassan, arabes makiliens qui ont subjugaé cette province.

A la tribu des Guenfica appartiennent les Sekcious, population qui habite la montagne la plus escarpée de la chaîne du Deren. Du haut de ce pic, en pourrait voir la plaine du Sous s'étendre vers le midi et les régions du littoral se déployer vers l'occident. La forte position occupée par les Sekciona leur a permis d'étendre leur domination sur les autres peuples de la même race, ainsi que nous l'exposerous plus tard.

Dans les premiers temps de l'islamisme, les tribus masmoudiennes de ces montagnes se distinguaient par leur nombre, leur puissance, leur attachement à la religion [musulmane] et l'hostilité qui les animait contre leurs frères infideles, les Berghousts. Un de leurs personnages les plus éminents ,fut Kectre, fils d'Ouslas, fils de Chemlal, descendant d'Assada et grand-père de Yahya-lbn-Yahya, docteur qui reçut de Malek l'autorisation d'enseigner son Mouscattae. Il accompagna Tarec à la conquête de l'Espagne, lui et plusieurs autres notables de la grande tribu masmoudienne, et il a'y établit avec eux. Leurs descendants y jouèrent un rôle sous la dynastie ométade.

Dans les temps antérslamiques, les Masmouda avaient obéi à

Dens le chapitre survant ce nom est écrit Mesfious.

<sup>2</sup> Varianto: Boutanan.

D Variante : Kir on Guis.

<sup>4</sup> Le Mouvosta, c'est-à-dire le chemie bettu, renferme les traditions et sentences qui forment la base de la jerisprudence malekite.

des rois et à des émirs; pendant toute la durée de l'empire almoravide, ils étaient en guerre avec les princes de cette dynatie; rallés ensuite à la cause du Mehdi, ils formèrent entre eux une grande nation qui renversa la puissence des Almoravides en Afrique et en Espagne, et remplaça la dynastie des Sanhadja en Ifriki'a. L'histoire du Mehdi formera le aujet du chapites suivant.

unidire di mende et du sa prédication. — quignu et viguretidas du l'emplea bosoù par sen partigale, lus alfiquadur, en magnerd, en espagne et en draîgia.

Les Masmonde du Deren se sont toujours fast remarquer par ieur nombre, leur puissance et leur braveure. Dans l'histoire de la conquête musulmane, on les voit soutenir une longue guerre contre Ochs-lbn-Nafé et Mouça-Lbn-Noceir, avant d'adopter sincèrement l'islamisme. Menacés ensuits par la proximité de l'empire lemtoune-almoravide, ils lui opposerent une résistance tellement epinistre que le souverain de cette nation prit le parte de fonder la ville de Marce dans le vouinage de leur pays, afin de pouvoir dompter leur audace par des attaques saus cesse repenvelées.

Sous le règne d'Ali-Ibn-Youçoi, pendant que l'empire almoravide était encore dans sa première vigueur, parut l'imam des Masmonda, le savant et célèbre Mohammed-Ibn-Toumert surnommé El-Mehdi, fondateur de la secte des Almohades. Cet homme appartenait à la tribu des Hergha, branche de la grande tribu des Masmonda. Son pères'appelant Abd-Allah et Toumert , et lui-même, dans sa jeunesse, porta le nom d'Amghar 1.

Selon Iba-Rechfo\*, dont l'opinion est confirmée par la déclara-

Toumert était son nom berbère et Abd-Aligh son nom arabe.

Amphar (prononcer Amr'ar) signifie chef ou weillard en langue berbère.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iba-Rechie, Abon-Ali-el-Hacon, philologue, poète et historien, ha-bita Coironan et mourat à Mazaera, en Sierie, l'an 463 (1070). Il laissa une histoire de Caironan.

tion do [l'historien] thu-el-Cattan \*, Mohammed [le Mehdi] était fils d'Abd-Allah Ibn-Ougaellid \* - Ibn-Iamael-Ibn-Hamse-Ibn-Etqu; mais quelques historieus maghrobans le disent fils de Mehammed-Ibn-Toumert-Ibn-Tittacata-Ibn-Safla-Ibn-Mecighoun-Ibn-Aigaeldis-Ibn-Khaled.

La plupart des historiens prétendent qu'il était de la famille de Mahomet et lui doment la généalogie suivante : Mehammed-1bu-Abd-Allah-Ibu-Abd-er-Sahman-Ibu-Houd-Ibu-Khaled-Ibu Temmam-Ibn-Adnan-Ibn-Sofyan-Ibn-Safouan-Ibn-Djaber-Ibn-Ata-lbn-Rebab-lbn-Mohammed-lbn-Soleman - lbn-Abd-Allah-Ibo-Bacon-Ibu-ol-Racon-Ibu-Ali-Ibo-Abi-Taleb, Le Soleignen de cotto liste ost lo frère d'Idris l'alué. « La généelogie d'une grande a partin des descendants de Soleiman rentre dans celles de cer- taines tribus masmondiennes et de quelques familles du Sous. Soleiman vint en Maghreb après son frère et s'établit à Tlemz cen. Sa postérité se dissémien dans le Maghreb, et tous les » descendants d'Ali-Ibn-Abt-Taleb que l'on rencontre dans le a Sous comptent os Soleiman au nombre de leurs ancêtres, a Telles sont les paroles d'Iba-Nakhfla. D'autres historieus repousgent cette épinion et considérent le Soleiman dont il est question comme un parent d'Idris qui était vonu le rejoindre en Eaghreb : ila ajoutent que le Robah de la généalogie précédente était fila de Yeger, fils d'El-Abbas, fils de Mohammed, fils d'El-Hacen.

En adoptant soit l'une, soit l'autre, de ces deux opinions, l'on admet nécessairement que Mohammed-Ibn-Toumert tira son origine d'Ali-Ibn-Abi-Taleb [gendre de Mahemet]; que sa généalogie se confondit avec celle des Herghe, tribu masmoudienne, et que sa famille se greffa sur cette souche . Voilà pourquoi il

Qu qui possède accum remodgnement sur cet sulour.

Ou-Aquellid signific en berbéra, file de roi.

Dans an des chapitres suivants, it sera question d'Ibn-Nakhill.

<sup>\*</sup> Ibs-Khaldoun aurait pu facilement démontrer la fausseté du cette généalogie; mais il dut éviter d'examiner trop acropuleusement l'origine et le condeite d'un aventurier que les linfades respectaient comme le fondateur de leur religion. Le sultan habitée, Absu-'l-Abbat, auquel notre auteur communique son euvrege, aurait pu s'offenser d'esse tetle hardieuse.

participat au même esprit de corps qui an mait les Masmonda et qu'il se denna pour membre de cette grande familie dont il avait, du reste, adopté tous les caracteres distinctifs.

Ne d'une familie qui brillait par sa piété, Mohammed-Iba-Toumort so montra avide d'instruction et pasta ses promières a mées à lire le Coran). Il se planait à frequenter les mosquées et, dans sa jeunesse, il reçut le surnom d'Açafou, c'est-à-dire clarité, à cause du grand nombre de bougies qu'il avant l'habitude d'y aliamer!. Vers la fin du cinquieme siècle, il entreprit le voyage de i Orient dans le but d'y continuer ses études, et, an passant par l'Espagne, il visita Cordone, centre des lumières à cette époque. Ayant traversé la mer, il debarque au port d'Alexandrie et, après avoir fast le pelerinage de la Mecque, il se rendit jà Baghdad en frac, ou il puiss un vaste fands de connaissances, auprès des plus savants douteurs et des controversistes les plus habites de co pays.

Comme les devins et les augures avaient prédit l'avénement d'une nouvelle dynastie en Megheb, il se flat, a que l'honneur d'y fonder la souveraineté des Masmouda lui était réservé. L'on assure qu'il consulta Abou-Hamed-el-Ghazzal. à à ce sujet, en lui découvrant le secret de son cœur; et que ce docteur voyant l'affait lissement de l'empire musulmen en Occident, et sachent que les colonnes du pouvoir qui devait réunir les peuples et sou-

<sup>\*</sup> Acrieu signific l'éclaireur en berbère.— La coutume de brûter des bougies en l'houneur des saints est encore très-répandue dans l'Afrique septentriquale.

<sup>\*</sup> Avide d'instruction, Abou-Abd-Allah-Bu-Toumert outroprit, dans se jeunesse, le voyage de l'Orient, bien qu'il fut dépà profondément versé dans le connaissance de la loi, des traditions prophétiques et de la théologie. A cas aciences, il réunissant celles de la grammaire et de la philologie arabes, et il s'était, de plus, distingué par une dévotion v've et ardanie. A Enghése, il fréquente El-Kiya(-el-Herreci, célèbre docteur chafits dont on trouvers la notice biographique dans le deuxième,volume de une traduction d'Ibn-Khallikon). A Alexandrie, il fit la ren-coulre d'Et-Toriouchi. (Voy. ci-devant, p. 80, note.) C'est à tort que certains historiens maghrebins lui prétent des entretiens avec El-Ghazzali. — (Ibn-el-Athir)

tanir la religion y étaient profondément ébranlées, l'encouragen dans cet espois, après l'avoir interrogé sur les amis qu'il avoit dans ce pays et sur les tribus qui serment assez puissantes pour faire triompher la bonne cause en accomplissant la volonté de Dieu. L'imam Mohammed, devenu enfin un océan de science, un flambeest de la foi, reprit la route du Magureb.

Comme il avait étudié sons les docteurs sonnites du rit d'El-Achiri i pendant son séjour en Grient, il adopta le systeme de controverse qu'ils avaient dressé pour le soutren des doctrines primitives de l'islamisme et pour la refutation des novateurs que l on ne pouvait confondre sans le secours de preuves fournies par la raison. Il admit aussi leur principo d'interpreter allégoriquement certains versets du Coran dont le seus étail équivoque. ainsi que certaines traditions concernant les dits et gestes du Prophete. Jusqu'alors, le peuple du Maghreb avait évite d'accueulir ce système d'interprétation et s'était tenu invariablement à l'usage des premiers musulmans, lesquels ne s'en permetteient jarnais l'emploi el prenaient les versets équivoques du Corandans leur sens littéral. Ibn-Toumert leur en fit de vois reproches, at leur ordonna même d'employer l'aterprétation allegorique gour se rendre renon de ces passages et d'admettre les doctrines théologiques enseignées par El-Achâri. Ayout alors déclaré publiquement que les chefs de la secte schârste étaient de véritables imams [docteurs de l'église] et que leur parole devait nécessairement faire autorité, il rédigea plusieurs traités religieux d'apres leurs principes, et nomma un de ces écrits la Morchida (directrice) et un autro le Tauhia (profession de l'unité). Il enseigna aussi l'impeccabilité de l'imam [chef spirituel et temporel des musulmans], opinion conforme à celle des Chattes imamiens t. Sur cette question, il composa le traité de l'imamat que l'on désigna plus tard par le titre d'Acces ma gotlab (la chose la plus précients que l'on puisse rechercher), mots par lesquels cet écrit commence.

<sup>\*</sup> Foy. t. s, p. \$52, acts.

Foy, le premier chapitre de l'Appendice, un m.

Arrivé à Tripoli, le v'ile du Maghreb le plus rapprochée de l'Egypte, il commença à donner son avia sur des points de droit, en present pour beses de ses décisions les principes des Achteries et en reprochent aux docteurs maghrehus leur éloignement pour les opinions de cette école. Ne se contentent pas d'enseigner la loi, il s'occupa aussi de le réformation des mœurs ; et, emporté par son sele, il recommande le bien et défendit le sui eves tant d'ardour qu'il s'estima quelquefois de mauvais traitements \*. Ces désagréments, au lieu d'abuttre sus courage, lui parainsaient comme autent de titres à la faveur de Dieu. Parvenn à Bougie, il en vit le souverain, El-Azit-libn-el-Mansour \* enteuré de tous les delices de la vie, et ne put s'empêcher d'adresser à cet émir hammade-sanhadjien et à ses officiers les reprimandes les plus

l'aire la potes des mours s'exprime en arabe par la teornore sol-Vante i ordonner le reconnu et défendre le méconnu , c'est-à-dire, ca que le los approuve et ce qui edu condamae. 😓 Ou no pourreit entreprendre celle tache sans l'autorisabon du sultan , aussi, ibn Toumert se mettail lui-mêms en contravention à la loi — A la place de la formule défendre le méconnu, on det aussi changer le méconnu l'ayhaiyer el-monker). expression qui, par suite do xele excessif des gens dévois, a fini par signifier ensuger les gens, leur jouer un manueus tour. - tha-el-Ather raconia de celle maniere, dans ses Acoales, l'arrivee d'Ibn-Toumert en Mrikia . Quand il eut accompil le devoir du pétermage, il n'embarqua au port d'Alexandrie pour rentrer en Maghreb, et, pendant toute le » traversée, il travailla sans cosse à réformer les sestion de ses quel- pegnoas do voyago, los obligoant à diredours prières et à lira le Coras, Debarqué, l'au 505 (4444-2), à El-Mehdla, ville qui eut alors pour a sultan Yahya-ibn-Temim (v. p. 24 de ca voi ), il alla se logar dans une mosquée, n'ayant pour tout hapage qu'use outre à eau et une a bâton. Bientôt les habitants de la ville entendirent parler de loi et. » viarent, en foule, étudier plusieurs sciences sons sa direction. Le zèle qu'il déploya pour réformer les mœurs et pour mettre un ferme aux condales deal il était journailement témoir, porta l'émir, Vahya, a à la faire comparaitre devent une assemblée de doctours ; mais, suns- tôi que ce prince cut jeté les yeux sur lui et entendu se justification, » Il lui témorgos de grands égards et demende sa bénédiction. D'Ela Mahalin, Iba-Toumert sile passer quelque tames à Mongatie, au milien d'une communauté d'hommes religieux, et, de là, il se rendit a à Bongie, n

<sup>\*</sup> Foy p. 66 de ce volume

sévères. Ayant un jour essayé d'empêcher certaines irrégularités dont îl fut sundalisé en parcourant les rues de la ville ', il exentaune grande émeute parmi la populace. Le sultan en éprouveen tel mécententement qu'il tint censeil avec ses ministres su
sujet du réformateur. Celui-ci devina le danger et courut se réfagier à Mellala, endroit situé à un peransage de Bougie. Les
Beni-Ourleges, puissante tribu sanhadjienne qui occupait cette
localité, le prirent sous leur protection et préférèrent encourir
la colère du sultan que de lui livrer leur hête. Ibn-Toumert
passa qualques jours ches eux, s'occupant à leur enseigner la loidivine, et, à la fin de chaque leçon, il allait s'essacoir sur une
pierre que l'on montre encore aujourd'hui et qui se trouve suberd de la route, à peu de distance de village de Mellala.

Il y était encore, quand il rencoatre, pour la première fois, Abd-el-Moumen, (le même qu'il devait nommer, plus tard.) chef des Almohades. Ce jeune homme allait en pelerinage avec son oncle; mais il plut tant à fin-Toumert par son savoir, que ce docteur le garde auprès de lui et en fit son élève. Des lors Abd-el-Moumen recueillit avec empressement les enseignements que lui adressa ce savant mans?

Plus tard, le Mehdi [-lbn-Toumert] prit la route du Maghreb avec son compagnon, et, entré dans le Quancherich, il rencontra et emmena avec lui un homme nommé Bechtr-el-Quancherichi, [lequel devint, dans la suite,] un de ses principaux disciples. Arrivé à Tlemceu, où sa réputation l'avait devancé, il se vit conduire devant le cadi, lbn-Saheb-es-Selat. Ce fonctionnaire lui reprocha les doctrines dont il faisait profession et le réprimenda de s'être min en opposition avec les geus de son pays. Il croyait le détourner ainsi de la voie où il s'était engagé; mais le réformateur ne tint aucun compte de ses paroles et poursuivit son chemin. Arrivé à Mekmeça (Mequines), après avoir traversé



Il heiss pariout les susphores de vin et les instruments de musique.

<sup>\*</sup> Dans le t. 1, pp. 252 at 253, les circonstances qui amenèrent la rencoutre d'ibu-Toussert et d'Abd-al-Moumes sont reconlées d'une autre manière.

Fez, il déploya tant d'ardeur dans la répression des scandales et des abus, que les gens du peuple s'émeuterent contre lus et sui donnèrent des coups de hâton.

En quittant cesto ville, il se rendi, a Maroc et recommença son rôle de réformateux. Il alle même en voir le souverain, Al -Ihn-Yonçof, qui assistait, dans la mosquée, à la priere du vendredi et lui adressa une vigoureuse remonirance. Un autre jour, a rencontra Soura, sœur de ce prince, qui allait en public la Egure découverte ainsi que faisment toutes les femines almoravides, et, choqué de ce speciacle, il lui fit une vive réprimande (. Elle rentra aussitôt chez son frere, les larmes aux yeux, et liu raconta l' asulte qu'elle venatt de subtr. Alt, commanssant deje, par la renommos, les opunons d lbn-Toumert, les soumit à l'examen de ses jurisconsultes. Ce docteur, partisau dévoué de la secte achàrita, et toujours porté à donner une interprétation allégorique aux passages obscurs du Coran, reprochait à ses adversaires leur obstination à suivre le systeme des premiers musulmans, lesquels avaient pris ces passages unus leur sens littéral. Il pensait que le commun des hommes en les récitant, devait se figurer Dieu avec une forme corporelle et qu'il méritan, pour cette ramon, d'être regardé comme infidele. En cela, il survait d'une des deux maximes [différentes] énoncées par les Achdrites, savor : qu'il faut regarder comme infide e quiconque professe une opinion ayant une tendance vers une fausse doctrino. Il on résulta que les docteurs maghrebins, poussés par lo haire et la jalonsia, conseillarent au souverain l'emploi de mesares sévères. Amené devant Ali-Ibn-Youçof et obligé de souteur une discussion avec ces légistes, il no quitta l'asserablée qu'apres les avoir réduits au silence \*. Averti, en sortant de

<sup>• 11</sup> ordonna à Soura et aux dames qui l'accompagnatent de se voier la figure ; ensuris, lui et ses compagnants se mirent à frapper la monture de la princesse au point que l'annua. la jeta par terre. — {Ibn-el-Athr.}

Dans le Cartas, p. 112 du texte scabe, on trouve quelques détaits de cette conférence. La première question qu'ibn-Toumert proposa à ass adversaires fut celle-ci : Les voies de la science sont-elles en nom-

in salle d'andience, que ses adversaires ne manquerment pas de s'en venger, il se rendit à Aghmat le même jour et recommençe, dans cette ville, sa tâche de réformateur. Bioutét il det s'en éloigner avec ses disc ples, à cause des mauvaises dispositions des habitants, qui venaient de expédier à Air Ibn - Youçof une lettre dens laquelle ils le priment de les delivrer d'un homme aussi turbulent. Ismail-Ibn-Aiguig, un des partisans de la non-velle doctrine, fit venir deux cents guerriers de sa tribu au secours de son maître et le conduisit à Mesfions, dans les montagnes des Masmouda.

Ibn-Toumert passa ensuite chez les Hintets ou il fut tres bien reçu par un de leurs creiklis appelé Omar, fiis de Yahya-lbn-Mohammed-Ibn-Ouanoudin-Ibn-Ali, et genéralement cennu par le nom d'Abou-Hais-Omer! Les Hintata désignaient la famille de ce chef par appellation des Beni-Fazkat et leurs généalogistes disent que Fazkat était le grand-père de Ouanoudin. Ils ajoutent que l'on dés gnait Omer par le surenen d'Isti, parre que les Hintata s'appellent ainsi dans leur langue. Au reste, nous exponerous se généalogie en troitant de la dynastic bafaide.

L'imam, syant quitté les limitate, se dirigen vers Aiguillu, dans le pays des Rergha, et s'acrèta au milieu de sa tribu. Il y armva l'an 515 (1121-2). Ayant alors bâts un rabta a pour a'y livrer à la dévotion, il attira aupres de lus une foule d'étadiants et de gens de différentes tribus, auxquels il enseigna son Morchida et son Taukid, rédigés en langue perbero a. Le nombre de

bre hmité ou non? Il explique ensuite, à lour grand ébablissement, que les principes du vrai et du face sont quatre : le savoir, l'ignorance, le doute et la supposition.



Ce chef fut l'afeul des Haistdes. Chez les Almohades, il portait le titre du Chethh.

Les pektes chapelles renfermant des codules pour le logement des hommes dévots et des étudiants s'appellen, zourie, rébet et rable, «-Voy, t. s, p, 83, notes 4 et 2.

On très-ancien manuscrit des traités théologiques composés par libo-Toumert se trouve dans la fichlimbèque impériale. Il est écrit en ambe et en y reçonnant la plome d'un bounte profundément versé.

ses partisans s'accrut tellament que Malek-Iba-Wobeib\*, président du corps des savants qui assistaient aux réunions de l'amir Ali-Iba-Yougof, recommença ses dénonciations. Jouissant d'une certaine réputation comma augure et astrologue, il ne manqua pas d'indisposer son patron contre le Mehdi, et, comme les devins avaient prédit qu'un roi de race berbère devait nécessairement parattre en Maghreb et changer la forme de la monnaie aussitét qu'il y agrait une conjonction des deux planètes supérieures, ce prince s'attendait dejà à quelques malheurs.

- e Protège l'empire contre cet aventurier, lui disait Ibn-Woheib;
- c'est assurément l'homme de la conjunction et du dirhem carré;
- » celui dont il est question dans ces méchants vers en pateis
- qui courent maintenant de bouche en bouche :
  - Mets-lui les fers aux pieds; ou bien, un jour,
  - Il te fera entendre un tambour?
- » J'ai la conviction que c'est lui qui est l'homme an dirhem

Prappé de ces paroles, Al-Ibo-Youçof envoya plusieurs cavaliers à la recherche du Mebdi, qui échappe cependant à leur poursuite. Abou-Bekr-Ibo-Mohammed-el-Lemtouni, gouverneur de la province de Sous, gagna alors quelques individus de la tribu des Hergha et les charges d'assassiner leur compatriots; mais les amis de celui-ei, ayant eu connaissance du complot, le transportèrent sur une montagne où ils avaient l'habitude de se réfugier et ôtèrent la vie aux traîtres.

44 674

dans la théologie dogmatique et dans la scolastique. Il est à regretter que nous n'ayons pasta traduction berbère de cet écrit; El-Marrekchi nons assure, dans son *Histoire des Abnohades*, que le fondateur de cette serie s'expriszait en langue berbère avec que étégance extraordinaire.

<sup>·</sup> Voy. sur Abou-Abd-Alish-Ibu-Wohelb, natif d'Espagne et vizir d'Ali-Ibu-Youçof, le t. n de ma traduction des Viss des Hommes illes-ires, d'Ibu-Khallikan, p. 265, et les auteurs qui y sont cités

Les monusies almehades, tant celles de la dynastie d'Abd-el-Moumen que celles des Hafaides, portent sur chaque face deux inscriptions dent l'une remplit un carré au centre de la pièce.

Le même année, c'est-à-dire en 515, lba-Toumert somma les populations masmoudiennes à prendre l'engagement de soutenir la doctrine de l'unité divine, de le protéger lui-même i et de combattre avec les armes tous ceux qui donnent à Dieu une forme corpore le Les personnages les plus marquants de toutes ces tribus, accompagnés des dix principaux disciples du Mendi® et de plusieurs autres, vincent lui prêter le sermest demandé. Parmi eux se trouverent Abou-Heis-Omer Ibn Yahya [aueul des Hafsides], Abou-Yahya-Ibn-Iguit 1, Youçof-Ibn-Quanoudin et Ibn-Yaghmer, membres, tous les quatre, de la tribu des Hintata. Avec eux se présentèrent aussi Ahou-Hafs-Omar-Ibn-Ali-Asnag, (le sanhad) ien) Mohammed-Ibn-Solei nan, Omar-Ibn-Tefraguin et Abd-Alah-Ibu-Melouyat, tous membres de la tribu des Tinmelel. La tribu des Hergha en entier se ralles à la cause de l'imam et entrains, par son exemple, l'adhésion des Guedmioua et des Guentica.

Quand tous ces chefs lui eurent prêté le semment de fidélité, il changes son titre d'imam en celui de Mehdi i, et donns alors le titre de Tolba (étudiants) à ses compagnons et celui d'El-Mowahhedin/Almohades, unitaires) à ses partisans. Quand il eut

<sup>\*</sup> See amissaires commenderent per préparer les seprits pour l'arrivée du Mehdi, de celui qui devait remplir toute la terre de sa justice. Ils citérent les traditions dans lesquelles il est question de lui, et, quand ils virent le peuple parfeitement convaince de l'excellence de ce saint personnage et dispose à le bien acquellir, ils talsaérent faire le reste à l'hu-Toumert. Dans une allocution aux Berbères, celui-oi fit remonter son origine à Mahamet et finit par déclarer qu'il était lui-même le Mehdi impeccable. — (El-Marrekchi.)

<sup>\*</sup> Les historiens nous fournissent des listes, plus ou moins complètes, des dix principaux disciples. Nous avons sous les yeux doq de ces listes, mais il n'y on a pes deux qui soient d'accord.

<sup>·</sup> Dans le manuscrit d'El-Marrekchi, ce nom est écrit Yigguit.

<sup>\*</sup> Le mot mobdi est le participe passé de la première forme du verbe hode (diriger). — Foy., sur le personnege que les musulment désignent par ce nom, l'introduction du l. 1, p. 22vii, et l'Appendice n° 11 de ce volume.

gagné cinquante compagnons, il en forma une classe à part qu'il nomma Ast Khamein (la bande des cinquante) .

Abou-Bekr-lön-Mohammed-el-Lemtouni, gouverneur de Sous, so mit en marche pour attaquer les novateurs dans le pays des Hergha; mais la tribu ainsi menacée fit un appel à ses sœurs, les Hintata et les Tinmelel, et, avec leur secours, elle mit en déroute l'armée almoravide. Cette victoire, que le Mehdi leur avait prédite, fut le commencement des succès qui marquerent la carrière des Almohades; elle attira sur eux l'attention des autres tribus et les ports à reconnaître l'autorité de l'imam. Les troupes lemtouque-almoravides marchèrent encore contre eux à plusiours reprises; mais, dans chacune de ces tentatives, elles ossuyèrent une nouvelle défaite.

Trons années après la prestation du serment par les peuples masmoudiens, Iba-Toumert se transporta dans la montagna des linanelel et fixa son séjour au milieu d'eux. Il y bâtit, à la source de la rivière Nells, une maison pour y passer le reste de ses jours et une mosquée dans laquelle il devait présider à la prière. Ayant résolu de porter la guerre chez les tribus masmoudiennes qui tardaient à reconnaître son autorité, il commença par les Hezerd,a, les hatint en plusieurs rencontres et les réduisit à l'obéissance. Ensuite il attaqua et soumit les Heskoura commandés par Abou-Derca-el-Lemtouni, et ayant été poursuivi par les Beni-Ouazguît, pendant qu'it se retirait, il les charges à la tête de ses Almohades et leur fit éprouver de grandes pertes tant en tués qu'en prisonniers.



¹ Notre auteur n'a pas osé raconter la conduite d'ibn-Toumert pendent les premiers temps de son séjour chez les Masmouda : ses lecteurs surient vu que le fondateur de la secte almohade n'était qu'un fourbe et an soélerat. Ihn-el A.hir n'avait pas les mêmes motifs pour se taire, et, dans ses Annales, il nous fournit easez de renseignements à ca sujet; renseignements dont Ibn-Khadoun a eu connaissance et auxquels il fait quelques fois ailusion. Nous reproduirons quelques extraits d'Ibn-el-Athir dans l'Appendice n° v de ce volume. Dans le Cartas, on trouve quelques détails semblables.

<sup>\*</sup> Tinmelel signifie la blanche. Co nom convient parfaitement à une mentagne dont la cline est toujours couverte de neige.

S'étent ensuite dirigé contre le ville de Chodjdams dont les habitants, après s'être reedus et aveir reps pour gouverneur le chaikh almehada, Abou-Mohammed-Atta, venesent de se mettre en révolte et massacrar est officier, il la prit d'assautet le livre à la fureur du soldat. Revenu à Tiamalei, il y resta jusqu'h l'affaire d'El-Bochtr et de la asparation opérée entre les Almohades et les bypocrites s.

Ayant alors formé le projet de porter la guerre ches les Lesstonna, people suquel les Almobades donnaient le nom d'El-Djichem \*, il marcha contre oux à la tête des Mostroude, les cait apdécoute aux anvirons de Cuig, et les poursuivit jusqu'à Aghmet, ch il trouve tous les contingents lemtounedes ressomblés sons les ordres de Beggou \*-lbn-A:-lbn-Yougof et d'ibrabin-ibn-Yalibheat. Dans le combat qui s'ensuivit, celui-oi perdit la vie, et les Almohades repoussèrent leurs adversaires jusqu'à Merce. L'exzión du Mobdi, composén d'environ quarante mille fastamen et quetre conta cavaliers, prit alors position à El-Babbre et mit Ali-Ibn - Youçof dans la nécessité de lever encore une nouvelle armée afin de pouvoir les déloger. Le guarentième jour de leur arrivés, il les attaque auprès de la porte d'Aflan et les forçe à prendre la fuita après leur avoir tué ét fait prisonnier una foule do guerriers. El-Bechir, le compagnen du Mehdi, se reparet plus 4, et les Heilana furent presque tous exterminés. Dans cette journée, Abd-el-Moumen ééploya le plus grande braveure.

<sup>\*</sup> ibo-Klarkdour se donce bien garde de nous requeter ente affaire: il avait à ménager les figfaides, the-el-Athir nous en fest desnaître tens les détails. Foy. l'Appendice n° v.

Dans les menuscrits, en trouve ce mot écrit, tens voyalles, sinsi : éjeles et holm, comme dans le lexie arabe imprimé. La première leçon me parait être la bonne : le mot adéjieless s'emploie en herbère, ainsi que le mot faithen en arabe, comme un terme d'injure. Le met anniugue en français s'applique au muri dont la femme se prestitue à un autre homme. La grande liberté dont les femmes jouissement ches les Almoravides e été sans doue le cause qui porta les premors Almohades, gans grossers et faustiques, à en désigner les murie par se sobriques.

<sup>·</sup> Varionta : Meggher.

<sup>\*</sup> Il mourut sur la champ de betaille.

Quatre mois plus tard, le Mehdi mourut. Il avait donné à ses partisans le nom d'Almohades (emtaires), afin de déconsidérer les Lemtouns [Almoravides] auxquels il reprochait un éloignement pour l'interprétation allegorique du Coran qui les avait conduits à l'authropomorphisme. Il menait une vie très-sobre et n'approchait jamais des femmes. Il portait un vieux manteau rapiéceté, et, par la mortafication des sens, comme par la pratique de la dévotion, il était parvenu à un heut degré de perfection spirituelle. La seule opinion hétérodoxe qu'on lui attribue est celle de l'impeccabilité de l'imam, doctrine dans laquelle il se reacontrait avec les Chiftes imamiens !.

RECKS D'ABD-RI MOUREN, LIEUTENANT BY SUCCESSEDS BU MENDI.

En l'an 522 (4428), le Mehdi mourut après avoir légué l'autorité souveraine à sou principal disciple, Abd-el-Moumen-Ibn-Ali, personuage dont nous avons déjà parlé dans la notice des Honmia\*. On l'enterra dans la mosquée attenant à la maison qu'il habitest à Tinmele!, et comme on craignait que le désunion no ao mil permi les Almohades à cause de la jalousia que la nomination d'un étranger pourrait causer sux Masmouda, l'en s'abstint de publier la mort de leur chef jusqu'à ce que tous les cœurs funsent bien pénétrés de la foi unitaire. Au rapport des historiens, co secret important dut gardé pendezt trois années. Dans l'intervalle, ses disciples internes prétendaient qu'il était nalade, et ils continuèrent à célébrer la prière selon la forme qu'il avait établis, et à reciter, comme de son vivant, les offices journaliers et les sections du Coran. Ils firent aussi accroire au peuple que lour maître avait concédé à eux seuls le droit d'entrer chez lui pour le soigner. C'était là, autour de son tombesu et dans la présence de sa sœur Zeineb, que les survivants des dix

4 \_ C

<sup>·</sup> Foy. l'Appendice nº 11.

<sup>\*</sup> Voy. p. 152 du promier volume de cel ouvrage.

principaux disciples se rassemblaient pour concerter tous leurs projets; et quand ils virent, enfin, leur autorité assurée et les esprits complètement façonnés à la nouvelle doctrine, ils jetérent le masque et placerent Abd-el-Moumen , l'exécuteur de , toutes leurs décisions, à la tête de la nation. Le cheikh Abou-Hafs, qui avait eu la conduite de cette grave affaire, obtint alors des Hintata et des autres tribus masmoudiennes leur consentament à une nomination qui, peu de temps auparavant, les numit vivement offensis. En annonçant au public la mort du Mehdt, en déclara qu'il avait fait choix d'Abd-el Moumen pour lui succéder et que tous les compagnons y avaiest donné leur approbatton. Yahya-Ibn-Yaghmor prit slors la parole et déclars que l'imam terminait toujours sa prière par ces mots : « Dieu tout-» puissent l je t'implore en grâce, de verser tes faveurs sur l'excellent disciple.
 Ce témoignage ayant entraîné la convotion de toute l'assemblée, on décida que le serment de fidélité scrait prêté au souveau chef dans la ville de Tinmelel.

Abd-el-Moumen prit le commandement des Almohades en l'au 524 (1430), et entreprit aussitôt une série d'expéditions lointaines. Deux ansées plus tard, il soumit le Dert, après avoir remporté de grands avantages dans la province de Tedla. Ensuite, il prit d'assaut la ville de Tachábout\*. Deux contingents ghomariens, les Beni-Ounam\* et les Beni-Mexerdà, y furent passés au fil de l'épée avec leur chef Abou-Bekr-Ibo-Mézeroual\*. Alors, les Berbères accoururent en troupes de toutes les parties du Maghreb, afia d'embrasser la cause des Almohades et se sous-traire à la domination des Lemtouns.

En l'un 533 (4438-9), Tacheffo, fils du souverain almoravide, Ali-iba-Youçof, reçut de son pere l'ordre de marcher contre les insurgés. Précédé d'une avant-garde formée des contingents



<sup>\*</sup> Variante : Taughimout. Colle localité nous est inconnue.

<sup>\*</sup> Tariantes : Omar, Ovarenti.

<sup>\*</sup> Mes-Zeroual signifie filé de Zeroual, Notre auteur a dé, à mentionnée cette urbu sous le nom de Bem-ou-Zeroual. Voy. p. 134 de ce volume. En herbère, les mets au, mis et acumis significant file.

guezoulites, il traversa la province de Sous et trouva les Almohades au pied de leur montagne, d'où ils étaient descendus pour lui livrer bataille. A cet aspect, les Lemtouna prirent la fuite saus coup férir, de sorte que Tachefin dut rebrousser chemin. Les Guezoula passèrent alors du côté d'Abd-el-Moumen.

L'année suivante, Abd-el-Moumen commença la célebre campagne de sept ans, et ne rentra à Tînmelel qu'après avoir soumis les deux Maghrebs. En quittant Tînmelel pour faire cette expédition, il condussit ses guerriers de montagne en montagne jusqu'à ce qu'il atteignit celles des Ghomara. Pendant toute cette marche, ses troupes trouvérent des fruits et des hois de chauffage en abondance; leur nombre même fut augmenté par une foule de déserteurs qui abandonnaient, à chaque instant, les drapeaux de Tacheffa dont l'armée suivant tous les mouvements des Almohades, sans toutefois quitter la plane. Les contribuables du Maghreb furent, enfin, tellement accablés par les maux de la guerre et par le disette, qu'ils ne purent plus acquitter leurs impôts; et les musulmans de l'Espagne, aussi malheureux que leurs frères de l'Afrique, curent à subir les attaques sans cesse renouvelées du roi chrétien.

En 537 (1442), eut lieu la mort d'Ali-Ibn-Youçof, émir des Lemtouse et roi des Adouctess. Son fils et successeur Tachefin était alors engagé dans la longue campagne dont nous venons de parler, et, précisément à cette époque, il se trouvait cerné par l'ensemi. A la suite d'une grave mésintelligence qui éclata alors entre les Lemtouna et les Messoufa, plusieurs émirs de ostia dernière tribu, tels que Berraz ! -!bn-Mohammed, Yahya-ibn-Takaght et Yahya-ibn-Ishae, surnommé Anguemar, gouverneur de Tlemcon, passèrent du côté d'Abd-el-Moumen avec les troupes aous leurs ordres.

Les Lemtouna venaient de mettre hors de loi, non-sculement

Ce mot signifie les deux récapes et s'amploie pour désigner le littoral de l'Afrique septentrionale et celui de l'Espagne. — Voy. l'Index géographique du touse 1.

<sup>1</sup> Variante : Berron.

les transfuges messouliens, mais aussi tous les autres membres de cette tribu, quand Abd-el-Moumen, poursuivant toujours sa carrière victoriouse, alle mettre le siège devant Ceute Cette ville fit une vigoureuse résistance, grâce à l'énergie de gouverneur, le célèbre cadi Etad, dont la piété, le courage et le rang comme megistres lui aveces mér té ce heut commandement. B'étant ainsi attiré la haine implacable du gouvernement [almohade], il se vit plus tard éloigné de Ceuta pour passer le reste de ses jours dans la province de Tedia et remplir auprès des tribus nomades les fonctions de cadi.

Abd-el-Moumen soumit ensuite les Ghiaths et les Botouis dans leurs montagues; puis, étant desceudu vers le Motouis, il réduisit les forteresses de cette région et pénétra chez les Zenata. Ses généraux. Yonçol-Ibn-Ousnoudin et Ihn-Yermor<sup>4</sup>, conquirent alors les tribus mediounites et mirent en déroute une armée senato-almoravide que Mohammed-.bn-Yahys-Ibn-Fannou, gouverneur de Tlemeen, avant menée de cette ville à laur rencontre. A la suite de cette hamille, dans laquelle Ibn-Fannou perdit la vie, les Zenata s'en retournèrent dans leur pays. Ce foi elors que Tachesse consia le gouvernement de Tlemeen à Abou-Bakr-Ibn-Mesdels.

Vers le même époque, Abd-el-Moumen reçut, dans le Rif, la visite d'Abou-Bekr-Ibu-Makhoukh et de Youçof-lhu-Yedder, émars des Beni-Ouemannou, et mit à leur disposition le colonne almohade que commandaient Ibn-Yaghmor et Ibn-Ouenoudfu. Les Beni-Abd-el-Oued et les Beni-Roumi perdirent besseoup de monde dans un conflit avec ce corps qui portait le ravage dans leur pays, mais, syant ensuite obtenu un renfort de troupes lemtouniennes, auxquelles s'était joint Ex-Zoborteir, commandant de la milies chrétienne, ils allèrent occuper une forte position à Mudas. Ayant alors rallié les sutres Zonete et Beni-Houmi, ainsi que les Beni-Abd-el-Oued commandés par Hammana-Ibn-Motahher, les Beni-Ingaces, les Beni-Ourcifan et les Beni-Toud-



<sup>4</sup> Co nom s'écrit ordinairement Yoghnor, avec un ghoin à la place du re.

ila, ils attaquèrent encore les Beni-Ouémannou, leur enlevérent le butin qu'ils avaient fait et tuèrent Abou-Bekr-Ibn-Mekhoukh et six cents de ses guerriers. Ibn-Ouanoudin alla se retrancher, avec les Alicohades, dans les montagnes de Cirat, pendant que son fils. Tachefin, se rendit auprès d'Abd-el-Moumen pour lai demander des renforts. Ce monarque partit aur le champ, ramenant Tachesto avec lui, passa auprès de Tlemcen, prit la route de Cirat et défit les Lemtouna et les Zenata au lieu où ils avaient dressé leur camp. Bevenu à Tiemeen, it alla prendre position à Es-Sakhratein, pendant que [le souverain almohade] Tachefin[-ibn-Ali] venait se poster à Stafcef. Celui-ci reçut alors un renfort de troupes sanhadjionnes que Yahya-lbn-el Aziz, saigneur de Bougie, lus avait expédié sous la conduite du général Tahar-Ibn-Kebab. L'envoi de ce détachement fut motivé par l'amitié que les Sanhadja portaient sux Lemtonna à cause de leur commune origine.

Le jour même de son arrivée, Taher examina la position de l'armée almohade, et, comme il aimait à faire parade de courage et de bravoure, il témoigna hautement son mépris pour les Lemtouna et leur chef, parce qu'ils n'osaient pas hasarder une bataille.

« Je suis venu ici, s'écria-t-il, pour vous livrer prisonnier cet

» Abd-el-Moumen qui est maintenant votre maître; et cette

» besogne terminée, je m'en retourne chez nous. » Par ces
paroles, il piqua Tachefin au vif et se fit donner la permission
d'attaquer les Almohades. Pendant qu'il s'élançait en avant à la
tête de ses troupes, ceux-ci montèrent à cheval et viurent à sa

Ez-Zoborteir, commandant de la milice chrétienne, qui avait reçu de Tachefin, quelque temps auparavant, l'ordre de se mettre en campagne avec un fort détachement, venait d'enlever un butin considérable aux Beni-Senous et aux peuplades sena-tiennes de la plaine des Senous, quand il fut attaqué et mé, avec

rencontre. Depuis ce moment, on ne revit pius les Sanhadja et

lear chef .

<sup>4</sup> Une partie de ce corps fut telliée en pièces et le reste reprit le chemin de Bougie.

tous les siens, par un corps almohade faisant partie de l'armée d'Abd-el-Moumes. Son cadavre fut mis en croix.

Un suire détachement que Tochosso expédia vers le pays des Beni-Ouémannou sut dessit par un corps almohade sous les ordres de Tachesta-Ibn-Makhoukh. Les vaisqueurs se mirent ensuite à la poursuite des troupes sanhadjuences qui opéraient leur retraite sur Bougis, et leur sirent éprouver des pertes énormes.

Découragé par tant de revers, Tacheffa-Ibn-Ali se décida à gagner Oran, et, en l'an 539 (1446-5), il partit pour cette ville, apres avoir renvoyé à Marco son fils et successeur désigné, l'émir Ibrahim. Ce jeune prince se mit en route avec une escorte de troupes lemtouniennes et accompagné par Ahmed-Ibn-Atra, secrétaire d'état. Parvenu à Oran, Tacheffa y attendit, pendant un mois, l'arrivée de son smiral, Mohammed-Ibn-Meimoun, qui lui amena, enfin, d'Almeria, une flotte de dix navires et vint mouiller à peu de distance du camp.

Abd-ci-Moumen s'éloigne alors de Tiemcen. Son avant-garde, composée de Beni-Ouémannou et commandée par la cheikh Abou-Hale-Omar-lbn-Yahya, envahit les territoires des Beni-tloumi, des Beni-Abd-el-Ouad, des Beni-Ourcifen et des Beni-Toudjin, et ne cessa de combattre ces peuples jusqu'à ce qu'ils eurent embrassé la cause des Almohades. Abd-el-Moumen accueillit avec bonté les chefs de ces tribus et surtout Séid-en-Nas, fils d'Amir-en-Nas et cheikh des Beni-Iloumi. Rassemblant alors tous les corps de son armée, il marcha sur Oran et réussit à surprendre les Almoravides dans leur camp.

Tachefin, voyant la déronte de ses troupes, s'enferma dans un rabte (convent fortifié ou redoute) qui se trouvait près de la, et il y fat cerné par les Almohades qui allumèrent plusieurs feux à l'entour de l'édifice. Quand la nuit fut venue, il monta à cheval et sortit du fort, mais, étant tembé dans un des précipices dont la montagne est sillonnée, il y perdit la vie. Cet événement eut lieu le 27 de Ramadan, 539 (mars 4445). Sa tête fut envoyée à

<sup>4</sup> Cl-devint, p. 85, notre sulour pisce la chute d'Oran en l'an SE1.

Tinmelel Les débris de l'armée almoravide s'enfermèrent dans Oran avec les habitants de la ville ; mais, trois jours après, l'eau viat à leur manquer et ils se rendirent à discrétion. Une bande de fuyards, dons lequelle se trouvèrent Abou-Bekr-Ibn-Outhi, Sir-Ibn-el Haddj, Ali Ibn Filou et d'entres chefs, porta à Tlemcen la nouvelle de la mort de Tachefin et entraina dans sa fuite les troupes lemiouniennes que l'on avait laissées dans cette ville. Après leur départ, Abd-el-Moumen y arriva et passa au fil de l'épée la population de Tagraret. Les habitants de ce faubourg lui avaient déjà envoyé une soixantaine de leurs notables, mais toute cette députation avait été massacrée en route par Islîten, chef abd-el-ouadite. Tagraret fut livré à la fureur du soldat, parce que la plupart des habitants étaient almoravides (Diichem); mais Tlemeen éprouve la clémence du vainqueur. Abd-el-Moumen séjourna sept mois dans sa nouvelle conquête, et, en partant, il y installa, comme gouverneur, Soleiman-Ibn-Mohammed-Ibn-Ouanoudin, ou, selon un autre récit, Youçoi-Ibn-Quanoudia.

Au rapport d'un autre historien, il tint la ville de Tlemcen constamment assiègee et reçut, pendant cette opération, la nou-velle de plusieurs victoires remportées par ses troupes et les hommages des habitants de Sidj.lmessa; puis, en l'an 540 (4445-6), quand il eut pris la résolution de rentrer en Maghreb, il chargea lbrahim-Ibn-Djamé d'en continuer le siège.

Arrivé alors sous les murs de Fez, où Yahya-es-Sahraou's s'était rafugié avec les troupes almoravides qui venaient d'évacuer Thancen, il y établit son camp afin d'en faire le siège, et il expédia, en même temps, un détachement contre Miknaça [Mequinez]. Peu de temps après, il partit lui-même pour cette dernière ville, après avoir laissé devant Fez un corps d'armée sous les ordres d'Abou-Hafs et d'Abou-Ibrahim, deux des dix principaux disciples du Mehdi. Le siège de Fez avait duré sept mois, quand Ibn-el-Djfani, mocherres [ou prévôt] de la ville, y intro-



lei, il assigne une autre date à cet évécement, ayant survi l'autorité des mêmes documents dont l'auteur du *Cortos* s'était servi. El-Merrakchi fait mourir Tachelin en l'an 540.

duisit les Almohades pendant la nuit. Es-Sahraou? s'enfuit à Tanger et passa en Espagne pour y trouver lbn-Ghanis.

Abd-el-Moumon assiégeait encore la ville de Mequinez, quand on vint loi annoncer la prise de Fez. Il confia aussitôt à Yahya-Ibn-Yaghmor le soin de réduire Mequinez, et étant allé établir Ibrahim-Ibn-Djamé dans Fez, il pret la route de Marce.

Après la conquéte de Tlemeen, Iba-Djamé en était parti pour rejoindre Abd-el-Noumen sous les mars de Fez, mais, en passant par Guereff, il fut dépouillé, lui et les siens, par El-Mokhaddeb-Iba-Asker, émir des Beni-Nerla. Abd-el-Moumen écrivit aussi-tôt à Youçof-Iba-Ouanoudin, gouverneur de Tlemeen, lui ordonnant d'envoyer un corps de troupes contre ces bandits. Abd-el-Back Iba-Monaghiad, commandant de cette expécution et cheikh des Beni-Abd-el-Ouad, châtia les Beni-Meria et tua leur chef, El-Mokhaddeb.

Pendant qu'Abd-el-Moumen se rendait de Fet à Marce, il reçut une députation des habitants de Ceuta qui était venue lui prêter. le serment de fidélité, et il leur donna pour gouverneur un cheikh hintatien nommé Yeugof-Iba-Makhlouf, Parvenu jusqu'à Salé, il y pénétra après une légère escarmouche, et alla se loger dans la maison d'Ibn-el-Achera. En reprenant la route de Marco. il charges Abou-Esfa de porter la guerre chez les Berghouata. Ce chef accomplit sa musion avec une grande promptitude leur infligea un châtiment sévère, et alla ensuite rejoindre son maître. Ils arrivèrent ensemble aux environs de Marco et y trouvèrent une foule de Lamta qui étaient venus a'y réfugier. Les Almohades tuèrent un grand nombre de ces nomades, et, après leur avoir enlevé bagages, femmes et troupeaux, ils mirent le siège devant la ville. Les Almoravides avaient alors pour émir un fils d'Al-Ibn-Yougof, nommé Ishac, auquel ils venaient de confier le commandement, en apprenant la mort de son (rère : et

Le texte arabe porte son pers. — ibn-Khaldoun nous a déjà appris qu'Ishae, fils d'Ali, remplaça sur le trôce son neveu ibrabim, fits de Tacbello, fils d'Ali, [bn-el-Athir s'accorde avec notre auteur en représentant ishae comme très-jeuce. (Voy. son chapitre sur la prise de Marce, dans l'Appendice or v.)

malgré son extrême jeunesse. Patigués, enfin, par un blocus de sept mois et réduits à la dernière extrêmité par le défaut de vivres, ils tentèrent une sortie générale contre les assiégeants. Coux-ci repoussèrent l'attaque et, les poursuivant l'épée dans les reins, ils pénétrèrent avec eux dans la ville. Moroc fut emporté d'assaut vers la fin du mois de Choual Bé4 (mers-avril 4447). Tous les Almoravides furent massacrés sans pitié, mais ishac parvint à se réfugier dans la citadelle avec les gens de sa maison et les chefs de son peuple. S'étant ensuite rendu à discrétion, il fut conduit devant Abd-el-Moumen et massacré sous les yeux de ce mouarque. L'auteur principal de ce forfait fut Abou-Hafs-Ibn-Ouagag. Les Almohades ayant ainsi fait disparaître les dernièrs restes de la puissance almoravide, étendirent leur autorité sur le Maghreb entier.

A la suite de ces événements eut lieu la révolte de Mohammedlbn-Abd-Allah-Ibn-Roud. Cet imposteur, natif de Salé et sorti de la lie du peuple, s'arrogea le titre d'El-Hadi (le directeur) et prit les armes dans la province de Sous. Il fit sa première apparition à Ribat-Massa où l rassemble de tous côtés une foule de manyais sujets et s'attira les regards de tous les malfaiteurs qui habitaient les contrées voisines. Ayant converti à ses doctrines les babitants de Sidjilmessa et du Derê, sinsi que les tribus de Dokkala, Begraga, Temana et Boouara, il parvint à infecter de ses erreurs le Maghreb entier. Un corps almohade qu'Abd-el-Moumen fit marcher contre lui, sous les ordres de Yahya-Apguemar, le même chef messoufite qui avait abandonné Tachefinibn-Air, fut obligé de battre en retraite et de rentrer auprès du souverain. Le cheikh Abou-Hafs-Omar, accompagné de plusieurs autres chefs almohades, partit alors pour Massa, afin d'étouffer l'insurrection pendant qu'Abd-el-Moumen faisait les préparatifs d'une nouvelle expédițion. Le rebelle marcha an-devant des Almohades à la tête de soixante mille fantassina et sept cents cavaliers, mass toute cette multitude fut culbutée et laissa son chef et beaucoup d'autres morts sur le champ de bataille. Cette rencontre out lieu dans le mois de Dou-'l-Eiddja 541 (mai 4447). Le cheikh Abou-Hafa donna connaissance do cette bonne nouvolle à Abd-el-Moumen par une lettre dont la rédection avest été confiée à Abou-Djäfer-Thn-Atta.

Abou-Ahmed-Aifa, pure de cet écrivain célèbre, avait été scerétaire d'Ali-Ibn-Youçof et de Tachefin, fils d'Ali. Tombé entre les mains des Almohades, il det la vie à la clémence d'Abdel-Moumon; mais, ayant testé de s'évador à l'époque où ce monarque se tenait devant Fez, il fut ramené et mis à mort malgré ses aupplications. Son fils Anmed avait servi Ishac-Ibn-Ali à Maroc, en qualité de secrétaire ; mais il fut compris dans le nombre de pragoniers auxquels le vainqueur accorda une aunistre. Il accompagna Abou-Bais dans cette expédition et, d'apros le déser de ce chef, il écrivit à Abd-el-Noumen l'annonce de la victoire remportée par les Almohades. Le prince trouva cette lettre si bien tournée qu'il en prit l'auteur pour secrétaire, et, ayant ensuite reconnu tont le merite de son protégé, il l'éleva au rang de vizir. Ahmed fit alors sentir son autorité jusqu'aux bornes de l'empire ; il commanda à des corps d'armée, il amassa. des trésors qu'il répandit ensuite avec profusion, et parvint, enfin, à un degré de faveur auprès du sultan que persoane, sous cette dynastie, n'atteignit jamais depuis. A la fin cependant, les acorpione de la délation glassèrent jusqu'à la couche où il s'était mollement étendu et lui dosnérent la mort : on sait que la khalife [Abd-el-Moumen] le destitua en lan 653 (4458) et le fit mourir dans la prison où il .'avait relegué.

Le cheich Abou-Hafa étant rentré de l'expédition de Massa, se repose quelques jours à Marue et marcha ensuite contre les populations du Deren qui avaient embrassé le parti de l'imposteur. Dans les montagnes de Nests et de Hilana, il tua tant de monde et sit tant de prisonniers que le reste des habitants s'emprana de faire sa soumission. Dans une nouvelle expédition, il marcha de Marco contre les Heskours et les massacra jusque dans leurs châteaux et places fortes. Ensuite, il alla s'emparer de Bidjilmessa et, revenu à Marco, il entreprit une trossème campagne contre les Berghouata.

Cotto fois-ci, la guerre traina en longueur et finit par la déroute des Almolades Le feu de la révolte édata de nouveau dans le Maghreb; les habitants de Ceuta massacrèrent leur gouverneur, Youçof-Inn-Makhlouf de Tinmelel, ainsi que tous les Almohades qui se trouvaient avec lui. Le cadi Eïad passa en Espagne et ayant trouvé à Algésiras Yahya-Ibu-Ali-Iba-Ghanfa, le chef messoulite qui commandait dans ce pays, il lui demanda un gouverneur pour la ville de Ceuta. Ibu-Ghanfa le renvoya en Afrique avec Yahya-Iba-Abi-Bekr-es-Sahraouï, le même chef qui s'était échappé de Fez lors du siège de cette ville par Abd-el-Moumen et qui s'était ensuite rendu de Tanger à Cordoue, pour y joindre le prince almoravide. Asrivé à Ceuta avec Eïad, Es-Sahraouï alia soutenir ses nouveaux alliés, les Berghouata, les Dokkala et d'autres tribus qui venaient de se révolter à la suite de la défaite des Almohades.

En l'an 542 (1447-8), Abd-el-Moumen marcha en personne contre eux, pénétra dans leur pays, brisa leur puissance, les força à la soumission et les obliges à rompre avec Es-Sahraout et les Lemtouna. Rentré à Maroc, après une absence de six mois, il écouta les sollicitations de plusieurs chefs de tribu et expédia à Es-Sahraour des lettres de pardon. La tranquillité se rétablit slors dans tout le Maghreb. Ceuta rentra dans l'obéissance et Salévit pardonner ses habitants et raser ses fortifications.

#### INVASION DE L'ESPAGNE PAR LES ALMOHADES.

Abd-el-Moumen tourna alors ses regards vers l'Espagne ', pays dont les Almoravides vensient d'apprendre la mort de Tachefin-lbo-Ali, le siége de Fez par l'armée almohade et la révolte du commandant de leur flotte, Ali-lbu-Eiça-lbn-Neimoun. Cet officier s'était rendu an camp d'Abd-el-Moumen, sons les murs de Fez, et rentré à Cadix, d'où il était parti et dont il s'était

200



Duns la traduction anglaisé de l'Histoire des dynasties musulmanes de l'Espagne, par El-Maccari, v. 11, Appendice, pp. xuix et suivantes, M. de Gayanges a donné une traduction des chapitres dans lesquels lbn-Khaldoun raconte les expéditions des Almohades dans ce pays.

emparé, il avait celébré la prière, dans la grande mosquée, au nom du souverain almohade. Ce fut sinsi qu'en l'an 540 (4 445... 1146), on prononça, en Espagne, la première khotba pour la nouvelle dynastie. Déjà, pendant le siége de Tlemcen, Abd-el-Moumen avait regu la visite d'Abon-Bekr-Iba-Robets i qui lui apporta une lettre de la part d'Ahmed-Ibn-Cassi, seigneur de Mertols, [le même qui devint plus tard] le coryphée du parti [simohade] en Espagne; mais, comme l'auteur de cet écrit lui avait donné le titre de Muhdi, il en fat très-mécontent et ne lui avait pas répondu, Iba-Cassi s'étant alors laissé enlever Mertola. par Seddra't-ibn-Ouézir, seigneur de Badajoz, de Béja et de l'Espagne occidentale, écouta les conseils d'Ali-Iba-Eiga, et, après la prise de Maroc per les Almohades, il traversa le Détroit pour aller trouver Abd-el-Monmen. Débarqué à Ceuts où il obtint une escorte de Youçof-Iba-Makhlouf, il se rendit auprès du monarque almohade et lui demontra combien ce serait facile que de soumettre l'Espagne et d'y renverser la domination almoravide.

Cette démarche eut tout le succès qu'Ibn-Cassi ponvait espérer; il repertit pour l'Espagne avec un corps de troupes commandé par Berrat-Ibn-Mohammed-el-Messouf, le même chef qui avait abandomé Tachella pour se joindre aux Almohades et qui emportait maintenant la commission de faire la guerre aux Almoravides de ce pays et aux chefs qui s'y étaient déclarés in-dépendants. Plus tard, Abd-el-Moumen lui envoya un renfort sous les ordres de Mouça-Ibn-Said, et, quelque temps sprès, il lui en expédia un second sous la conduite d'Omer-Ibn-Balch-es-Banhadji.

La première opération de ces troupes fut d'assièger Xérès, ville dans laquelle Abou-'l-Ghamr-Ibn-Azzoun, seigneur de Bonda, s'était établi comme souverain indépendant. De là, elles marchèrent sur Niehla et, en syant reçu la soumission du seigneur, Youçof-Ibn-Ahmed-el-Batrougui<sup>1</sup>, alles prirent la

Variantes: Habish, Habism.

<sup>\*</sup> Varianie . Ri-Batrouki,

route de Mertols où Ahmed-Ibn-Cassi avait déjà fait reconnaître le suprématie du gouvernement almohade. Eusuits, elles enlevèrent d'assaut la forteresse de Silves et, après l'avoir livrés à Ibn-Cassi, elles se portèrent du côté de Béja et de Badajos, villes dont le seigneur, Seddrar-Ibn-Ouexir, s'empressa de faire acts d'obéissance.

Cette expédition terminée, Berraz ramena l'armée almohade à Mertola où il passa l'hiver; et, s'étant mis en marche, l'année suivante, avec l'intention de mettre le siège devent Séville, il reçut la soumission des habitants de Talyata (Téjada) et de Hun-el-Caar a.

Ayant alors réuni sous ses ordres tous les chefs qui s'étaient révoltés (contre les Almoravides), il parut sous les murs de Séville dont il forms le blocus et intercepta les communications avec la mer. Dans le mois de Châban 541 (janvier 1147), il enleva cette ville de vive force, et, comme les Almoravides s'étaient enfuis pour gagner Carmona, il se mit à leur poursuite et tua tous ceux qu'il put attaindre. Dans le tumulte de l'assaut, Abd-Allah, fils du cadi Abou-Bekr-Ibn-en-Arebt, perdit la vie par un fatal malactendu. Le père de ce jeune homme partit alors pour Maron avec une députation des habitants de Séville, afin de présenter les hommeges de ses concitoyens à Abd-el-Moumen. Le monarque almohade, qui venait d'apprendre, par une dépéche de son général, la nouvelle de cette conquête, accueillit les envoyés avec de grands égards et les congédia après leur avoir



¹ Variantes : Tollita, Tolsitia. Cette dermère leçon, qui représents le nom arabe de Toldde, est inadmisable. Celle du taxte se reproduit plus loin, où notre auteur parle du règne d'El-Adel : il dit qu'à cette époque les chrétiens firent plusieurs incursions dans les territoires de Séville et de Marcie, et qu'ils mirent en déronte l'armés musulmans à Telyata. Or, nous savoes par la chroalque de Don Luc, évêque de Toy, cité par Ferreras, t. rv, p. 93 de la traduction française, qu'en l'an 4223 (nous le règne d'El-Adel), les troupes du roi de Léon, commandées par Don Martin Sauchez, portèrent le ravage dans les environs de Séville et défirent l'armés musulmans à Téjada. Par ce passage, la synooymis me semble bien établie.

Castro Marim, selon M. de Gayangos.

accordé des fiels et des gratifications. Cette présentation ent lieu en 542 (1447-8). Le cadi Abou-Bekr mourut pendant son voyage de retour et fut enterré dans le c metière de Fex.

Les troupes Almohades en garnison à Séville comptèrent permileurs chefs deux freres du Mehdi, dont l'un s'appelait Abd-el-Aziz et l'autre Eiça. Ces cheikhs se conduisirent d'une manière indigne à l'égard des habitants, dont us ne respectèrent ni les biens, ni la vie ; et, ensuite, ils dressèrent un guet apons pour Youçof-el-Batrougui. Ce chef, qui était alors seigneur de Niebla, ayant découvert leurs machinations, rentra dans sa ville d'où il expulsa a garnison almohade. Ayant alors envoyé des agents à Téjada et à Bisa-el-Casr, il renouvella son alliance avec les Almoravides qui i restaient encore en Espagne. Ibn-Cassi serévolta aussi à Silves ; Ali-Ibn-Biça-Ibn-Me moun en fit de même à Cadix, et, Mohammed, fils d'Al. et petit-fils d'El-Raddjam, suivit leur exemple à Badajos. Abou-'l-Ghamr-Ibn-Azzous, seigneur de Xéres, de Ronda et des heux voisins, resta fidèle à ses nouveaux maîtres.

Les Almohades établis dans Séville se trouvèrent alors dans une position d'autant plus critique qu'Ibn-Ghaufa\* vensit de s'emparer d'Algésiras et que le peuple de Ceuta était en insurrection; aussi, les deux frères du Mehot s'empressèrent de quitter la ville avec leur cousin Isliten et tous leurs partisans. Arrivés à Mont Bister\*, ils furent rejoints par thn-Azzoun, et allerent avec lui pour faire le siége d'Algésiras. Apres avoir emporté

}



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans le texte arabe imprimé, il faut insérer le pronom elledin après le mot bei-Moletthemin.

<sup>\*</sup> Nous scross remarquer ici que les souss des chess musulmans qui figurèrent, à cette époque, en Espagne, sont étrangement altérés par les bistoriess chrétiess : d'Ibn-Ghania, ils ont fait Aven-Gema ; Moham-med-Ibn-Sid-Ibn-Merdenich est devenu Mahomet Abenzat, et Aben Cat, et Abenlop, Seif ad-Dola (l'épés de l'empire), titre bosonifique d'Ahmed-Ibn-Boud, roi de Saragosse, est écrit Zufadola, etc.

<sup>\*</sup> Verlanten: Bebester, Bebechter, Betaster, Yebester, Bechter. — M. da. Gayanges place cotte montague, qu'il nomme Bichter, entre Malaga et Rondo.

cette ville d'assaut et passé la garnison lemtounienne au fil de l'épée, ils prirent la route de Maroc.

Abd-el-Monmen plaça alors une armée almohade sous les ordres de Youçof-ibn-Soleiman qu'il envoya prendre le commandement de Séville, mais il conserva à Berraz-Ibn-Nobammed la place de receveur-général des impôts. Youçof soumit les états d'Bl-Batrougui, tant à Niebla qu'à Téjada, occupa le territoire qu'Ibn-Cassi possédait à Silves et se porta ensuite contre Tavira. Ença-Ibn-Meimoun, seigneur de Sainte-Merie, reconnut alors, de nouveau, l'autorité des Almohades et se mit en campagne avec eux. Mohammed -Ibn-Ali-Ibn-el-Haddjam, seigneur de Badajos, leur envoya de riches présents et 61 ainsi accueillir sa soumission. Youçof-ibn-Soleiman rentra alors à Séville.

Pendant ces événements, le roi chrôtien (Alphonse II , de Castide] avait contraint Yabya-Ibn-Ali-Ibn-Ghanfa à s'enfermer dans Cordoue, et, apres avoir porié le ravage dans les états de ce prince, il le força à lui céder Baéza et Ubeda. Il s'empera aussi de Lisbonne, Tortosa, Lerida, Fraga, Sainte-Marie et plusieurs antres forteresses de l'Espagne musulmane. Il axigea ensuite d'tho-Ghania une augmentation de tribut ou bien la cession de Cordoue. Cette demande mit le chef almoravide dans la nécessité d'implorer le secours des Almohades : il écrivit à Berrazlbn-Mohammed, et ayant obtenu une entrevue avec lui à Ecija, il consentit à mériter l'appui du khalife par l'échange de Cordoue et de Carmona contre Jaen, Quand Abd-el-Moumen leur eut envoyé la ratification de ce traité, Ibn-Ghanta alla prendre possession de Jaen où il s'y vit bientôt assiégé par le roi chrétien. Il parvint alors, par un stratageme, à faire prisonners plusieurs comtes qui étaient au service du roit, et il les enfirma dans la Calá-t-Ibn-Said. Aussitôt que ce monarque eut levé le siége de la ville, Ibn-Ghanta alla trouver Meimona-Ibn-Yedder le lem-



I Bo-Ghania invita l'empereur d'Espagne à se rendre secrétement et aans bruit à Jacu, ville qu'il s'engagea à lui remettre. L'empereur écouta les conseils de ses muistres, qui se méfiaient du chef infidèle, et y envoya le comte Don Maurique et quelques autres seigneurs. En-Ghania les rétint tous comme prisonmères. — (Ferreras )

tounide, qui se tenait à Grenade avec un corps de troupes aimoravides et l'invita à suivre son exemple en établissant des relations avec les Almohades. Il y mourut dans le mois de Châban 543 (décembre-janv. 1448-9), et son tombeau s'y voit encore.

Comme le roi chréties, toujours aux agnets pour s'emparer de Cordone, marchait encore aux cette ville, le gouvernement almohade de Sévulle fit partir Abou-'l-Ghamr-Iba-Azzoun pour la défendre. Youçof-el-Batrougui y envoya de Niebla un corps de renfort, et Abd-el-Moumen y expédia une armée almohade sons la conduite de Yahya-Iba-Yaghmor. Quelques jours après l'entrée de cea troupes à Cordone, le roi leva le siège.

Les chefs qui s'étaient déclarés indépendants accoururent alors auprès d'Ibn-Yaghmor, le prièrent d'intercéder pour aux auprès d'Abd-el-Moumen, et se rendirent avec lu à Maroc où ils reçurent du souverain almohade le pardon de leurs offenses.

En l'an 545 (1450), Abd-el-Moumen se rendit à Salé et fit avertir les muselmans de l'Espagne qu'il y recevrait leurs hommages. De toutes parts, leurs députations arrivèrent pour lus prêter le serment de lidélité, et, avec elles, vinrent plusieurs des chefs indépendants, tels que Seddral-lba-Ouézir, seigneur de Béja et d'Evora, El-Batrougui, acigneur de Niebla, Ibn-Azzoun, seigneur de Xérès et de Ronda, Ibn-el-Haddjam, seigneur de Badajos et Amel-Ibn-Monib, seigneur de Tavira. Tous ces cheft lui jurèrent fidélité et consentirent à lui céder leurs états. Ibn-Cassi et le peuple de Silves s'abstinrent d'une parcille démarche, circonstance qui, plus taru, coûta la vie à ce chef. Quand les députations espagnoles eurent repris la route de leur pays, Abd-el-Moumen partit pour Marce. Il y emmena [la plupert des] chefs qui venaient de lui faire leur soumission, et, depuis lers, il les retint auprès de lui.

## INVASION DE L'ITRICIA.

Abd-el-Moumen ayant appris que de graves dissensions régnaient entre les émirs de l'Ifrîkis et que les Arabes y répandaient la dévastation et tenaient la ville de Cairouan étroitement bloquée; sachant aussi que Mouça-Ibn-Yahya-el-Mirdaci, le rishide, s'était rendu maître de Bedja, prit conseil d'Abou-Bafs, d'Abou-Ibrahim et d'autres grands cheiks almohades, et forma la résolution d'envahir ce pays.

Sorti de Maroc vers la 6n de l'an 546 (mars 1462), sous prétexte d'aller combattre les chrétiens, il se rendit à Ceuta, et, quand il eut recopou que les affaires de l'Espagne marchaient à son gré, il fit courir le bruit qu'il allait s'en retourner à Maroc. En quittant Ceuta, il prit la route de Bougie et, à la suite d one marche tres-rapide, il réussit à surprendre et occuper la ville d'Alger. De là, il emmena El-Bacen-Ibn-Ali, ex-seigneur d'El-Mohdia, qui était sorti au devant de lui, et, ayant ensuite mis en déroute une armée sanhadjite qui était venue le rencontrer à Omm-el-Alou , il pénétra, le lendemain, dans la ville de Bougie. Yahya Ibn-el Azis eut à peine le temps de s'embarquer avec ses trésors dans deux navires qu'il tenait toujours prêts en cas de revers, et [alla prendre terre à Bône d'où] a il se rendit à Constantine, ville qu'il remit plus tard à Abd-el-Moumen, Ayant ainsi mérité la clémence du vainqueur, il obtint l'autorisation d'aller vivre à Maroc sous la protection et aux frais du

Le texte arabe, tent imprimé que manuscrit, porte bi-amr si-Alou (par l'ordre d'El-Alou), mots qui ne donnent ici aucun sens. Je considére l'r du mot amr comme a'étant autre choss que la queue de la letre precédente et j'obtiens la leçon bi Omm-si Alou, c'est-à dire à l'endroit nommé Omm-si-Alou. D'après les indications d'Ibn-Khaldoun, on voit que cet endroit était à environ une journée de Bougie, sur la route d'Alger et de Miliana. Voyez, ci-devant, p. 30, où j'avais supposé qu'il était situé sur le Chelif, surtout à cause des mots du texte, « que les Berbères voulaient le faire passer la rivière » (tdjaza). Mais, en suppriment le point qui, en arabe, distingue la z de l'r, on a la leçon utjars qui signifie protéger. Cet e correction fait disparaître toute idée de révière et me paraît être la bonne.

<sup>\*</sup> L'auteur du Cartas dit qu'il se rendit, d'abord, à Géoes et, ensuite, à Constantine. Dans le Baïan, il est dit qu'il débarque à Bone. Dans le texte imprimé du Cartas, on a mis deux fois, par erreur, Corta pour

gouvernement almohade. Ce fut dans cette ville qu'il finit ses jours.

A la suite de cette conquete, Abd-el-Moumen plaça son fils Abd-Allah à la tête d'une armée almohada et l'envoya contre El-Calé, forteresse où se trouvait un corps sauhadjien sous les ordres de Djouchen, fils d'El-Aziz [et frère de Yahya]. Cette place fut emportée d'assaut et livrée aux flammes; Djouchen et toute la garnison farent passés au til de l'épée, et dix-huit mille cadavres, dit-on, attesterent la fureur des vainqueurs. Ce succès procurs aux Almohades un butin énorme et une foule de prisonniers.

A cette nouvelle, les Arabes de l'Ifrikia, tels que les Athhedj, les Zoghba, les Riah et les Corra i, allerent camper sous les murs de Bedja d'où ils partirent pour Setti après avoir pris l'engagement de soutenir leur roi, Yahya-Ibn el-Aziz. Abd Allah, fils d'Ahd-el-Moumen, obtint de son père un corps de renforts et morche à leur rencontre. Ce monarque était déjà en route pour rentrer à Maroc, et il se trouvait dans la ville de Metidja, quand on vint lui apprendre le mouvement des Arabes. Les deux partis en vincent aux mains pres de Setti et continuèrent à se battre pendant trois jours; mais, enfin, les Arabes reculèrent en désordre, après avoir perda beaucoup de monde, et ils laissèrent leurs troupeaux, leurs femmes et leurs enfants au pouvoir des Almohades.

ξ

Bentré à Maroc, l'an 547 (1452-3), Abd-el-Moumen reçat une députation composée des principaux chefs arabes de l'Ifrik's, et, ayant accueillé leur soumission, il les charges de dons et les renvoys chez eux. Quelque temps après, il donna le gouvernement de Fex à son fils, le cid Abou-'l-Hacen, et plaça auprès de lui Youçof-Ihn-Soleiman en qualité de vizir; à son fils, le cid Abou-Bafs, il assigna le gouvernement de Tlemcen avec Abou-Mohammed-Ibn-Ousnoudia pour vizir. Le cid Abou-Said, un autre de ses fils, reçut le gouvernement de Ceuta avec Mohammed-Ibn-Soleiman pour vizir, et, un quatrième fils, le cid

<sup>·</sup> Les manuscrits et le texte imprimé porte Caira, nom inconna-

Abou-Mohammed-Abd-Allah, fut nommé as gouvernement de Bougie et eut pour visir Yakhlof-Ibn-el-Bocein. Enfin, leur frère, le cid Abou-Aba-Allah[-Mohammed] fut désigné par sou père comme héritier du trône 1.

Abd-el-Aziz et Eïça , frères du Mehdi, furent profondement blessés de ces nominations; ils se rendirent à Maroc avec des peusées de trahison, gagnèrent l'appui d'une partie de la populace et pénétrèrent dans la citadelle où ils tuerent Omar-Iba-Tafra-guia. Presqu'au même instant, le vizir Abou-Djâfer-Ibn-Atía s'y présents, suivi d'Abd-el-Moumen lui-même , et la sédition fut éteinte dans le sang des deux frères et de leurs complices .

<sup>·</sup> Selon le Cartas, toutes ces comigations eureus heu en l'an 549.

Dans le texte arabe imprimé, nous avons mis, par inadvertance, le mot Yahya à la place d'Eiça.

<sup>\*</sup> Ils quitterent Fez et prirent la route d'El Mêden pour se rendre à Maroc, dit l'auteur du Cartas

<sup>\*</sup> Abd-el-Moumen était à Salé quand il apprit l'évasion de ces deux hommes. Il envoya à leur poursuite son vieir Abou Djâfer Iba-Affa et, après le départ de cet officier, il se mit aussi en route.

<sup>5</sup> Dans le chapitre de l'Bistoire des Hafsides qui renferme la notice de la familie Tafregula, notre auteur dit qu'Abd-el Aziz et Eiga étaient Als de Ouamghar, frère du Meh.ä. L'auteur du Cortae dit qu'ils étaient frères du Mendi: mais la seconde opinion d'Ibn-Khaldoun est confirmée, jusqu'à un certain point, par la déclaration d'El-Marrekchi qui écrivit une histoire des Almohades en lan 621, qui avait passé une bonne partie de sa vie en Espague et qui était tres-bien vu des princes de la familie d'Abt-el-Monmen. Il dit que certains parents d'Ibn-Toumert, appelés (en berbère) Ast ouamphar, c'est-à-dire, ajoute-t-il, les fils du file du cheikk (co qui est vras), voulurent s'emparer do trône de Maroc auquel ils croyaient avoir plus de droits qu'Abd-el-Xoumen, Secondés par une foule de partisans appartenant à leur tribu, celle des flergha, ils combattirent à Maroc depuis le lever jusqu'au coucher du soieil, quand de furent vaisous el faits prisonniers par le corps de troupes dègres Abd-el-Moomes arriva après la bataille et les fit mettre à mort. --(The History of the Almohades by Abdo-4 Wahid al-Marrikochi texte arabe, p. 466. Ouvrage important que M. Dozy a fait imprimer à Leyde. en l'an 4867.)

### SUITE DE L'INVASION DE L'ESPAGNE.

En l'an 549 (1454-5), Abd-el-Moumen apprit, à Maroc, que Yahya-thu-Yaghmor, gouverneur de Séville, venait de massacrer les habitants de Niebla en punition d'une trakison qui avait livré octés y lle au rebelle El-Quehbi. Insensible à leurs prières et à leurs protestations d'innecence, ce chef assouvit sa vangeance, sans se douter que sa cruquté l'exposerait au courroux du avaversin almohade. Effectivement, les gouvernements de Séville et de Cordoue lui furent ensevés pour être confiés, le premier, à Abou-Nohammed-Abd-Alah-Ibn-Abi-Hafs-Ibn-Ali de Tinmelel, et, le second, à Abou-Zeid-Ibn-Igguit. Mis lui-même aux fers par Abd-Allah-Ibn-Soleimen qui vist l'arrêter par l'ordre d'Abd-el-Moumen, il fut conduit à la capitale et resta aux arrêts dans se propre maison, jusqu'à ce qu'il obtint du sultan l'autorisation d'accompagner le cid Abou-Hafs à Tiemeen.

Meineun-Ibe-Yedder, général lemtounies, embrases alors le parti des Almohades et leur remit la ville de Grenade. Le cid Abou-Said, gouverneur de Ceuta, s'y transporta aussitôt en qualité de commissaire impérial et en envoya la garaison almoravide à Marue. Il entreprit ensuite le siège d'Alméria et força les chrétiens, qui en formaient la garaison, à lui tivrer la ville pour avoir la vie sauve. Le vizir Abou-Djâfer-Ibn-Atla assista à cette capitulation. Bien que les chrétiens eussent reçu des secours d'Ibn-Merdenich, seigneur de l'Espagne orientale, et du roi chreties lui-même, ils s'étaient vus dans l'impossibilité de prolonger leur résistance.

En l'an 854 (4456), les cheikhs de Séville vinrent prier Abdel-Mounen de leur donner pour gouverneur un de ses fils. Le cid Abou-Yacoub, qu'il leur désigna pour remplir ce poste, commesça sa carrière per soumettre El-Ouehbs, chef qui se maintenait indépendant à Tavira. Le vizir Abou-Djifer prit part à cette expédition. Le même prince occupa ensuite les étais d'Ibn-Ouézir et d'Ibn-Cassi; puis, en l'an 852, il força Tacheffn, général lemtouncen, à lui livrer Mertola, ville qu'Ibn-Cassi avant

rendue aux Almoravides. A la suite de ces conquêtes, il rentra à Séville et laissa partir Abou-Djafer pour Marco. Ce fut alora que celui-ci tomba en disgrace et fut mis à mort. Il eut pour successeur dans le vizirat Abd-es-Selam-el-Koumi, qui dut sa nomination aux liens de mariage qui attacheient sa famille à celte d'Abd-el-Noumen.

## SCHIB DE LA CONQUETE ER L'IFRÉRIA.

En l'an 853 (4458), Abd-ei Moumen se randit à Salé avec l'intention de passer en Espagne et de combattre les chrétiens. Cette résolution lui avait été inspirée par une nouvelle bien fâcheuse : son fils, le ctd Abou-Yacoub, venait d'être défait par le roi chrétien, sous les murs de Séville, et plusieurs cheikhs et docteurs almohades, ainsi qu'un grand nombre de chefs indépendants, tels qu'Ibn-Azzoun et Ibn-el-Haddjam, avaient trouvé le martyre sur le champ de bataille '.

Ayant alors appris que le royaume d'Ifrîkîa venait de s'écouler et que les chrétiens avaient occupé El-Mehdïa, il rassoublia à Salé les divers corps de son armée et partit pour ce pays, après avoir désigné le cheikh Abou-Haía comme son lieutenant en Maghreb et nommé Youçof-Ibn-Soleiman nu gouvernement de Fez. Arrivé en Ifrîkîa après une marche très-rapide, il assiégea les chrétiens de la Sicile dans El-Mehdïa et les obligea à capituler? A la suite de cette conquête, qui ent lieu en 555, il leur enleva Sfaz, Tripoli et les autres villes maritimes de cette contrée. Déjà, pendant le siège d'El-Mehdïa, il avait envoyé son fils, Abd-Allah, contre Cabes, ville qui était tembée au pouvoir des Beni-Kamel, famille dehmano-riabide. Le jeune prince s'empara de Cabes, enleva Cafaa aux Beni-'l-Ouerd, Zerà aux Beni-Berougeen, Tebourba à Ilm-Allah, la montagne de Zaghouan aux Beni-Hammad-Ibn-Khallfa, Sicca Veneria aux Beni-Eïad et

<sup>4</sup> Ici l'auteur se contredit. Voy. cl-dessus, p. 188

Voy. les extraits d'ibn-el-Athir dans l'Appendice n° v.

Laribus aux Arabes. On pout voir, au sujet de ces chefs, les déteils que nous avons rapportés dans l'histoire de la dynastie sanhadjite 4.

En l'an 536 (1161), Abd-el-Moumen se mit en marche pour rentrer à Maroc, et ayant alors appris que les Arabes de l'Hethya s'étaient encore jetés dans la révolte, il renvoya contre eux un détachement de son armée. Ce corps étant parvenu à Cairouan, châtia les insurgés et tua leur chef, Mahrez-Ibn-Ziad-el-Fadeghi<sup>1</sup>, membre de la triba riahide des Beni-Ali.

# CONDUCTE D'IBN-MENDENÎGE, CHEF INDRPENDANT DE L'ESPAGNE ORIENTALE.

Abd-el-Moumen s'occupait à soumettre l'Ifrik'a quand il apprit que Mohammed-Ibn-Merdenich<sup>3</sup>, chef indépendant qui se tenait dans la pertie orientale de l'Espagne, était sorti de Murcie pour mettre le siége devant Jaen, et qu'il en avait contraint le gouverneur, Mohammed-Ibn-Ali-el-Koumi, à recontaître son autorité. Il apprit aussi que ca même chef était parvann à surprendre la ville de Carmona, après avoir tenté le siége de Cordone et qu'étant ensuite revenu contre cette dernière ville, il avait défait les troupes d'Ibn-Igguit et tué ce général.

Aussitet qu'Abd-el-Moumen eut reçu ces nouvelles, il écrivit à ses gouverneuss en Espegne pour leur annuncer le triomphe de ses armes en liritain et son intention de se rendre au milieu d'eux. Il débarque effectivement à Gibraltar et ressemble sons ses drapteux les populations espagnoles et les troupes almohades qu'il avait envoyées dans ce pays. Après avoir expédié cette armée contra les infidèles, il repartit pour Maroc.

ţ

Le roi chrétien marcha à la rencontre des Almohades et es-

<sup>\*</sup> Foy., ci-devant pp. 39 et sufvantes.

<sup>\*</sup> Ici, le texte et les manuscrits portent Pereghi.

<sup>\*</sup> L'Aben Cat et Abensat des historieus espagnols. Fey., pi-devant, p. 186, note S.

suya une défaite. Ibn-Homochk, besu-père d'Ibn-Merdenich, se laissa enlever Carmona par le cid Abou-Yacoub, gouverneur de Sévelle.

A la suite de cette conquête, le cid Abou Yacoub partit pour Meroe avec le cid Abou-Said, gouverneur de Grenade, afin de visiter le khalife [Abd-el-Moumen]. Ibn-Homochk profita de leur absence pour établir des intelligences dans Grenade, se rendre maître de cette ville par une surprise nocturne et refouler la garnison almohade dans la citadelle.

Abd-el-Moumen partit encore de Maroc afin de délivrer cette place importante, et, parvenu à Salé, il fit prendre les devants au old Abou-Said. Celui-ci traversa le Détroit, opéra sa jouction avec Abd-Allah-Ibn-Abi-Hafs-Ibn-Ali, gouverneur de Séville, et marcha sur Grenade. Repoussé par Iba-Homochk, qui était sorti à sa rencontre, il opera sa retraite sur Malaga et obtint d'Abdel Moumen un renfort de troupes almohades sous les ordres du ctd Abou-Yacoub. Les deux frères prirent alors la route de Grenade, où Ibn-Merdenich venait d'amener un corps de troupes chrétiennes au secours d'Ibn-Homochk. Les Almohades attaquèrent l'armée ennemie dans la plaine de Grenade et lai firent éprouver une telle défaite qu'Ibn-Merdenich rentra au plus vite dans ses états, pendant qu'Ibq-Homochk courut s'enfermer dans Jaen pour soutenir un siège. Après cette victoire, les deux clds se rendirent à Cordone et ils continuèrent à y faire leur séjour jusqu'en l'an 558 (1163). Le cid Abou-Yacoub fut alors rappelé à Maroc pour se faire reconnaître comme successeur du trône à la place de son frère [Abou-Abd-Allah]-Mohammed 4. Bientôt après, il partit de cette capitale à la suite de son père, le khalife, qui s'était proposé d'aller encore faire la guerre sainte. Ce fut la dernière expédition d'Abd-el-Moumes ; arrivé à Salé, dans le mois de djognada second (mai-juin 4163), il rendit le dernier

<sup>4</sup> Selon l'auteur du Cartos, le sulten avait reconnu que ce prince était àccapable de gouverner; El-Marrekchi dit qu'il fut privé de la succasion à cause de son amour pour le vice, de l'extravagance de su conduite et de milicheté.

soupir. Son corps fut parté à Tlamelei et enterré suprès du tambesa du Mebdi :

AVERBEERT DE EMALISE [ABOU-TACOUR-]TOUÇOF, DILE B'ARD-EL-MODERN.

Aussitöt qu'Abd-el-Moumen out cessé de vivre, le cid à Abou-Bais fit reconneître le souvernincté de son frère, Abou-Yacouh [Youçof], fils du monarque défunt, et administra au peuple le serment de fidélité. L'inauguration du nouveau khalife s'accomplit avec l'assentiment des Almohades et l'approbation spéciale du cheikh Abou-Hafs. Tous reprirent alors la route de Maroc. Le cid Abou-Hafs se charges des fonctions de vizir, office qu'il avait rempli depuis la chate d'Abd-es-Solam-el-Koumis. C'était en l'an 585 (4 60) qu'il avait été rappelé de l'Ifrîkia pour servir de vizir à son père, Abd-el-Moumen, et, jusqu'à la mort de ce monarque, il avait toujours eu Abou-'l-Ola-Ibn-Djamé pour condjuteur.

La mort d'Abd-el-Moumen fut suivie de celle de seu fils, le chi Abou-'l-Haces, seigneur de Fes, et le chi Abou-Mohammed [Abd-Allah], seigneur de Bougie. Celui-ei vensit de quitter le siége de sen gouvernement pour se rendre à la capitale, lorsqu'il mourat en chemin.

<sup>4</sup> En l'an 587, Abd-el-Moumen St construire mensiolie sensidérable : le port de Mamoura fournit 128 navires ; Tanger, 50 ; Badis et les autres ports du Mf, 100 ; Oran et Stonets, 100 ; et l'Espagne, 50 .

La même aunée, il fit inviter sacrètement en tribu, les Koumie, d'envoyer leurs guerriers à Marco. Ils y arrivèrent au nombre de quarante mille, dit l'auteur du Certer (dont les chières sont presque toujours exagéres), et furest pisois à la suite des Tiomelet dans l'organisation politique des àlmohades. Ces troupes formèrent, dès lers, le garde personnelle d'àbd-et-Moumen, qui us se flatt plus aux Masmeude depuis qu'il venait d'échapper à une tentative d'essassinat. Ce corpu d'armée arriva sous prétexie de faire une simple visite au sultan, parent de tous les membres de la tribu de Koumia. — (Cartes.)

<sup>2</sup> Voy sur l'emploi et la signification du mot cid. le p. 29 de ce vel. 5 En l'an 555, Abd-el-Moumen, se trouvent à Tiencee, fit arrêter 200 vint favori et competriole, Abd-es-Selam-el-Koumi. Selon Ri-Merrakchi, on étrangla le prisonnier; mais l'enteur du Carine dit qu'en qui fit beire du lait empoisonné.

En l'an 580(4464-5), le cid Abou-Said fut rappelé de Grenade par Abou-Yacoub, et débarqua à Ceuta où il fet honorablement accueilli par le old Abou-Hafs. Quelque temps après son arrivée, il reçut du khalife l'ordre de repasser en Espagne avec une armée almohade et d'y mener le cid Ahou-Hafs, vu que les tentatives d'Ibn-Merdenich contre la ville de Cordone exigenient une prompte repression. Ayant traversé le Détroit avec un corps de troupes arabes, fonraies par les tribus de Zoghba, de Riab et d'Athbedj, Abou-Satd se mesura, dans la plaine de Murcie, avec le chaf espagnol et les bandes chrétiennes dont celui-ci avait obtonn l'appui. La bataille se termina per la défaite d'Ibn-Merdentch qui courut s'enfermer dans Murcie. Les Almohades investirent cette ville, en sommirent les campagnes voisines et parvingent à étaindre le feu de la guerre qu'Ibn-Merdenich avait entretenu juaqu'alors. En 564, les deux frères, Abon-Hafs et Abou-Said, reprirent la route de Maroc.

Le khalife donna ensuite le gouvernement de Bougie à son frere, le cid Abou-Zékérïa, et celui de Séville à Abou-Abd-Allab-Ibn-Ibrahim, cheikh qu'il remplaça plus tard par un autre de ses frères, le cid Abou-Ibrahim, et qu'il laissa auprès de ce prince en qualité de visir; au cid Abou-Ishac, il confia le gouvernement de Cordone, et, au cid Abou-Said, celui de Grenado.

Le gouvernement almohade dirigea alors son attention vers la forme qu'il fallait donner à l'alama, ou paraphe, que le khalife devait tracer de sa propre main sur les écrits officiels, et l'on fit cheix des mots *El-hamdo lillahi ouchdahou (louange au Dieu unique)*. Cette formule, que l'imam El-Mehdi avait inscrit sur quelques proclamations émanées de lui, continua à servir d'allama aux Almohades jusqu'à la fin de leur empire.

#### RÉVOLTE DES GROMADA.

En l'an 562 (4166-7), l'émir Abou-Yacoub-Youçof entreprit une expédition dans les montagnes des Ghomara où Sebâ-Iba-Monaghfod, membre de cette tribu, se maintenait en pleine révolte avec l'apput de ses voisins, les Sanhadys. Il y avait déjà envoyé le cheikh Abou-Hafs à la tête d'une armée almohade; mais, ayant reconnu que l'insurrection deventit de plus en plus menaçante, il se décida à y marcher en personne. Arrivé au milieu des insurgés, il éteignit la rébellion dans leur sang et celut de leur chef; puis, il ordonna à son frère, le cid Abou-Aliel-Hacen, de prendre le commandement de Ceuta et du pays des Ghomara.

L'année suivante, les Almohades se ressemblérent pour renouveler à leur sultan le serment de fidélité, et ils le saluèrent du titre d'Emir-el-Mouments (Commandant des croyants). Abou-Yacoub fit alors un appel aux Arabes de l'Ifrik'in pour les engager à combattre [les infidèles], et, à cette occasion, il leur adressa un poème et une épitre qui sont encore très-admirés. On sait que ces nomades répondirent à son invitation et lui envoyèrent de nombreux contingents.

## EVENERATES DE L'ESPAGNE.

Le khalife Abou-Yacoub ayant rafformi son autorité en Afrique, tourna ses regards vers l'Espagae dont la situation lui paraissait exiger la reprise de la guerre sainte. L'ememi maudit avait surpris auccessivement les villes de Truxillo, Evora, la forteresse de Chebrina, celle de Djelmanta aituée viu-à-vis de Badajos et, ensuite, la ville de Badajos elle-même. Cette nouvelle alarmante décida le khalife à y envoyer l'élite de l'armée almohade, sous les ordres du cheikh Abou-Hafs. En l'an 564 (1468-9), ce général marcha pour délivrer Badajos. Arrivé à Séville, il apprit que la garnison almohade de Badajos, ayant été accourse par [Perdinand II,] fils d'Alphonse [VIII], vanait de vaincre et faire prisonnier Ibn-er-Rank [Don Alphonse Henriques], celui qui la tenait assiégée a, et qu'Ibn-Djeranda [Giralde]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le chiteun de Chebrina est inconnu ; celui de Djelmania a dispara.

<sup>\*</sup> Et l'an 1458, le roi de Portugal s'empara de Radajos et se brouilla avec Don Ferdinand, rei de Léon, qui marcha contre lui parte que cette

le galisien, s'était enfui dans sa forteresse. Le cheikh Abou-Bals se diriges ensuite vers Cordone et reçut la soumission d'Ibrahim-Ibn-Homochk qui, se voyant engagé dans une guerre avec son ancien allié, Ibn-Nerdentch, et attaqué per lui dans Jaen, anvoya son adhésion à la cause des Almohades.

Le khalife ayant reçu d'Abou-Hafa une dépêche renfermant cette nouvelle et l'exposé des ravages que les chrétiens avaient commis dans l'Espagne musulmane, fit partir pour ce pays une armée almohade sous la conduite de son frère et vizir [le cid] Abou-Hafa. Ce prince quitta Marce, l'an 565 (1469-70), accompagné de son frère, le cid Abou-Said, et, arrivé à Séville, il envoya celui-ci à Badajoz. Abou-Said conclut alors une trève avec le roi chrétien et, à son retour, il partit pour Mursie avec son frère et Ibn-Homochk, afin d'y assiéger Ibn-Merdeulch. Le cid Abou-Hafs occupa Lorca dont les habitants s'étaient soulevés en faveur des Almohades; il réduisit ensuite la ville de Baza et reçut la soumission d'un neven d'Ibn-Merdeulch qui commandant dans Almeria. Cette défection porta une grave atteinte à la puis-sance de ce dernier.

place était située dans une région dont le conquête le regardait. Ne se croyant pat en sûreté, il voulut s'éloigner, mais il se cassa la jambe en aorteut de la porte de la ville et tomba prisonnier entre les maies des Léonnais. Le rei Don Ferdinand laissa dans Badajos le gouverneur musulman, après lui avoir fait prêter foi et hommage. (Ferreres.)—Ibn-Khaldoun, n'ayant pas une idée nette de ces événements, les raconte de cette étrange façon : a Il apprit que les Almohades, dans Badajos, avaient mis en déroute lineer-Bank qui les avaient araiégès, avec l'appui d'Ibn-Adoquach, et qu'Ibn-er-Bank était resté prisonnier entre leurs mains.»

Giralde, chef d'une troupe de brigands, voulant obtenir sa grâce du rei Don Alphonse par quelque action d'éclat, rémait, en l'an 4466, à surprendre la ville d'Évoca qui appartena t alors aux musulmans. Le roi pardonna à cet aventurier et è ses compagnons leurs (autes pastées et les récompensa même du survice qu'its vonaiest de lui readre. — (Ferreras.)

" Selon Ibn-Saheb-es-Selat, auteur cité par M. de Gayangos, le neveu d'Ibn-Merdenich se nommait Mehammed-Ibn-Abd-Allah. Seu cools ini avait donné sa filie en mariage avec le gouvernement d'Almaria; mais, quand il apprit comment cette ville avait été livrée aux

Le jour même où ces nouvelles arrivèrent à Merce, le khalefe y passeit on revue, avec une pempe extraordinaire, les divers corps do son armée et les contingents arabes que le cid Abou-Zékéria, seigneur de Bougie, et le cid Abou-Emran, seigneur de Tlemenn, veneient de lui amener de l'Ifrikia. Ayant alors établison frère, le cid Abou-Emran, dans Marce en qualité de lieutenant, il se mit en marche pour l'Espagne et, en l'en 567 (4474-2), : al fit son entrée à Cordeue. De là, il se transporte à Sévalle où if opéra sa jouction avec le cid Abou-Hefs qui rentrait de son expédition coutre Ibn-Merdenich. Ce dernier chef, fatigué per la longueur du siège qu'il avait à soutenir, combettit en désespéré at fit de fréquentes sorties, mais son frère, Abou-'l-Haddjadj, [seigneur de Valence,] s'empressa de faire se soumission . Iba-Merdenick mouret dans le mois de radjeb de cette année (mars 4472), et son file Bilal reconnut l'autorité des Almohades. Le cid Abou-Hafs partit alors, en toute hête, pour Murcie où il 6t non entrée, et avant rencontré Hilal qui venait avec se suite au-devant de lui, il l'envoya su khalife qui était arrivé à Séville.

Le monarque almohade mana alors une expédition dans le pays de l'ennemi, et, sprès avoir assiégé Huéte <sup>a</sup> pendent quel-

Almohedes, il récolut de se venger en teant les enfants de son neveu et leur mere (se propre fille). On noye les pressiers dans le Robeirs, en les, prés de Valence, mais on épergne les jours de la mère.

<sup>\*</sup> M-Merrakchi dit que Mehammed-lbe-Merdecich mourut dans Mercis, pendent le riège, et que t ce ceche se mort jusqu'é l'arrivée de éeu frère, Abou-'l-Baddjadj, qui prit elers le commandement.

<sup>\*</sup> E-Merrakchi recepte qu'Eleéte alieit seconder, faute d'eau, quand les seriégeants entendirent, une muit, un bruit extraordinaire dans le ville : C'étaient, dit-il, lours prêtres et leurs moines qui venaient de sortir avec les Évangiles et qui faimient des supplicatione auxquelles le people répondeit amen? Aussitét, il surviet une pluse qui lomba comme si elle sortait des bouches d'outres et qui remplit toutes les élétress de la ferteresse.—Herrerat dit : On soupe l'esu aux assispés et en les réduissit, par it, su point de se randre, lorsque Dien permit que, le 29 juillet, jour des seintes Juste et finfine, il plut si fort et en si grande abondance que l'en remplit d'esu tous les puits et toutes les citeress de la ville, taudis qu'eu contraire les retranchements des loss-détes furent considérablement maîtrantée et endommagis.

ques jours, il se rendit à Murcie. Rentré à Sévulle, Pan. 588, il attacha à sa personne Hila), fils de Merdenich et lui donna sa fille en mariage 1. Après avoir accordé à son oncle, Youçof, le gouvernement de Valence et à son frère, le cid Abou-Seld, celui de Grenade, il alla à la rencontre d'El-Comès-el-Ahdeb :, qui avaient envahi le terruoire musulman, et lui tua beaucoup de monde aux environs de Calatrava. Rentré à Séville, il ordonna la construction d'une forteresse à El-Calà [Alcals de Guadayra] afin de couvrir cette partie du pays. Ce château était resté en rumes depuis la révolte d'Ibn-Baddjadj que s'y était établi et de Koreib-Ibn-Khaldoun qui so tenait dans Moura. Cette révolte dura pendant les règnes d'El-Monder-Ibn-Mohammed et d'Abd-Allahlbn-Mohammed, souverains emélides .

º On ne sait quel personage les musulmans ont désigné par le sobriquet d'El-Comés-el-Ahdro, c'est-à-dire le comte bossu.

<sup>1</sup> Ou bien : il en égouse le fille ; car l'expression araba paralt comporter les deux significations. — El-Merrakchi nous apprend que le solian Abou-Yacoub éponse une des filles de Mohammed-Ibn-Merdeaich, et que son fits en épousa une antre,

<sup>\*</sup> Ro l'an 980 (193-4), sous le règne de l'émir Abd-Illah, septième seuverain ométade d'Espagne, il y avait dans la ville de Séville trois poissantes families, les Abog-Abda, les Khaldoun, ancêtres de sotre auteur, et les Baddjadj. Un membre de la premiere famille profits des troubles qui régnalent dans l'empire à cette époque pour s'emparer du gonvernement de la ville; mais il (ut sosuite attaqué par les Khaldoun. at les Baddjadj, et finit per se donner la mort. Koreib-lbn-Khaldoun prit alors le commandement de Sévale et Ibrahim-Ibn-d-Haddjadj devint son heutenant. Quelque temps après, ibrahim souleva le peuple, avec l'approbation de l'émir Abd-Allah, et obtint le gouvernement de Séville Koreib perdit la vie dans cette émeute. Ibn-liaïyan, célèbre historien andalousien, cité par notre auteue dans son autobiographie, dit, on parlant de koresb-lbe-khaldoup : a il résida alternativement à Séville et au chateau de la vijle de Carmona, une des meilleures for- teresses de l'Espagne et ce fut là qu'il tiot sa cavaleris. Il enrôla des a troupes, les organism par classes, et se concille la faveur de l'émir » Abd-Allah par des envois d'argent et de cadeaux et par des seconrs

<sup>»</sup> d'hommes à chaque bruit de danger. Se cour fut un centre d'attrac-» tion, et toutes les bouches répétérent ses leuenges; les hommes de

<sup>»</sup> naussance se rendirent auprès de lui et recurent de sa bonté des sons

magnifiques ; les poètes célébrèrent ses nobles qualités, et une gené-

reuse rétribution fut leur partage; etc.;

Ayant casaite appris que le fils d'Alphonse avait rompa la trève ' et envahi le territoire musulman, le khalife rassembla des troupes et envoya le cid Aben-Hafs contre l'ennemi. Ce prince attaqua le roi chrétien dans le cœur mêms de ses états, lui enlèva Alcantara et battit ses armées dans toutes les rencontres.

En 574, (1175), le khalife quitte Séville et reprit le route de Maroc, sprès avoir passé près de cinq années en Espagne. Avant de partir, il donns à son frère [Abon-Ali-]el-Hacen, le gouvernement de Cordone et à [Abon-'l-Hacen-]Ali, un autre de ses frères, le gouvernement de Séville.

[Vers ce temps], la peste suvahit la ville de Marce et enleva les cids Abou-Emran, Abou-Said et Abou-Zékéria. Le checkh Abou-Hafa, qui avait quetté Cordone pour rentrer en Afrique, mourut en route et fut enterré à Salé.

Le khalife rappela alors ses frères Abou-Alb et Abou-'l-Hacen, pour confier, au premier, le gouvernement de Sidjilmessa et, au secund, celui de Cordous. Voulant accorder des commandements à ses neveux, Abou-Zeid et Abou-Mohammed-Abd-Allah, tous les deux fils du cid Abou-Hafs, il donna, au premuer de ces princes, le gouvernement de Grenade, et, à l'autre, celui de Malaga.

En l'an 573 (1177-8), il châtie ses visire les Beni-Djamé et les barnit à Merida. En l'an 575, il nomme Ghanem, fils de Mohammed-lèn-Merdenich, au commandement de sa flotte, et l'envoya contre Lisbonne. Ghanem revint de cette expédition après avoir enlevé un butin considérable. La même année mourut le cid Abou-Hafs, frère et virir du khalife; il s'était distingué par sa bravoure dans la guerre sainte et per les maux qu'il aveit causée à l'ennemi. Ses deux fils arrivèrent alors de l'Espagne pour informer le khalife que le roi chrétien venait de rompre la trève. Abou-Yacoub se disposa aussitôt à recommencer la guerre sainte et invita les Arabes de l'Ifrikia à venir y prendre part.

Après sa tentative contre Buéta, le sultan almohade conclut une trève de sept aus avec le roi chréties. — (El-Merrakehi.)

#### RÉVOLTE ET SOUMISSION DE CAPSA.

En l'an 557 (4162) · Air-lbn-el-Ezz, aurnommé Et-Touti (Is long), membre de la famille Rend, princes de Cafsa, s'empara de commendement de cette ville, sinsi que nous l'avons déjà raconté . Le khalife quitta Maroc pour marcher contre le rebelle et, arrivé à Bougie, il fit errêter Ali, fils d'El-Motezz \* auquel Ahd-el-Moumen avant autrefois enlevé le gouvernement de Cafsa. Les dénonciations qui lui étaient parvenues an sujet de ce chef portainst sur les liaisons qu'il entretenait avec son parent, lba-el-Ezz, et sur des proclamations qu'il aurait adressées aux Arabes. La découverte de plusieurs de ces écrits dans la maison du prisonnier ayant confirmé la vérité de l'accusation portée contre lui, le khalife confisqua tous ses biens et continua sa route. Arrivé devant Cafsa, il acqueillit avec bienveulance les cheikhs des Arabes riahides qui étaient venus lui offrir leur soumission, il maintint le siège de cette ville jusqu'à ce qu'Iba-el-Ezz se rendit prisonnier, partit ensuite pour Tants et envoya en Maghreb ses troupes arabes. Quelque temps après, il reprit le chemin de se capitale, après avoir nommé son frère, le cid Abou-Ali, gouverneur de l'Ifrîkîa et du Zab. Il accorda aussi au cîd Abou-Mouça le gouvernement de Bougie.

#### DODANG BE MA COURSE SAUCO.

Rentré dans sa capitale, l'an 577 (4484-2), après avoir pris le ville de Caisa, le khalife regut la visite de son frère, le cid

<sup>\*</sup> Variantes de date : 575, 557. La première est fansse ; ce fut dans celle année-là que le khalife quitta Maron pour attaquer Ibo-el-Ezz lequel était déjà en possession de Cafsa depuis plus de douze aus. Voyez, ci-devant, p. 31.

Foy ca-devant, pp. 33 et \$6.

Le texte imprimé et les manuscrits porteut El-Mondocor, magivaiss leçon du copiete.

Abou-Ishac, qui arrivait de Séville, et celle du cid Abou-Abder-Rahman-Yacoub qui vesait de Murcio. Cos princes amenécent dans leur suite les principaux Almohades et autres chefs qui commandatent en Espegue. Il accueillit avec bienveillance les félicitations que ces députés lai adressèrent sur son heureux retour et les renvoys tres-bonorablement. It apprit alors que Mohammed-Ibn-Youçof-Iba-Ouanoudia, étant parti de Céville à la tête d'un corps almohade, vessit d'y rentrer après avoir envahi le territoire de l'ennemi, assiégé Evora, pillé les environs de cette rille et enjevé d'assaut plusieurs châteaux du voisinage. On vint sussi lui suponcer qu'Abd-Allah-Ibn-Ishno-Ibn-Djamë, le commandant de la flotte de Séville, avait rencontré en pleine mer la flotte de Liabonne et pris vingt navires, un grand nombre de prisonniers et un butin considérable. Ensuite, on lui apporta la nouvelle qu'Alphonse [III], fils de Sanche [III], avait mis le siège devant Cordone; que les troupes de ca roi faiesient des incursiens jusqu'eux environs de Malaga, de Bonda et de Grenade ; qu'elles avaiest attaqué la ville d'Ecija, metallé une garnison dans Chenghila, forteresse dont elles venaient de faire la conqueta ', et qu'alors elles s'étaient retirées. On lui annonça aussi que le cld Abou-Ishae avaient assiégé Chenghila pondant quarante jours avec un corps de troupes réusies pour est objet, et qu'il avait rebrouseé chemin sur la nouvelle qu'Alphonse était parti de Tolède et marchait au secours de la ferteresse. Il apprit nussi que Mohammed-Ibn-Youçof-Ibn-Ouenoudin avaient quitté Béville, à la tête d'une armée almohade, dans le dessein d'ansièger Talavera et qu'il en avait rapporté um masse de butin. après aveir reponasé une sertie faite par le garnison.

Toutes ces circonstances décidèrent le khelife Abou-Yacoub à recommencer la guerre samie : il nomma ses âls à des commandements en Espagne et les y envoys avant lai pour lever des troupes. Le cid Abou-Ishac reçut alors le gouvernement de Séville, comme auparavent; le cid Abou-Yabya obtint le gou-

Cette localité est locconne. M. de Gayangos pense qu'il faut lire-Sistafias

vernement de Cordoue; le cid Abou-Zeid-el-Hardani, celui de Grenade, et, le cid Abou-Abd-Allah, celui de Kurcie.

En l'an 579 (4183-4), le khalife partit pour Salé et y rencentra Abou - Nohammed - Ihn - Abi-Ishao-Ihn Djamé qui lui emenait de l'ifrikia les contingents fournis per les Arabes. S'étant ensuits rendu à Fex, il se forma une avant-garde de troupes hintatiennes, tinmeleliennes et arabes; puis, dans le mois de Saler \$80 (mai-juin 4484), il traversa le Détroit et débergus à Gibraltar. De là, il se porta à Séville et, ayant réuni sous ses drapeaux les contingents espagnols, il relégua dans le château de Ghafec : Mohammed-Ibn-Ouanoudin qui lui avait donné sujet de mécontentement, et marcha ensuite contre Santarem. Pendant plusieurs jours, il fit le siège de cetts place, puis il y renonça, et, le matia même du jour où il devait décamper, il trouva que ses troupes étaient déjà parties et qu'on l'avait lausé sans moyens de défense. Les chrétiens firent alors une sertie centre lui et ses compagnons; un combat acharné eut lieu dans lequel le monarque almohade déploya la plus grande bravoure. His effectuèrent alors leur retraite et le khalife mourut le même jour. L'on dit qu'il fut atteint d'une flèche au plus fort de la mélée; mais d'antres assurent qu'il fut emporté par une aubite indisposition 4.

REGRE  $\mathfrak{D}^1[ABOU-YOUGO9-]YACDUB-EL-MARBOUR, FILS <math>\mathfrak{D}^1ABOU-YACOUB-YOUGOF$ .

En l'an 580 (4484), le khalife Abou-Yacoub [-Youçof] mourut sous les muss de Santarem, et son fils Yacoub, ayant reçu de

Le géographe idrie: place Ghaise à 64 milles au nord de Cordone et le décrit comme une forteresse dont les habitants s'occupaient à faire des courses aux le territoire des chrétiens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ni les auteurs musulmans, ni les chroniqueurs chrétieus ne s'accerdent sur la cause qui amena la retraite de l'armée almohade, à l'insu du souverain. Il y avait soit une trahison, soit un maientendu. Selon les meilleurs historiens arabes, ce fut d'un coup de lance ou de fiéche en bas du nombril que le sultan mourut. L'auteur du Cartas dit que le sultan Abon-Yacouh-Yougof custa de, vivre le 2 Rebit second, 580 (12 juilles 1486).

l'armée le serment de fidélité, la ramena à Séville. Après la cérémonie de l'inauguration, le nouveau souverain prit pour vizir le cheikh Abou-Mehammed-Abd-el-Ouahed, fils d'Abou-Hafs, et pertit avec son frère, la cid Abou-Yahya, pour envahir le pays de l'eanemi. Quand il eut porté le ravage dans le territoire des midèles et prus quelques places fortes, il traversa le Détroit avec l'intention de se rendre à Maroc. Déberqué à Caur-Masmouda, il reput les hommages du cid Abou-Zékéria, fils du cid Abou-Hafs, qui y était venu de Tlemeen avec les cheikha de la tribu de Zoghbe. Arrivé à Maroc, il commença per remédier aux abus et présider en personne à l'administration de la justice; de sorte qu'il fit jouir tout l'empire d'une administration équitable. Parmi les graves événements qui marquèrent le commencement de sou règne, on doit signaler particulièrement la révolte d'ibn-Ghania.

## MÉVOLTE D'ER-GRANÎA \*.

Mobesober, affranchi de Modjahed set gouverneur de Maïorque, se voyant assiégé par les chrétiens qui s'étaient emperés de l'île, avait imploré le secours du souverain almoravide, Ali, fils de Youçof-Ibn-Tacheffn. La mort de Mobescher laissa les habitants sans chef, et l'ennemi put tout brûler et dévaster chez eux avant demettre à la voile et de s'éloigner s. Ali, fils de Youçof, y envoya alors comme gouverneur un personnege mar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gi-devent, p. 86, se trouve us autre chapitre sur le même sujet.

<sup>\*</sup> Abou-'l-Djolouch-Medjahed, client de la famille d'Ihn-Ahi-Amer-el-Mansour, le célèbre vizir du khahfe omérade Hicham it, gouverna le royaume de Denia et des lles Biléares depuis l'an 406 (1016) josqu'à l'an 436 (1048). Son auccesseur, El-Morteda, fut rempisoù par Mebescher, qui régna jusqu'à l'an 508 (1414).

<sup>\*</sup> Ba l'an 4414, Don Raymond Beranger m, comte de Barcelone, Aymeri, vicemte de Narbonee, Gu Haume, comte de Montpelter et d'autres seigneurs firent entre eux une ligne pour éétraire les cornaires mahométans de Malorque. Cette tentative échous, mais deux sonées plus terd, ils s'emperèrent de l'ile et l'évacuerent beutôt après.— (Fivreras, tom. m., pp. 330, 336 et note de M. d'Hermilly.)

quant de la tribu de Lemtouns, appelé Ouannour-Ibn-Abi-Bekr, et le fit accompagner par cinq cente cavaliers de l'armée. Ouannour déploya contre les habitants une grande sévérité, et, comme ils refusèrent de bâtir une nouvelle capitale dans l'intérieur de l'lie, il éta la vie à leur prévôt. Poussés à bout par cet acte da violence, ils se soulevèrent contre leur oppresseur, le mirent en prison et envoyèrent une députation à Ali, fils de Youçof, pour lui rendre compte de leur conduite. Ali agrée leurs excuses et leur donna pour gouverneur Mohammed-Ibn-Ali-Ibn-Yahya-el-Messoufi, mieux connu sous le nom d'Ibn-Ghanfe. Ce Mohammed était frère de Yahya-Ibn-Ghanfe, gouverneur de l'Espagne occidentale, et tenait alors de lui le commandement de Cordoue. Ce fut à Séville, siège de son gouverneunt, que Yahya reçut la dépêche par laquelle Ali-Ibn-Youçof lui ordonnait d'envoyer son frère Mohammed à Maïorque.

Re quittent Cordoue pour se rendre à sa destination, Mohammed emmena avec lui ses fils Abd-Allah, Ishac, Ali, ez-Zobeir, Ibrahlm et Talha, dont les deux premiers avaient été adoptés par leur oncle et élevés sous ses yeux. Aussitôt arrivé à Matorque, il charges Guannour de fers et l'envoya prisonnier à Maroc. Dix années plus terd, et, pendant qu'il gouvernant encore, ses fils Abd-Allah et Ishac obtinrent de leur oncle Yahya, qui était alors sur son lit de mort, le premier, le gouvernement de Grenade, et, le second, celui de Carmona.

Après la mort d'Ali, fils de Youçof, et la chute de la dynastie lemtounienne, Abd-Allah et Ishac reçurent de leur père l'ordre de venir le rejoindre et de lui amener la flotte almoravide. Mohammed ayant ensuite désigné comme successeur son fils Abd-Allah, excita, par ce choix, la jalousie d'Ishac qui complota la mort de son frère. Les Lemtounites, ses complices, tuèrent non-sculement Abd-Allah, mais aussi son père Mohammed. Ils se disposaient même à faire mourir celui qui les avait subornés, mais Ishac, soupçonnant leurs intentions, se concerta avec Lob-Ibn-Melmoun, emiral de la fotte, afin de se débarrasser d'oux, et réussit à les aurprendre tots, de nuit, dans leurs logements et à leur ôter la vie.

4 - 4

Ayant einsi raffermi son autorité dans Maïorque, l'an 546 (4454-2), il commença son règne par se faire bâtir des pelais et planter des jardins; mais, bientôt, il accable le peuple par se tyranne et mit Lob-Ibn-Meimoun dans la néosesité de s'enfuir et de rejoindre les Almohades. Vers la fin de sa vie, Ishac fit des courses contre les chrétiess, et il eut soin d'envoyer au souverain almohade, Abou-Yacoub, les captifs pris dans ces expéditions. Il mourut l'an 580 (4484-5), peu de temps avant la mort de se khalife, et laisse plusieurs fils, savoir : Mohammed, Ale, Yahya, Abd-Alah, El-Ghazi, Sir, El-Mansour, Djobara, Tacheffe, Talha, Omar, Youçof et El-Races.

Sou fils et successeur, Mohammed, envoya ses hommages au khalife Abou-Yacoub qui, voulant mettre à l'épreuve la sincérité de cette offre, charges lha es Zoberteir de se rendre suprès du chel matercaia. L'arrivée de cet officier isspira aux frères de Mohammed des soupçons inquiétants; ils cédèrent à leur mécostentement, emprisonnèrest Mohammed et confièrent le commagdement de l'île à leur frère Ali. Apprenant alors la mort du khalife et l'avènement de son fils, El-Meagour, ils mirent lbn-es-Zoborteir aux arrêts et sembarquèrent pour l'Afrique. [Avant de partir], Ali charges son frère Talba du gouvernement de Maïorque et, en l'an 584 (4485), il réussit à surprendre la ville de Bougie. Le cid Abou-r-Rebië, fils d Abd-Allah et petitfile d'Abd-el-Moumon, commandant alors dans cette ville, et, bien qu'il se trouvait à la campagne ce jour-lè, il se put échapper à la captivité. Le cid Abou-Mouca-Emras, file d'Abd-el-Moumen et gouverseur de l'Ifrikïa, éprouva le même sort ; il ne faisait que passer suprès de Bougie quand il tomba entre les mains des Almoravides majoresias.

Ali-làn-Ghanta charges son frère Yahya du gouvernement de Bougie et partit pour Alger. S'étant amparé de cette place [par surprise], il y laissa son neveu, Yahya-Ibn[-Akhi]-Talha, en qualité de gouverneur et alla installer Yedder-tha-Aicha dana Miltana. Il se rendit ensuite à la Celà [des Beni-Hammad], et, de là, il alla mettre le siége devant Constantine.

El-Mansour apprit cette nouvelle à Ceuta où il venait d'arri-

ver à la suite de son expédition [en Espagne], et, sur le champ, il expédia son neven, le cid Abou-Zeid, fils du cid Abou-Hafs, contre [Ali-]Ibn-Ghania. Il donne en même temps le commandement de sa flotte à Mohammed-Ibn-Abi-Ishac-Ibn-Djamé, sous les ordres duquel il plaça Abou-Mohammed-Ibn-Attouch et Ahmed-es-Sacalli (le sicilien).

Le cid Abou-Zeid, étant arrivé à Tlemcan, dont il trouva les fortifications parfaitement restaurées grâce aux soins de son frère, le cid Abou-'l-Hacen, qui y exerçait le commandement, continua sa marche en faisant proclamer une amnistie générale. Les habitants de Miliana prirent aussitôt les armes et chassèrent de leur ville le membre de la famille Chania qui en avait reçu le commandement. La flotte du khalife s'étant emparé d'Alger, vers la même époque, Yahya-Ibn-[Akhi-]Talha tomba entre les mains des Almohades et fut mis à mort, ainsi que Yedder-Ibn-Aicha. On les exécuta ensemble dans [la ville de] Chelif où Yedder avait été amené prisonmer après son arrestation à Omm-el-Alou. Ahmed-es-Sacalli dirigea ensuite son escadre contre Bougie et s'en rendit maître, mais Yahya-Ibn-Ghanfa parvint à rejoindre son frère qui tensit encore la ville de Constantine assiégée.

Le cid Abou-Zeid ayant occupe Tiklet, y fit la rencontre du cid Abou-Mouça qui venait de recouvrer la liberté, et marcha ensuite contre l'ennemi. Par cette démonstration, il força Ibn-Ghanta de lever le siège de Constantine et de se retirer vers le Désert. Il continue la poursuite des fuyerds jusqu'à Nigaous, en passant par Maggara; mais, ensuite, il reproussa chemin et alia s'installer dans Bougie.

Quant à Ibn-Ghanta, il atteignit Tripoli après s'être emparé de Cafes et avoir assiégé, sans auccès, la ville de Touzer. Un de ses partisans, nommé Ghazzi le sanhadjien, se mit alors en campagne avoc quelques tribus arabes et s'empara d'Achtr; mais, ayant été attaqué par un corps de troupes que le cid Abou-Zeid avait fait marcher de ce côté, sous la conduite de son fils Abou-Hafs et de Ghanem-Ibn-Merdenich, il perdit la vie, et ses partisans laussèrent prendre leurs tentes et leurs bagages. On envoya sa tête à Bougie où elle fut plantée sur une lance;

T. II. 46

puis, on y exposa aneni la tête de son frère Abd-Alleh. La famille Hamdoun, ayant été soupçonnie de favoriser lès-Ghanfa, fut déportée de Beugie à Salé, et, d'après l'esdre du khalife, le cid Abou-Zeid (nt rappelée à la capitale et ramplacé, à Bougie, par son frère le cid Abou-Abd-Alleh.

Zoborteir s'était rondu maître de Matorque. [Nous avons déjà mentionné que '] sur la demonde de Mohammed[-lhu-inhac]-lhu-Ghante, l'émir Youçof, fils d'Abd-el-Moumen, avait auvoyé libu-ex-Zoborteir dans cette fle pour invitor tous les membres de la femille Ghanta à se relluer aux Almohades. Les frères de Mohammed virent de mauvais wil l'arrivés de cut officier; ils l'emprisonnèrest ainst que Mohammed, prirent pour shef leur frère Ali et a'embarquèrent pour Bougie. the-ex-Zoborteir prefits de leur départ pour se ménager des intelligences avec leurs esclaves chrétieus, auxquels il promit la permission de rentrer dens leur pays avec leurs femmes et leurs enfasts, pourve qu'ils l'andassent à sortir de prison. Avec leur concours et leur appui, il surprit la citadelle, délivre Mehammed-lbu-lahae et partit avec lui pour la capitale de l'empire.

the-Ghanfa apprit estte neuvelle à Tripoli et expédia ansaitôt son frère Abd-Allah en Sicile. De là, ce chef fit voile pour Neforque où il effectus son déberquement asprès d'un village, et réumit, par un stratagème, à s'emperer de la ville principale.

Le feu de la guerre brêla toujours en lérikte avec une grande intensité, Ali-iba-Ghanin ayant assiégé et emperté d'assaut le plupert des villes situées dans le Djerid. En l'an 582 (4486-7), lorsqu'ou sut à Merce qu'il avait pris Cafes, le khalsfe El-Mansour marche en personne peur étoufier le révolte. Arrivé à Pez, il y prit quelques jours de repos et, s'étant ensuite recelu au ribut de Téza, il partit, de lè, pour Tums, à le tête d'une armée parfaitement équipée. Iba-Ghania ressemble aussitôt ses Almo-ravides ninsi que les Arabes nousedes qui avaient embracé as cause, et se mit en campagne avec Caracoch-el-Ghozzi, seigneur

<sup>\*</sup> Ci-devant, p. 86.

de Tsipole. Arrivé à Ghomert, il rencontra un corps de troupes qu'El-Mansour avest expédué contre lui et dont le commandement fut exercé par le cid Abou-Youşof, fils du cid Abou-Hais. Dans le combat qui s'ensuivit, les Almohades furent mis en déroute et Ali-Iba-ez-Zohorteir perdit la vie ainsi qu'Abou-Ali-Iba-Yaghmor. Le visir Omar-Iba-Abi-Zeid y succomba sussi, car il ne reparut plus. Une partie des fuyards fut poursuivie, l'épée dans les reins, juequ'à Calas, mess le reste pervint à se réfugier dans Tunis.

El-Managur, youlant réparer cet éches, se rendit à Cairouan d'où il se porta rapidement jusqu'à El-Hamma. Les deux armées s'attaquerent alors avec un acharmement extrême et la bataille se termina par la défaite des partuans d'Ibn-Ghania, lequel, pinsi que son allié, Caracoch, ne perviat à s'échapper qu'avec beaucoup de peine. Ayant exterminé presque tous ses adversaires, El-Mansour attaqua, le lendemain, la ville de Cabes et s'en empara. Il y trouva et embarqua pour Tunis une partie du haren d'Ibn-Ghania et quelques-uns de ses enfants. Tournant ensuite ses armes contre la ville de Touser, il la prit d'assaut, massacra tout ce qui s'y trouve et, se présentent ensuite devant Calsa, il contraignet la garnison à se rendre à discrétion après un sièce de quelques jours. Il fit grace de la vie aux habitants et aux Ghozz gai avaicat accompagné Caracoch, mais il passa su fil de l'épés tons les Almoravides et les contagents [arabes] qui a'y étaient enfermés. Il démolit les fortifications de cette ville et se rendit à Tunis d'où al partit pour le Maghreb, en l'au 584 (1488), après avoir installé le elé Abou-Zeid dans le gouvernement de l'Ifrikia. La route qu'il suivit le mens auprès d'El-Mehdia, d'où il traversa le Désert jusqu'à Téhert, et il scriva heurausement à Tlemeen, grâce à l'habileté de l'émir toudjuite, El-Abbas-Ibn-Atta, qui lui servit de guide. Avant de continuer sa route pour Maroc, il ôte le gouvernament de Tlemcen à sou oncle, je old Abou-Eshac, sur le compte duquel il avait appris des choses qui ne dui plaissient nes. Pendent qu'il se dirigenit vers sa capitale, on lui dénonce la conduite de son frère, le old Abou-Bafa-or-Bechid, gouverneur de Murcee, et celle de son engle, le

cid Abou-'r-Rebië, gouverneur de Tedla, qui avaient voulu usurper le trône du khalifat, en apprenant la nouvelle de la défaite essuyée par les Almohades à Ghomert. Ces princes étant venus le complimenter sur son retour, il les fit emprisonner à Ribat-el-Feth en attendant le résultat d'une enquête, et, quelque temps après, il ordonna leur mort.

Le cid Abou-'l-Hacen, fils du cid Abou-Hafs, reçut du khalife le gouvernement de Bougie, marcha de cette ville contre Yahya-Ibn-Ghanïa et occupa Constantine, forteresse dont son adversaire voulait s'emparer. Ibn-Ghanïa prit la fuite et se dirigea vers Biskera qu'il emporta d'assaut, après avoir abattu les dattiers des environs. Ensuite, il revint attiquer Constantine, et, ne pouvant s'en emparer, il alla faire le siège de Bougie. Nous raconterons plus loin de quelle manière il termina sa carrière de rapine et de dévastation.

#### VACQUE-EL-MANSOUR ENTREPREND LA GUERRE BAINTE.

Yacoub-el-Mansour, ayant appris par une dépêche du cid Abou-Youçof le hafside, gouverneur de Séville, que les chrétiens s'étaient emparés de la ville de Silves, et qu'après avoir bettu l'armée de Séville, ils avaient fait plusieurs incursions dans le territoire de cette ville et détruit quelques châteaux des environs, fit proclamer la guerre sainte, l'an 586 (1490), et se readit à Casr-Masmouda. Après y avoir pris quelque repos, il traversa le Détroit et se dirigea, à marches forcées, de Tarifa à Silves. Les troupes andalousiennes opérèrent leur jouction avec lui sous les murs de cette place et restèrent pour la tenir bloquée, pendant qu'il alla lui-même s'emparer du château de Torrès (Hisn-Torrech).

L'année suivante, il quitta Séville pour reprendre le siège de Silves, et, quand il s'en fut rendu maître, il vit arriver la colonne d'Ibn-el-Quézir qui venaut d'enlever plusieurs forteresses à l'ennemi. Le but de cette expédition ayant été atteint, il repartit pour la capitale de ses états, d'où il envoya à son fils,

1 302



En-Nacer, un acte par lequel il le constitua son successeur. En l'an 588 (4192), le cid Abon-Zeid, gouverneur de l'Ifrikte, arriva à la cour avec les chefs des Beni-Hilal et des Beni-Soleim, tribus arabes. El-Mansour accueillit cette députation avec bienveillance et la congédia très-honorablement. L'an 590, il apprit qu'iba-Ghania était encore devenu redoutable en Ifrikia et qu'il y faisait des rayages affreux. Cette nouvelle le décida à marcher en personne contre les insurgés; mais, quand il fot parvenu à Liknega (Mequines), il regut des renseignements très-inquiétants sur la situation de l'Espagne. S'étant dirigé, en conséquence vers ce pays; il arriva à Cordone, l'an 591 (1495), où il se reposa trois (jours), pendant que les troupes lui arrivaient de tous les côtés; et, après avoir marché à la rencontre de l'ennemi, il prit position à El-Ark (Alarcos,, dans le district de Badajos 1. Les forces chrétiennes s'avancèrent sous la conduite de trois chefs. Ibn-Adfaunch, Ibn-er-Renk et El-Bebboudi . Alors, en un tel pour de l'an 594 , se livra une bataille dans laquelle Abou-Mohammed, fils d'Abou-Haís, commanda les corps des volontaires, et son frere, Abou-Yahya, les Almohades et les autres troupes. Dans cette journée célèbre, trente mille chrétiens furent taillés en pièces, le reste prit la fuite et cinq mille de leurs prin-

<sup>\*</sup> La ville d'Alarcos n'existe plus, à moios qu'elle n'ait changé de mem. Il y a bien, en Espagoe, queiques vi les d'Arves, mais elles sont différentes de celles dont il s'agit ici.-- (Audiffret, dans la Continuation de l'Art de virifer les dates, t. 111, p. 50, de l'edit. in-8-.)

Abd-el-Oushed-el-Merrakchi dit (p. 235 du texte arabe) que, de son temps (1224 de J -C), quatre rois chrétieus régnaeut en Espagne : e El-Adfounch (Alphonse), roi du grand royaume appelé Cachetal » (Castelle) ; El-Bebboudj, c'est-à-dire le baveux, res de Léon; Ibn-èr-s Renk (is fils d'Henraques), roi de l'Espagne occidentale, et le roi » d'Aragon. » — Le même historieu nous fait observer que le mot bibboud; n'appertient pas à la langue arabe, mais il ne nous apprend pus pourquoi un tel terme était devenu le sobriquet du roi de Léon.—Ajoutons ici que les musulmans désignament le roi d'Aragon par le titre de seigneur de Barcelone.

<sup>\*</sup> Cette hataille fut livrée le 48 ju liet 4195 (8 Châban 591). —(Cartas ; Farrers.)

cipaux guerriers, qui s'étaient réfoglés dans le château d'El-Ark, se rendirent à discrétion. El-Mansour les échanges plus tard contre un nombre égal de musulmans. Abou - Yehya-[Abou-Bekr], fils d'Abou-Hafs, gagna le marityre dans cette bataille, apres y avoir déployé la plus grande bravoure, et, pour cette raison, on donna à ses descendants le nom de Beni-'s-Chehid (ses enfants du marityr).

A la suite de cette victoire, El-Mansour reatra à Séville d'où il sortit, l'année suivante, pour faire une expédition vers les pays du sord. Il y détruisit plusieurs villes et châteaux, notautment Traxillo et Talavera; puis, eyant insulté Tolède, dont il ravagea les campagnes et enleva les troupeaux, il reprit le chemin de Séville.

L'an 593 (4496-7), quand il fut de retour dans cette ville, il fit emprisonner le cadi Abou-'l-Ouelid-libe-Rochd' que l'on accusait d'entretenir des opinions peu orthodoxes et d'en avoir consigné une partie dans ses écrits'; mais, plus tard, il lui rendit la liberté et le fit venir à la capitale [Merce] où il mourut. Voulant alors envahir les états du roi de Castille, il quitta encoré Béville; mais, au moment où il avait établi son camp auprès de Tolède, en vint le prévenir que le seigneur de Barcelone avait merché pour soutenir le fils d'Alphonse et que l'armée combinée



Il s'agit ict du nélèbre médecin, philosophe et légiste appelé Averrocs par les Européens. Il mourut à Maron en 594 ou 595 (1498-9). Sa vie se trouve dons l'*Histoire des Médecins d'Iba-*Abi Ossible et a été traduite en Anglais par M. de Gayanges. Voy. sa traduction d'El-Makkarl, v. s. Appendice, p. x vu.

<sup>\*\*</sup> El-Merrakchi, qui rascota plusieurs anecdotes d'Averroès, acus apprend, an aujet de son arrestation, que ses ennemis avaient fait voir au sultau une note écrite de la main du philosophe et renfermant les mois sulvants: Il parait dans que Vérus était une des étaintels. Ca passage, dit notre auteur, se capportait à la doctrine de qualqué aucies philosophe. Le sultan en fut tellement scandalisé qu'il fit changes Averroés de sa présence et défendit l'étude des sciences philosophiques. Pus tard, cependant, il changes d'idée, et, s'étant lui-même adonné à ce genre d'études, il fit venir Averroes à Maroc et le traits avec une grands blonveillance.

se trouvait dans le plaine de Medjerft (Medrid). Il se porta assisté à leur rencentre, et, à peine se lut-il montré à l'ennemi, que les troupes du rei de Castille opérèrent leur retraite, saus vouloir entamer le combat.

Reatré à Séville, il céda sex solicitations des rois chrétieus et leur accorda une trève; puis, en l'an 594 (4497-8), il traversa le Détroit, après avoir nommé son fils, le cid Abou-Zeid, gouverneur de Séville. Au cid Abou-'r-Rebiè-lbu-Abi-Hals, il accords le gouvernement de Badajos, et, au cid Abou-Abd-Allah, frère de celui-ci, il confia le commandement d'El-Maghreb [l'Espagne occidentale]. Quand il fut revenu dans sa capitale, il éprouva les attentes de la maladre qui devait l'emporter, et il consigna alors ses dernières volontés dans un écrit que tout le monde lit encore avec empressement. Ce testament politique ent pour témein Riga-Ibu-Abi-Hafs. El-Mansour mourut vers la fin du mois de rebià de l'an 595.

MAN - MORRESO ARRIVE A RE-MOREOTA, CRARGE D'UNE MINERON PAR AN SOUVERAIN DE L'ÉSTPES.

Quatre-vingt-dix ans s'étaient éculés depais que les Francs avaient subjugué les régions maritumes de la Syrie et pris possession de Jerusaiem, conquêtes qu'ils avaient éffectuées pendant le déclin de l'empire fatemide. Salah-ed-Din (Saladin), fils d'Aroub, ayant soumis l'Egypte et la Syrie, résolut d'entre-prendre la guerre sainte et de marcher centre les infidèles. Il s'empara successivement de toutes leurs places fortes, prit, ander, la Ville sainte en l'an 583 (septembre 4187) et abattit l'église qu'ils avaient élevée sur l'emplacement du temple. Cet évé-tement mit en émei toutes les populations de la chrétienté et elles apposèrent tant d'obstacles au passage des navires musulmans, qu'en l'an 585, Salah-ed-Din se vit obligé de demander à El-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En Rebla premier (janvier 4199), selon la Carta»; en Safer (désembre 1498), selon El-Merrakehi.

Mansour l'appui de sa floite afin de pouvoir mener le siège d'Acre, de Tyr et de Tripoli. A cet effet, il lui envoya comme ambassadeur Abou-'l-Hareth-Abd-er-Rahman, dernier survivant des Beni-Monked, famille qui, pendant la décadence de l'empire fatemide, s'était rendue maîtresse de Cheixer, forteresse de la Syrie.

Lors de la conquête de l'Egypte et de la Syrie, Salah-ed-Dîn avait obtenu des Beni-Morked la remise de leur château, et, voulant maintenant leur donner un témoignage de la satisfaction que lui causa leur prompte soumission, il nomma Ibn-Monked son ambassadeur auprès d'El-Mansour.

Cet envoyé partit pour le Magbreb, emportant avec lui, comme cadeau pour le sultan almohade, deux corans écrits en caractère mensous!, cent drachmes de baume, vingt ratis de bois d'aloès, six cents mitheais! de muse et d'ambre gris, ciaquante arcs arabes garnis de leurs cordes, vingt lances indiennes et plusieurs selles brodées en or. Arrivé à sa destination, il apprit qu'El-Mansour était en Espagne; aussi, il ettendit à Fez le retour de ce monarque, afin de lui faire part de l'objet de sa mission. Comme El-Mansour s'excusa de ne pouvoir accéder à la demande de Salah-ed-Din, Ibn-Monked s'en retourna en Egypte. L'on dit, cependant, que, plus tard, le sultan africain envoys à Salah-ed Din cent quatre-vingta navires et que cette flotte empêcha les chrétiens d'aborder en Syrie.

## BROWS D'EN-MALER, MILS D'EL-MANSOUR.

Après la mort d'El-Mansour, son fils et successeur désigné, Mohammed, se charges de l'autorité souveraine et prit le titre d'En-Nacer-li-Din-Illah (le champion de la religion de Dieu). Il confia le vizirat à Abou-Zeid-Ibn-Youwoddjan, neveu d'Abou-

4 35-



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le geore d'écriture appelé mensoué était très-admiré et paraît avoir été une modification du caractère confique.

Le mitheal pésale huinème partin d'une once, et le rati une livre.

Hafa; mais, quelque temps après, il remplaça ce fonctionnaire par Abou-Hohammed, fils du même cheikh. Au cid Abou-'l-Hacen, fils du cid Abou-Hafa, il confia l'administration de Bougie. Ayant appris, l'an 596 (4499-20), que l'ennemi ravageait l'liffkīa, que les Arabes y répandaient la dévastation et que le cid Abou-'l-Hacen s'était enfui de Constantine' devant les armes victorieuses d'Ibn-Ghanfa, il plaça le cid Abou-Zeid, fils du (cid) Abou-Hafa, à la tête d'un corps de troupes almohades et lui ordonna d'aller tenir garnison à Tunis. Il y envoya aussi, comme lieutenant de ce prince. Abou-Safd, fils du cheikh Abou-Hafa. Pendant qu'il faisait ces dispositions, Ibn-Ghanfa soumit la forteresse d'El-Mehdïa et, en l'an 598, un membre de la tribu de Guezoula, appelé Abou-Cafsa, suscita une révolte dans la Sous. Une armée almohade, envoyée par En-Nacer contre les insurgés de cette province les dispersa et tua leur chef.

Ce fut sous le règne d'En-Nacer que s'effectua la conquête de Materque, amsi que nous allons le raconter.

## CONQUETE DE MAYOROUR.

Quand Ali et Yahya, fils de Ghania, partirent pour l'Ifrikia apres avoir confié à leur frère, Talha<sup>3</sup>, le gouvernement de Maïorque, un autre de leurs frères, Mohammed-Ihn-Ishao [qu'ils avaient déposé], nona des intelligences avec qualques hommes da

1- 7 +

<sup>\*</sup> On lit does Bi-Merrakchi : « Abou-'l-Hacen rencoutra le majorcam » (Ibu-Ghacia) entre Constantine et Bougie, dans le voisnage de la » première de ces villes. Ses partisans, les Almehades, furent mis en » déroute et il dut rentrer à Bougie. »

<sup>\*</sup> Abou-Hafs-Omer, aleul des Hafsides, pertait chez les Almohades le titre honorifique de cheikh. Un des princes de la famille d'Abd-el-Moumen et contemporain d'Abou-Hafs-Omar, portait le même nom que lui, mais avec le titre de cid. — Voy. ci-devant, p. 89, note.

<sup>\*</sup> En comparant ce chapitre avec l'autre sur le même sujet, p. 86 de ce vol., on pourra y remarquer quelques différences dans les détaits et quelques contradictions. Comme alles ne sont pas très-impertantes, nons ne les reléverons pas.

la basse classe et pervint à se faire tirer de prison. Aussitét qu'il eut recouvré la liberté, il fit proclamer dans l'ile la souverameté d'El-Mansour et charges Ali-Iba-es-Zobertoir, qui avait été élargi en même temps que lui, de porter à ce monarque un acte d'hommage et de fidélité. El-Mansour y répondit par l'en-voi d'une flotte sous les ordres d'Abou-'l-Ole-Iba-Djatné, auquel il avait donné l'ordre de s'empurer de l'île. Indigné d'un tel procédé, Mohammed-Iba - Isbac destanda secours au prince chrôtien qui commandait à Barceloue. Il uffrit même de prendre à sa solde les troupes que ce monarque les fournirait; mais les habitants de Maïorque, craignant la vengannes d'El-Mansour, expulsèrent Mohammed de chet oux et conférent le gouvernement de l'île à sou frère Tachefin.

Alt-Ibu-Ghasis apprit cette nouvelle pendant qu's fassait le siège de Constantine, et il donne à see freres, Abd-Allah et Ghazi, l'ordre de partir pour Matorque. Ces deux princes, ayust gagné une partie des habitants, déposèrent Tachelin et donnérent le commandement à Abd-Allah. El-Mansour mit alors Abou-'l-Ola-Ibu-Djamé à la tôte d'une flotte et l'envoya contre l'île; d'autres expéditions e'y firest entuite sous le conduite du même officier, et, plus tard, sous celle de Yahya, fils du cheikh Abou-thrabin-el-Hezerdji; mais les babitants leur opposèrent, chaque fois, une résulta que, vers l'année 583 (4487), Abd-Ailah avait perfaitement reffermi sen autorité.

Après la mort d'El-Mansour, En-Naour fit envahir Malorque per une flotte sous les ordres de son oude, le cid Abou-'l-Ola, et du cheikh Abou-Seid, Els d'Abou-Hafa. Ces cheis, syant assiégé Abd-Allah, qui s'était vu abandonner par le peuple et per son frère Techeffe, suportèrent la ville d'amant et en supersordrent les habitants.

Après cette conquête, le cid Abou-'l-Ola donne le commandement de l'île à Abd-Allah-Ibu-Tâ-Allah-el-Koumi et partit pour Marco. Plus tard, En-Nacer y envoya comme gouverneur le cid Abou-Zeid et nomme 1bu-Tâ-Allah chaf de son armée de met. Le cid Abou-Zeid out pour successeur le cid Abou-Abd-Allah, fils d'Abou-Hafs et petit-fils d'Abd-el-Moumen, qui fut lu-même remplacé par Abou-Yahya-Ibn-Ali-Ibn-Abi-Amran de Tinnelel. Ce fet à celui-ci que les chrétiens [d'Arragon] enlavèrent Maïorque, l'an 627 (1230).

Conquert de l'iprèria pais des-Gratéa. --- Hommation d'aboumonament le habbide au Gouvernement de Ultie Province. -

Après la mort d'El-Mansour, son successeur, En-Nacer, confis au cit Abbu-Zend et au cherkh Abou-Said, fils d'Abou-Hafs, le soin de gouverner l'Ifrikïa, province dans laquelle la puissance d'Ibh-Ghania avait pris un grand actroissement. Selon un autre récit, ces deux officiers tinrest leur nomination d'El-Mansour.

Pendant qu'ibn-Ghanfa disputait aux Almohades la possession de ce pays, l'esprit de la révolte s'y manifesta partout, et Mohammed-Iba-Abd-el-Kertm-er-Regragui, qui a'était emparé d'El-Mehdia, lutta contre les deux partis. Ce chef prit le sitre de Saheb-cobba-t-el-adim (Seignout de la tente de peuu), et, en l'an 696 (4499-4200), il mit le siège devant Tonis et dévasta les villages des environs. Ensuite, il assiègea Ibn-Ghanta dans Gabes ; mais, ayant perdu l'appui d'un de ses principaux pertisans, Mohalumed-Ibn-Masoud-el-Bolt, cheikh de la tribu de Rish, qui passa du côté d'Ibn-Ghanis, il se laisse battre par celui-ci, sous les murs de Gaiss. Le vaisqueur poursuivit les fayards jusqu'à El-Mehdlà, et, après avoir obtenu du gouverneur de Tunis le secours d'une flotte, il resserré son adversaire si étroitement qu'il l'obliges à capitaler. Ibn-Abd-al-Kerim sortit de la ville sur la foi d'une amnistie ; mais il fut arrêté à l'intant même et mis à mort 🕻

Ce fut en l'an 597 (4200-4) s qu'El-Mehdla tomba en pouvoir d'Iba-Ghania. Quelque tempt supertvant, Eu-Nacet y avait

<sup>1</sup> Fay. st-devent, pp. 97 et 98.

Le texte erabe des manuscrits et de l'édition imprimée porte, à tert, la date de 589.

envoyé une flotte sous les ordres de son oncle Abou-'i-Ola, et une armée almohade commandée par le cid Abou-'i-Hacen-Ibn-Abi-Hafs, petit-fils d'Abd-el-Moumen Ces deux officiers y assiégèrent lbn-Abd-el-Kerlm; mais le cid Abou-'i-Hacen, ayant reçu de cet aventurier l'assurance qu'il garderait la ville contre l'encemi commun et qu'il ne la remettrait qu'à un plénipoten-tiaire du khalife, partit pour Bougie, siège de son gouvernement, et mit la moitié de son armée aux ordres de son frère Abou-Zeid, gouverneur de Tunis.

La paix s'était ainsi rétablie quand Ibn-Ghanfa s'empara d'El-Mehd'a, vainquit Caracoch-al-Ghozzi, seigneur de Tripoli, et soumit le Belad-el-Djerfd; puis, en l'an 599 (1202-3), il emporta d'assaut la ville de Tunis et fit prisonnier le cid Abou-Zeid. Il exigea alors des habitants le remboursement des frais de le guerre et employa la torture pour leur arracher l'argent dont il avait besoin. Son secrétaire, Ibn-Asfour, qui a'était chargé de percevour cette contribution forcée, y unit tant de rigueur et de cruauté que plusieurs personnes, appartenant aux premières familles de la ville, moururent entre les mains des bourreaux.

A la suite de cette victoire, Ibn-Ghantà rallia à sa cause les habitans de Bône, de Benzert, de Sicon-Veneria, de Laribus, de Cairouan, de Tebessa, de Sfax, de Cabes et de Tripoli. Réunisment ainsi, sous son autorité, tous les districts de l'Ifrikia, il y établit des gouverneurs de son choix, et fit célébrer la prière du vendredi su nom du khalife abbecide. Ayant alors confié à son frère El-Ghazi le gouvernement de Tunis, il pénétra dans les montagnes de Tripoli et y préleva deux contributions forcées d'un million de dinars chacune. Après cet exploit, il rentra à-Tunis.

Quand En-Nacer apprit que l'Ifrikia, déchirée par l'esprit de la révolte, était tombée au pouvour d'Ibu-Ghanfa, et que ce chef venait de faire prisonnier le cid Abou-Zeid, il consulta les principaux chefs almohades sur les mesures qu'il fallait adopter dans cette grave conjoncture. Tous lui recommandèrent de conclure une paix avec Ibn - Ghanfa, mais Abou-Mohammed, fils du cheikh Abou-Hefs, lui conseille d'y faire une nouvelle expédi-

tion et d'en expulser le rebelle. Ce dernier avis lui paraissant le meilleur, il partit de Maroc, l'an 601 (1204-5), et fit prendre la mer à une flotte commandée par Abou-Yahya, fila d'Abou-Zéké-rïa-el-Hezerdji. Ibn-Ghania, prévoyant le danger qui le menaçait, envoya ses trésors et son harsm à El-Mehdia, sous l'escorte de son neveu, Ali-Ibn-Ghazi-Ibn-Mohammed-Ibn-Ali-Ibn-Ghania. Apprenant alors que les Tripolitains s'étaient révoltés et avaient chassé leur gouverneur, Tachesin-Ibn-Ghazi-Ibn-Mohammed-Ibn-Ali-Ibn-Ghania, il marcha contre eux, pénétra dans leur ville et la détruisit de fond en combie.

La flotte d'En-Nacer étant arrivée devant Tunie, y débarque assez de troupes almohades pour occuper la ville et massacrer les partisans d'Ibn-Ghania. En-Nacer lui-même marcha à la poursuite de ce chef; mais, voyant qu'il ne pouvait pas l'attemdre, il alla assiéger El-Mehdïs. Abou-Mohammed le hafside courut alors après les insurgés et, les ayant rejoints à Tadjora, il les mit en déroute, tua Djobara', frère d'Ibn-Ghanta, Ibn-el-Lamti, son secrétaire, et un de ses gouverneurs de province, nommé El-Feth-Ibn-Mohammed. « Le butin, dit Ibn-Nakhii, » que l'armée d Ibn-Ghanta abandonna aux Almohades formait » la charge de dix-huit mille chameaux et se composait d'or et » d'argent, d'étoffes précieuses et de meubles.» Pendant qu'Ibn-Ghanfa s'échappart avec sa famille, le cid Abou-Zeid recouvra la liberté, bien qu'au moment de la déroute, ses gardes eussent voulu lui ôter la vie. Le gouverneur d'El-Mehdia, Ali Ibn-Ghazi, aurnommé El-Haddj-el-Kafi , remit alors cette ville à Eu-Nacer, après avoir obtenu de lui l'autorisation d'ailer rejoindre son cousin lbn-Ghania. Il partit, en effet, pour le trouver; mais,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans les manascrits et le texte grabe imprimé, se nom est presque toujours écrit Haiara.

<sup>\*</sup> Ali-Ibu-Ghazi avait fait le pèlerinage de la Mecque et pertait, an conséquence, le têtre de Haddy. Comme il déploya une grande habilelé dans la défense d'El-Mehdia, les Almohades, qui assiégeaient la place, le nommerent le pèlerin infidéle (El-Haddy-el-Kafer); mais, quand il rendit la forteresse à Eu-Nacer, ce prince fut si content de lui qu'il changes co sobriquet en El-Haddy-el-Kafe (le pèlerin servisèle).

changeant ensuite d'avis, il revist sur ses pas et embrassa la cause des Almohades. S'étant ainsi conculé la faveur d'Es-Nacer, il monta graduellement au faite des honneurs et mouret dans la journée d'El-Ocab.

En - Nacer établit Mohammed-Iba-Yaghmor-el-Herghi deux El-Mehdïa comme gouverneur; il confia, en même temps, le gouvernement de Tripoli à Abd-Allah-Iba-Ibrahlm-Iba-Djamé, et, rentré à Tanis, il continue à y faire son séjour jusqu'à l'an 603 (4206).

Son frère, le cfd Abou-Ishao, qu'il envoys à la poursuite de l'ensemi, soumit les contries situées au-delà de Tripoli et passe au fil de l'épée les Beni-Demmes, les Matmats et [les populations du] Mont-Nefouça. Il pousse même jusqu'au Soueisa des Bent-Mothoud , peuplade dont il emmena les chefs à Tunis pour les précenter à En-Nacer.

Co monarque, voyant le campagne houreusement terminée, se disposa à rentrer en Maghreb et à donner le gouvernement de l'Ifrikia au grand cheikh de l'empire, Abeu-Mohammed, fils d'Abou-Hafs. Il lui fallut, cependant, employer les instances les plus pressantes pour le décider à accepter cette haute position, il dut même savoyer son fils Youçef auprès de lui comme solliciteur. Profondément touché d'une telle marque de condessendance, Abou-Mehammed se conforma cafin à la volonté du khalife; mais il stipule d'avance qu'il se serait pas obligé de rester en Ifrikia plus de trois ans, espace de temps, duant-il, suffisant pour rétablir la prospérité du peys. Il exiges sussi que les troppes qui resteraient en Ifrikia fuseent entièrement à ses ordres. En-Macer accords ces deux conditions et purtit pour su capitale.

Rentré à Maron, en Rebie 604 (cet.-nov. 4207), il nomme Abd-el-Aziz-Ibn-Abt-Zeid-el-Hintatt ministre des finances pour l'Espages et gour l'Afrique; quant au visient, il y conserva Abon-Sald-ibn-Djamé, ami de ce même Abd-el-Aziz.

<sup>\*</sup> Fey, ci-doyant, p. 493, note 2.

<sup>1</sup> Lo texto erabe porto : emi du filis d'Abd-el-daix.

Quelque temps après son retour, il apprit la mort du cid Abou-'r-Rebià, fils d'Abd-Allah-Ibn-Abd-el-Moumen et gouverneur de Tlameen et de Sidjilmessa, ainsi que celle du cid Abou-'l-Hacen, fils d'Abou-Eafs-Ibn-Abd-el-Moumen et gouverneur de Bougie. Ce fut Abou-'r-Rebià, prédécesseur de celui-ci, qui resteure le Refià et le Bedià, jardins dost les Hammadites avaient orné la ville de Bougie et qui étaient tembés en ruine.

En l'an 605 (4208-9), En-Nacer fit choix du cid Abou-Amranlbn-Yougaf-ibn-Abd-el-Moussen pour remplacer le cid Abou-'i-Hacen, à Tlemoen. Le nouveau gouverneur se rendit à sa desunation avec une armée almohade, et il s'était mis à en parcourir les campagnes, quand il fet attaqué par iba-Ghanfa. Dans cette rencontre, les Almohades essuyèrent un revers et Abou-Amran y pordit la vie. Les habitants de Tlemopa furent constaraés de co désastre, mais le cid Abou-Zékérïa arriva de Pez en toute hâte et calma leurs appréhensions. Abou-Zeid-Ibn-Youwoddjan, auquel En-Nacer confia alors le gouvernement de cette ville, y fit son entrée à la tôte d'une armée ; aussi, the-Ghanla s'enfuit jusqu'au fond de l'Ilrikia, son lieu de retraite ordinaire, emmenant avec lei Mehammed-Iba-Masoud-el-Bolt, cherkh des Douacuida, et une trenpe d'Arabes nomades, les uns riabides et les autres solumides. Un corps almohade, commendé par le cheikh Abou-Mobamused, fils d'Abou-Hafs, attendit ces bandes au passage et leur enleva tentes et bagages. Quand les foyards eurent attaint la province de Tripoli, Str-Ibn-Ishae [-ibn-Ghanfa] les quitta et passa aux Almohades.

Cette même année, En-Nacer donna le gouvernement de Malorque à Abou-Yahya, file d'Abou-'l-Hacen-Ibn-Abi-Amran, en remplacement du cid Abou-Abd-Atlah-Ibn-Abi-Hafe, nommé gouverneur de Valence. Il remplaça aussi Abou-'l-Hacen-Ibn-Ouaggag, gouverneur de Murcia, par Abou-Amran-Iba-Yaoin-el-Hintati, et Abou-Mouça-Ibn-Abi-Hafe, gouverneur du district de Jaen, par la cid Abou-Zeid. Il confia, en même temps, le gouverneur do Séville au cid Abou-Ibcahim-Ibn-Youçof, et celui de Grenade à Abou-Abd-Aliah, fils d'Abou-Yahya et petit-fils du cheikh Abou-Hafe.

Google

#### PROBLEM ANTHURSON SA SURBLE BUILDON

En-Nacer, apprenant que les chrétiens s'étaient emparés de plusieurs forteresses [aux environs] de Valence, en ressentit de vives inquiétudes et s'adressa, par écrit, au cheikh Abou-Mohammed le hafside, pour avoir son avis sur la nécessité de recommencer la guerre sainte. Bien que la réponse de ce chef fut défavorable au projet, Eu-Nacer quetta Maroc, l'an 607 (1210-1), et, s'étant rendu à Séville, il y établit son quartier général et fit ses préparatifs pour entrer en campagne. Après avoir envahi le territoire du fils d'Alphonse, il prit le château de Salvatierra ; mais, treuvant ensuite que la neige avait bloqué le chemin qu'il s'était preposé de suivre, il laima au roi chrétien le temps de faire le siège de Calatrava. Youçof-lbu-Cades, le commandant de cette place, se vit enfin réduit à une telle extrémité, qu'il dut le remettre à l'ennemi pour obtenir une suspension des hostilités . Etant ensuite allé se présenter devant Ba-Nacer, il fut mis à mort par l'ordre de ce monarque.

En-Nacer conduisit slors son armée à El-Ocabe, localité où le roi chrétien, souteau par le roi de Barcelonne, se tensit prêt à le recevoir. Dans cette rencontre, qui eut lieu vers la fin du mois

<sup>\*</sup> En parlant de la prise de Cristrava, El-Merrakobi dit : « Alphones » se vit alors abandonner par so grand nombre d'Européans (rouse), » parce qu'il les empiche de tour les musulmans qui étaient dans la » forteresse. En le quittant, ils loi dirent : Tu nous a fait venir ici pour » prendre des villes et tu nous empéches de piller et de faire mourir » les estaulmans. Donc, nous n'avons pas de motifs pour rester aven » toi. » — Dans Perreras, nous lisons que les Ultramontains (c'est-à-dire les Français), formant une armée de dix mille maîtres et de quarante mille factassine, abandonnèrent les Espagnols parce qu'on n'avait pas livré Caintrava au pillage.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El-Ocob ou Hien-el-Ocob (château de l'Aigle) est appelé, dans le Cartes, Hien-el-Ochen (château des Aigles). Bi-Merrekohi écrit on nom El-Etonb, mot qui signifie punition. — Les chrétiens désignent cette betaille par le nom de bataille de les Nance.

do anfor 609 (juillot-août 1212) ; los musulmans easuyèrent une défaite totale ; après y avoir déployé la plus grande bravoure, et

- Cotto batalia no livra la 46 Sofer (17 juillet), selon l'autour du Carter; le lunds, 45 Sofer, selon El-Merrakche, la 46 juillet, mien les noteurs chrétiens.
- \* Ill-Morrakchi dit que le parte de cutte hateille deli être attribuée sef mécontentement des troupes almohades qui n'avaissi pas touché leur solde pendant toute cette carapagne, ban qu'alles y avaent droit tous les quatre mois. « Plusieure d'entre sex m'ont accuré, dit-il, que pes un a d'eux no tire l'épée ni mit lacce en arrêt; qu'ils ne firent secun prése purellé et qu'its tourséeant tous le don à le première charge des se France, et sele eves intention, »

Ibo-Abi-Zerk, l'autour du Cartar, donne de longs détails our cette compagne. Suion ful, En-Nacur entreprit d'abord le niège de Serbetern (Schotferes), mit quarante estapultes ou mangonneux (mendjanec) en balterie pour fundroyer la place, et il y resta si longiampa que des hiroadelles firent jours sids at élevérent leurs petits dans son parition. L'hever commença, le froid devint exentel, les approvisionnements du camp n'équisèrent et le sultan ne houges pas. Il s'était laissé diriger per son vizir lbe-Djered, homme de heast naistance, qui le treast en une ignorance complète de tout ce qui se pesseit silleurs et qui lui. ésche surfout l'état dans legagi se trouvait le ville de Caletrava. Ibn-Codin, fufficier manno-espagnol out y commandest, sut besu envoyer demander des accours, le vizir supprime ses lettres et permit nuit chrétiens de se rendre maîtres de la place. Ibn-Cadés espitola, après avoir épuisé ous vivres et ses fléches, et se rendit au camp d'Es-Kacer qui in fit mourir d'oprès in coase il d'Iba-Djamé. Les troupes mauresdepagnoles qui de trouvaient avec le sultan en forest indignées, et, comme Ibn-Djamé les avaient publiquement insultées, elles prirent la résolution de se venger : au jour de la batadin d'El Coab, elles lacerérent tailler en pièces le corps des volontaires qui avaient dousé sur les chrétieus. Voyant siors l'ennemi s'avencer, alles reculerent en disordre et epérèrent leur retraite. Les contingents arabes et les troupes alunohades saivirent leur exemple. Les Almohades, sartout, évilérent le combat parce qu'ile n'avagnt pas touché leur solde peudent teute la compagne, eux qui avaiest le droit d'être résphérement payée sous les quatre mois. D'ailleurs, lie voulaient témoigner ainsi leur haine contro Ibn-Djemb dont for monitres hauteings at le log (perfect les averest profendément offensés. Le suitan resta sur la champ de bataille, assis our son boucker, devant le porte de sa toute, et il ne se décide à praudre un cheval et à se retirer qu'après avoir vo iner plus de des millehommes de cerps négre et de se maison militaire qui faisaissi cercie autour de lui.

T 41.

En-Nacer s'en retourne à Maroc où il mourut, l'année suivante, dans le mois de châban (déc.-janv. 1213-4) '.

Le fils d'Atphonse s'était concerté secrètement avec son con sin Bebboudj, roi de Léon, afin que celui-ci, après avoir pris le parti d'En-Nacer, l'abandonnât à l'improviste pour entraîner ainsi la déroute des musulmans. A la suite de cette bataille désastreuse, les vanqueurs envahirent l'Andalousie, avec l'intention de ravager le territoire musulman; mais le cid Abou-Zékéria, fils d'Abou-Hafs et petit-fils d'Abd-el-Moumen, les attaqua aux environs de Séville et les lorça à s'éloigner. Ce succès releva, pour quelque temps, le courage des musulmans.

#### RÉVOLTE D'IBN-PERÈS.

Il y avait en Espagne un membre du corps des uléma, nommé. Abd-er-Rahim-Ibn-Abd-er-Rahman-Ibn-Ferès (fils de jument) et surnommé. El-Mohr (le peulain). Cet homme ayant un jour tenu des propos inconsidérés dans une assemblée présidée par El-Mansour, fut obligé de se cacher pour éviter les suites de son imprudence. Après la mort de ce monarque, il se montra dans le pays des Guezoula, où il prit le titre de grand imam des musulmans, en prétendant qu'il était le Cahtanide dont il est question dans cette parole du Prophète béni : La [dirnière] heurs [du monde] n'arrivera pas jusqu'à ce qu'un individu sorte de Cahtan pour conduire les hommes avec son bâton et pour rem-





<sup>\*</sup> El-Merrakchi dit : « On nous a raconté la mort d'En-Nacer de » pinsieurs manières, mais je tiens pour certain qu'il mourut d'une » inflammation de cerveau. » — Selon l'auteur du Cartas, En-Nacer étant rentré à Maroc, resta enfermé dans son palais et s'abandonna aux plaisirs. Il mourut subitement, après avoir bu une coupe de vin empoisonné qu'une de ses concabines lui présents. Cette femme avait été subornée par quelques vizirs dont la mort venait d'être décidée par le sultan.

Ce fait n'est pas indiqué par les auteurs chrétiens.

plir [la terre] de justice autant qu'ella est maintenan! remplie d'iniquités, etc.

Oa lui attribua aussi les vers suivants :

Va dire aux enfants d'Abd-el-Moumen-Ibn-Ali de s'attendre à une grande catastrophe.

Le seigneur, l'agent [de la tribu] de Cahtan, est venul lui qui est l'accomplissement de la prédiction, le vainqueur des dy nasties.

Les hommes obéissent à son bâton, pendant que lin, cet océan de science et d'action, les pousse devant lui par le pouvoir de commandement et de prohibition.

Hâtez-vous d'embrasser sa causs; Dieu le soutient; Dieu qui renverse les projets des hommes égarés et des impies!

Un corps de troupes, envoyé par En-Nacer pour étouffer ce mouvement, dispersa les partisans du rebelle et lui ôta la vie. Sa tête fut envoyée à Maroc et exposée aux regards du public.

## REGNE D'EL-MOSTANCER, VILS D'EN-RACER.

Au commencement de l'an 644 (4244), après la mort de Mohammed-en-Nacer, son fils Youçof fut proclamé souverain sous le titre d'El-Mostancer-Billah (qui compte sur le secours de Dieu). Comme il n'avait que seize ans, le vizir lbn-Djamé et le corps des cheikhs almohades prirent sur lui un tel ascendant qu'ils s'emparèrent de la direction des affaires publiques. Abou-Mohammed le hafaide, gouverneur de l'Ifrikra refusa d'envoyer ses hommages à un khalife trop jeune, selon lui, pour régner, mais il céda aux instances d'Ibn-Djamé et d'Abd-el-Aziz-Ibn-Abi-Zeid, ministre des finances, et transmit, enfin, à la cour de Maroc l'assurance de son dévouement.

Entraîné par l'ardeur de la jeunesse, El-Mostancer se livra aux plaisirs et négligea tout-à-fait l'administration de l'état. Il confia aux princes de la famille royale le commandement de ses provinces; au cid Abou-Ibrahîm[-Ishac-] Ed-Daher (le victorieux), frère d'El-Monsour et père d'El-Morteda, il donna le gouverne-

ment de Fez, et, à son excle, le cid Abou-Ishac-el-Abouel (le louche), celui de Séville.

Le roi A-phouse, après avoir enlevé aux Almohades les forteresses dont ils s'étaient emparés et culbuté les troupes qui gardaient la frontière musulmane, charges l'on-el-Fakkhar d'une mission pour la cour de Maroc. L'arrivée de cet envoyé procura à Ibn-Djamé l'occasion de négocier et de conclure avec le moparque chrétien un traité de paix.

La mort d'[Abd-el-Aziz-]Ibn-Abi-Zeid offrit à Abou-Zeid-thn-Youwoddjan le moyen de faire enlever le vizirat à Ibn-Djamê; on confia les fonctions de cet office à Abou-Yahya-el-Rezerdji, et on transféra l'administration des finances à Abou-Ali-Ibn-Achrefi. Quelque temps après, Ibu-Djamé rentra en faveur et recouvra sa place. Abou-Said, fils d'El-Menseur, reçut le commandement de Tiemeen en remplacement d'Abou-Zeid-Ibn-Youwoddjan, qui fut envoyé à Murcie pour y rester prisonnier.

Les jours d'El-Hostancer se passèrent dans la paix et la tranquillité jusqu'en l'an 613 (1216), quand les Beni-Meria se trontrèrent, aux environs de Fez, pour la première fois. Le cid Abou-Ibrahim, gouverneur de cette ville, marcha contre eux, à la tête d'un corps almohade, et essaya une défaite. Il tomba luimême au pouvoir de ces nomades; mais, en ayant été reconnu, il fut remis en liberté.

On recut ensuite la nouvelle qu'Abou-Mohammed le hafside, gouverneur de l'Ifrikia, avait cessé de vivre. Le cid Abou-'l-Ola, frère d'El-Mansour, ex-gouverneur de Séville, dut alors aux efforts d'Ibn-Mothenna, favori du sultan, son rappel de l'Espagne et sa nomination au gouvernement de l'Ifrikia. Il se rendit à sa nouvelle destination, ainsi que nous le raconterons dans l'histoire des Hafsides.

[Vers cette époque], un membre de la famille d'Obeid-Allah [le fatemide], descendant d'El-Aded [le dernier khalife de cette dynastie], prit le titre de Mehdi et se montre dens le province de Fez; mais, ayant été trahi par ses partisans, auxquela le cid Abou-Ibrahim, frère d'El-Mansour, avait fait passer de l'argent, il fut livré à ce prince et mis à mort.

En l'au 649 (4222), El-Mostancer transféra son oncle Abou-Mohammed-el-Adel du gouvernement de Grenade à celui de Mureie.

Nous allons maintenant faire le récit des troubles qui eurent lieu dans l'empire des Almohades, après la mort d'El-Mostancer.

RÈGNE D'ARD-EL-QUARRO-EL-MANHLOUR [LE RÉPOSÉ], PRÈRE D'EL-MANSOUR.

Le 40 de dou-li-hiddja 620 (janvier 4224) eut l'eu la mort d'El-Mostancer . L'assemblée des cheikhs almohades, présidée par Ibn-Djamé, autonça alors l'avènement du cid Abou-Mohammed-Abd-el Oushed, frère d'El-Massour, et lui prêta le serment de fidélité.

Le nouveau souverain commença son règne par faire rendre gorge à Ibn-Achrefi et par adresser à son frère, Abou-'l-Ola, un brevet de confirmation dans le gouvernement de l'Ifrikia, charge qu'El-Mostancer avait donné l'ordre de lui enlever. Quand ce document arriva à son adresse, Abou-'l-Ola venait de mourir, et ce fut son fils, Abou-Zeid-el-Mochemmer, qui prit le commandement. Nous parlerons encore de ceci dans la notice [des Hafsides] de l'Ilrikia.

Le sultan expédia ensuite à Murcie l'ordre de mettre en liberté Ibn-Youwoddjan, et quand Ibn-Djamé chercha à le détourner

4-3 -

<sup>&#</sup>x27; Selon l'auteur du Carias, El-Mostancer fut tué par une vache qui lui domn un coup de corne. Il se plaisait à élever des bœufs de race espagnole et des cheveux qu'il faisait paltre dans une vaste proirie aux environs de Marce. Ce fet en parcourant ce lieu que lui arriva l'accident dent il mourat.

Au commencement de son règne, il laissa gouverner l'élat par ses perents et par les grands chafs almohades, mais, ensuite, il les remplaçs par des gens qui us jouissement d'auxune considération, et s'abandonna antièrement aux plaisirs. Dès lors, chaque gouverneur de ville et de province agissait à sa fantaisie, sans avoir égard aux ordres du ministre, prauve évidente que la dynastie almohade entrait dans son déclin.

de ce projet, le prisonnier était déjt élargi. Le sultan El-Mostancer, avant de mourir, avait résolu de faire déporter Ibn-Youwoddjan en Kaïorque, et Ibn-Djamê venait d'envoyer sou frère, Abou-Ishac, avec le flotte pour exécuter cette commission quand il eut connaissance de la fausse demarche d'Abd-el-Ouahed.

Abou-Mohammed-Abd-Ailah, fils d'Ei-Massour et gouverneur de Murcie, commença alora à prêter l'oreille aux auggestions d'Ibn-Youwoddjan qui le poussant à s'emparer du trône, en lui représentant que rien ne lai serait plus facile. Il lui disait aussi qu'il l'avest entendu désigner par El-Mansour comme devant succéder au khalifat apres En-Nacer; que le peuple était mat disposé pour Ihn-Djamé et que les gouverneurs des provinces espagnoles étaient tous fils d'El-Mansour [et pou satisfaits, par conséquent, du neuvel ordre des choses]. Comme ce prince avait hésité, jusqu'alors, de reconnaître la souversineté de son oncle. il écouta volontiers les conseils d'Ibn-Youwoddjan et se fit proclamer khalife sous le titre d'El-Adel (le juste). Déjà ses frères, Abou-'l-Ola, gouverneur de Cordone, Abou-'l-Hacen, gouverneur de Grenade, et Abou-Mouça, gouverneur de Malaga, lui avaient prêté, en secret, le serment de fidélité. Un autre personnage émizent, qu'il rallis à son parti, fut le gouverneur de Jaen, Abou-Mohammed-el-Baïaci (netif de Baéça), fils d'Abou-Abd - Allah - Nobammed, petit-fils d'Abou - Hafa : et arrièrepetit-fils d'Abd-el Moumen. El-Bereci s'était décidé à cotte demarche, en apprenant que son oncle. Abou-'r-Rebià-lbn-Abi-Hafs, avait été nommé au gouvernement de Jaen per Abdel-Quabed-el-Makhlouë. Après avoir effectué 🙉 jonction avec Abou-'l-Cla, gouverneur de Cordone, Abou-Kobammedel-Baïaci marcha sur Séville eù il gagna encore l'appui d'Abd-el-Aziz, frère d'El-Mansour et d'El-Makblouë. Quant au cid Abou-Zeid, fils d'Abou-Abd-Allah et frère d'El-Baïaci, il refusa de coopérer

Petit-fils de Yasco/, selon la Cartas.

Doos le texte arabe, l'auteur n écrit, par erreur, aklu à la place d'akhox.

à la révolte et garda sa fidélité envers le souverain de Maroc. El-Adel partit alors de Murcie et fit, avec Ibn-Youwod ljan, son entrée à Séville.

Aussitôt que cette nouvelle fut connue à Maroc, les Almohades répudièrent l'autorité d'Abd-el-Ouahed et reléguèrent Ibn-Djamé dans le pays des Heskoura. Abou-Zékérïa-Yahya, fils d'Abou-Yahya-es-Chehid, prit alors le commandement du pays des Hintate, et Youçof-Ibn-Ali s'empara de l'autorité à Tînmelel.

Abd-el-Quahed-el-Makhloué avait transmis à Abou-Ishac-Ibn-Djamé [frère du vizir] l'ordre d'occuper le Dé roit avec la flotte, afin d'empêcher les révoltes de passer en Afrique. Il avait même fast prévenir secrètement [le vizir] lbn-Djamé d'agir en sa faveur aussitôt qu'il serait arrivé chez les Heskours; mais il fut lui-même mis à mort dans un endroit caché, avant que ses plans eussent reçu leur exécution. Il mourut dans le mois de Rebiá 624 (mars-avril-mai 1224). Les Almohades envoyèrent alors à El-Adel l'assurance de leur dévouement.

## REGER D'EL-ADEL, FILE D'EL-MANSOUR.

El-Adel venait de recevoir l'adhésion des Almohades et une lettre dans lequelle Abon-Zékéris, fils du Chehid lui recontant le sort du prince détrôné, lorsqu'il apprit qu'El-Baïaci, contre lequel on l'avait indisposé, s'était fait proclamer khalife à Baéza, sous le titre d'Ed-Dafer (le triomphant). Vivement préoccupé de



Les grands officiers almobades, séduits par les promesses d'El-Adel, menscèrent de mort le autan Abd-el-Ouahet s'il n'abdiquait pas en faveur de son neveu, et, ne pouvant le faire plier à leur volonté, ils la déposérant juridiquement, l'étranglèrent treiza jours plus tard, s'emparérant de ses richesses et laistèrent violer son harem. Ce fut ainsi, dit lbn-Abi-Zers, l'auteur du Cartar, que le sorps des Almohades commença une série de trableme qui le rendirent eussi futel à la dynastie d'Abd-el-Moumen que la mities torque de Beghdad l'avait été soux khalifes abbacides. — El-Makhtoné mournt le 5 Ramadan (22 septembre), selon le Cartas.

<sup>\*</sup> Voy. ci-devant p. 244.

ce contre-temps, il donna à son frère, Abou-'i-Ola, l'ordre d'aller assièger la ville dans l'aquelle le prétendant s'était cufermé, et comme elle résista vigoureusement à cette attaque, il chargea Abou-Said le hafside du soin de mettre les révoltés à la raison. Cette nouvelle tentative eut le même sort que la première et fit prendre aux affaires de l'Espagne une tournere peu favorable à la cause d'El-Adel.

Pendant que ce monarque se tenant dans Murcie, les chrétiens envahirent, à plusieurs reprises, le territoire de cette ville ainsi que les environs de Séville, et les troupes almohades essuyèrent une défaute à Tejada. Cédant alors aux conseils de ses courtanns, il renvoya Ibn-Youwoddjan à Ceuta, et, ne pouvant sonmettre El-Baïaci qui avait consolidé sa puissance avec l'appur des chrétiens, il traversa la Détroit, après avoir confié à son frère, Abou-'l-Ola, la gouvarnement de l'Espagne.

Débarqué au Casr-el-Medjaz, il y reçut la visite d'Obbou (Abou-Mohammed), fils d'Abou-Mohammed et petit-fils d'Abou-Hals, et lui ayant demandé comment il se portait, il obtint estte réponse :

Mon état est et bon que le fils de Mansour n'a qu'à l'apprendre pour voir la fortune elle-même lui devontr favorable.

Charmé de ce vers [qui lui paraissait de bonne augure], il en nomma l'auteur gouverneur de l'Hrikïa.

Il écrivit alors à son cousin, le cid Abou-Zeid, de venir le rejoindre et se reudit à Salé, d'où il envoys chercher les checkhe de la tribu de Djochem. Comme Ibn-Youwoddjan s'était lié d'amitié avec Hilal-Ibn-Hamidan-Ibn-Moccadem, émir des Kholt, Ibn-Djermoun, l'émir des Sofyan, s'abstint d'obeir h l'invitation, de sorte qu'un conflit eut lieu entre les deux tribus.

Bl-Adel se rendit à Marco en toute hâte et prit pour vizir Abou-Zeid, fils d'Abou-Mohammed et petit-fils du cheikh Abou-Hafs. Ibn-Youwoddjan, tombé en disgrâce, médita quelque trab son, pendant qu'ibn-es-Chehid et Youçof-ibn-Ali, cheikhs des Bintata et des Tinmelel, établissaient leur ascendant à la

<sup>1</sup> log p 465 de ce vel., g. (.

cour. Aussi, quand il marcha, plus tard, contre les Heskoura et les Kholt qui étaient venus dévaster les environs de Marce, il se garda bien de remplir son devoir et donna aux révoltés l'occasion de ravager la province de Dokkala.

Ibrahim, fils d'Ismail et petit-fils du cheikh Abou-Hafa, lo même qui avait essayé d'enlever le gouvernement de l'Ifrikïa aux enfants d'Abou - Mohammed, fait dont nous parlerons ailleurs, reçut alors d'El-Adel la commandement d'une armée almohade et alla combattre les insurgés. Dans la hataille qui s'ensuivit, il perdit la journée et la vie. A la suite de cette affaire, Iba-es-Chehid et Youçof-Ibn-Ali se readirent au milieu de leurs tribus respectives, aûn de lever assez de troupes pour repousser les Heskoura; mais ayant elors conçut la pensée d'ôter le trône à El-Adel et d'y porter Yahya, fils d'En-Nacer, ils marchèrent sur Maroc, pénétrèrent de vive force dans le palais et le livrèrent au pillage. El-Adel y mourut étranglé, au commencement du mois de choual 624 (septembre 1227) \*.

# REGNE D'EL-MANOUN, PILS D'EL-MANSOUR. -- SA GUERRE AVEC TARVA, PILS D'EN-MACRE.

Quand [Abou-'l-Ola-Idris] El-Mamoun apprit que les Almohades et les Arabes avaient répudie l'autorité de son frère [El-Adel], il se fit proclamer souversin à Séville et rallia à sa cause la grande majorité du peuple espagnel. Le cid Abou-Zeid lui-même, gouverneur de Valence et de l'Espagne orientale, lui prêta le serment de fidélité. La révoite des Almohades contre El-Adel ent pour suites la mort de ce prince et l'inauguration de Yabya, fils d'En-Nacer et neveu d'El-Mamoun. Celui-ci écrivit alors secrètement à Ibn-Youwordjan. Pinvitant à susciter des embarras au gouvernement marocain, et ce fonctionnaire y répondit en poussant les Heskoura et les Arabes à faire des

44 67-

Les Almohades voulaient contra ndre El-Adel à abdiquer, et, sur son refus, les uns le tiurent la tête plongée dans le bassin d'un jet-d'eau, pendaut que les autres l'étranglérent avec la tolle de son propre turban. — (Cartas.)

courses dans les environs de la capitale. Les insurgés avaient déjà repoussé les troupes almohades, quand Ibn-es-Chebid découvrit la trabison d'Ibn-Youwoddjan et alla le tuer chez lui.

Yahya, fils d'En-Nacer, s'étant réfugié dans [Tinmelel], l'asile qu'il a'était choisi, les Almohades prononcerent sa déposition et firent porter leurs hommages à El-Mamoun. Les meneurs de ce mouvement furent El-Bacon-Abou-Abd-Allah-el-Ghoreigher et le cid Abou-Bais, fils d'Abou-Bais. A cette nouvelle, Yahya, fils d'En-Nacer, et Ibn-es-Chehld descendirent jusqu'à Maroc et tuèrent les révoltés. Cela eut lieu en l'an 626 (4228-8).

El-Mamoun reçut alors l'adhésion du gouverneur de Pez ainsi que celles de Mohammed, fils d'Abou-Zerd-lbo-Youwoddjan et gouverneur de Tlemen, d'Abou-Mouça, fils d'El-Mansour et gouverneur de Ceuta, et de son neveu tha-Attas, gouverneur de Bougle. Le gouverneur de l'Ifrikia s'abstint de faire acte de soumission, et cette circonstance fut une des causes qui amenèrent l'établissement de la dynastie hafside, ainsi que nous le raconterons plus tard. De toutes les provinces de l'empire, l'Ifrikia et Sidjilmessa furent les acules qui restèrent fideles à Yabya, fils d'En-Nacer.

Le ville de Cordoue tombe au pouvoir d'El-Baïsci, qui partit ensuite avec le roi chrétien, (auquel il avait cédé Quesada et d'autres forteresses musulmanes) afin d'assiéger El-Mamoun dans Séville. Défait aux environs de cette ville par El-Mamoun, il se jete dans Cordoue; mais, voyant que les habitants avaient pris les armes pour l'expulser de chez eux, il courut se réfugier dans le château d'Almodovar. Son vizir, Abou-Ibourk, profits de cette occasion pour l'assassiner et partit ensuits pour Séville, afin de présenter la tête de sa victime à El-Mamoun.

Ensuite survint la révolte de Mohammed-Ibn-Youçof-fbn-Houd qui s'empara de Marcio et d'une grande partie de l'Espogne orientale, aimsi que nous l'avons reconté dans l'histoire de co prince . El-Mamoun alla l'assiéger; mais, se pouvant le sou-

<sup>·</sup> C'est dens la pertie inédite de son histoire universelle que noure auteur esquisse l'insioire d'ibe-bloud.

mettre, il rentra à Séville d'où il partit pour Marce l'as 626 (1228-9). Appelé en Maghreb par les vœux des babitants qui, déjà, lui avaient transmis l'assurance de leur fidélité, et, encouragé par un message que lui envoya H.lal-lbu-Hamidan, émir des Kholt, il traversa le Détroit, emmensut avec lui un corpe de troupes chrétiennes que leur roi avait mises à sa disposition, moyennant certaines conditions !.

Aussitöt qu'il quitta l'Espagne, le peuple de Séville reconnut l'autorité d'ibn-Houd; et, débarqué en Afrique, il eut à combattre Yahya-Ibn-Nacer qui était venu à sa rencoutre. Après avoir taillé en pièces les Almehades et Arabes qui formaient l'armée de son adversaire, il mercha sur la capitale pendant que Yahya courut se réfugier dans la montagne des Bintata.

Arrivé à Maroc, il convoqua les cherkhs almohades, et leur récapitulant les méfaits dont ils s'étaient rendus coupables, il en fit arrêter une centaine des principaux et les envoya à la mort .



Le roi chrétien mit à la disposition d'El-Mamoun un corpu de douse mille cavaliers, et, en retour de ce service, il obtiet la remise de dix forteresses musulmanes situées sur la frontière de son empire et qu'il désigna lui-même. Il lui imposa sussi l'obligation de bêtir, dans la ville de Maroc, pour ces troupes chrétiennes, une église où il feur serait permis de sonner des cloches aux heores de la prière. D'après and autre condition, si l'un de ces soldats voulait embrasser l'islamisme, le suitat devait repousser une telle demande et en renveyer l'auteur au corpe dout il faisait pertie pour subir un jugement; et si un musulman se faisait chrétieu, on ne devait le punir en anoune façon.

L'auteur du Cartas, qui souveut exagère quand il rapporte des nombres, déciare que quatre mille etz cents Almohades furent exécutés en cette occasion. Leurs têtes furent plantées sur des leures su-tour du palais; et, quand un des courtisses se plaignait de la mauvaise odeur qu'elles répandaient, le suitan lui disait : « L'odeur d'un traitre » mort ne déplait qu'aux traitres; les sujets fidèles la trouvent bonne, » li était verseur de sang, dit l'auteur du Cartas, et, dans cette occupation, il ne s'arrêtest pas même pendant le temps d'un clind'œil. Trèminstroit, du reste, il savait parfaitement le coran, les traditions, l'histoire des anciens arabes, la philologie et les belles-lettres. Il écrivait en arabe avec une rare élégance et se plaisait à lire le Bokhari, le Motoatta, traité de droit de Malek, les traditions d'Abou-Dawond, et était tont aussi jastruit dans les sciences profance que dans les sciences religieuses.

Ensuite, il adressa un édit à toutes les villes de l'empire, ordonnant, te la suppression du nom de Mehdi dans les inscriptionsmonétaires et dans la prière du vendredi ; 2º la suppression de
cette partie de l'adan (appel à la prière) qui était conçu en
langue berbère et renfermait un pieux souvenir de ce réformateur, 3º la suppression des mots lève-toi et louange à Dieu! que
l'on avait insérés dans l'adan du point du jour. Il défendit plumeurs autres usages introduits par le Mehdi ou par Abd-elMoumen, et suivis par les descendants de celui-ci. Il déclara exécrable la coutume d'appeler le Mehdi l'imam impeccable, et,
chaque fois qu'il renouvels ces prohibitions, il en ajouts de
nouvelles. D'après l'engagement pris envers ses auxiliaires chrétiens, il leur permit de bâtir une église dans la ville de Maruc et
d'y sonner leurs cloches.

Ibu-Houd profits de son éloignement pour s'emparer de l'Espagne [musulmane] et en expulser les Almohades. Dans toutes les parties de ce pays, la populace massacra les membres de ce corps, sans même épargner les jours du cid Abou-'r-Rebià, neveu d'El-Mansour, qu'El-Mamoun avait laissé dans Cordone comme gouverneur.

Eu l'an 627 (1229-30), l'émir de l'Ifrikia, Abou-Zékéria, fils d'Abou-Mohammed et petit-fils du cheikh Abou-Hafs, se déclara indépendant.

[A cette occasion], El-Mamoua nomma son cousin, le citl Abou-Amran, fils de Mohammed-el-Hardani, au gouvernement de Bougie et lui associa Abou-Abd-Allah-el-Lihyani, frère de l'émir Abou-Zékéria; puis, ayant été attaqué par Yahya, fils d'En-Nacer, il le défit à deux reprises, massacra ses partisans et fit planter leurs têtes sur les murs de la capitale. Yahya passa alors dans les provinces de Derà et de Sidjilmessa.

Queique temps après ces événements, un frère d'El-Mamoun,



<sup>\*</sup> Duns un de ses discours, prononcé en chaire à la mosquée, il dit à l'assemblée : « Hommes qui m'entendez l'appeles pas lin-Toumert » l'eman impeccable (masoum); dites piutôt qu'à est le misérable égaré » et coupable (masoum). Il n'y » point d'autre Mebdi que Jésus.»

appelé Abou-Mouça, se proclama souverain à Ceuta et prit le tutre d'El-Mouwéied (soutens par Dies). El-Mamoun sortit alors de Maroc, et, ayant appris, pendant sa marche, que les Benisezaz et les Meklata bloquaient Miknaça (Mequinez) et en dévastaent les environs, il se porta de ce côté et mit un terme à leurs brigandages. Arrivé sous les murs de Ceuts, il l'assièges pendant trois mois, sans pouvoir s'en emparer, car son frère Abou-Mouça venait d'obtenir d'ibn-Houd, souverain de l'Espagne, le secours d'une flotte et les moyens de faire une vigoureuse résistance.

Yahya, fils d'En-Nacer, sainit alors l'occasion de marcher contre Maroc, et soutenu par les Arabes sofyanides som les ordres de Djermoun-Iba-Erça et par Abou-Said-Iba-Ouanoudiu, chef des Hintata, il y pénétra de vive force. Pendant que ces troupes mettaient tont au asc et au pillage, El-Mamoun lava le siege de Ceuta et reprit le chemin de sa capitale; mais, arrivé auprès de l'Omm-Rebià, il cessa de vivre.

Sa mort eut lieu vers le commencement de l'an 630 (octobrenovembre 4232) 4.

Quand il se fut éloigné de Ceute, son frère, le cid Abou-Mouça, fit sa soumission à liba-Houd et le mit en possession de cette ville, afia d'obtenir de mi un autre commandement.

# REGRE D'ER-RECESO, FILS D'EL-MANOUN-

Les partisons d'El-Mamonn cachèrent la mort de leur souverain et prétèrent le serment de fidélité à son fils, Abd-el-Ouahed, auquel : le donnèrent, en même temps, le surnom d'Er-Rechtd (le prudent). Ils pressèrent ensuite leur marche vers Maroc, et ayant rencontré Yahya-Ibu-en-Nacer, qui était venu leur livrer bataille, après avoir établi Abou-Said-Ibn-Ouanoudin comme

Il mourut suprès du Ouad-el-Abid, branche sapérieure de l'Omm-Reblà, dans le dernier jour de l'an 629 (47 octobre 4232). — (Cartas.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abou-Mouça reçut d'Iba-Houd le gouvernement d'Almeria et il mourut dens cette ville.

son lieutenant dans cette ville, ils tuèrent une grande partie de ses troupes et forcèrent le reste à prendre la fuite. Les habitants de la capitale, surpris par l'arrivée subite d'Er-Rechtd, ne firent qu'une faible résistance et se transportèrent ensuite au camp pour lui jurer fidélité. Le ctd Abou-Mohammed-Såd, prince qu'i tenait un haut rang dans l'empire et qui en avait dirigé l'administration avec une autorité absolue, accompagna son neveu Er-Rechtd dans cette expédition.

Omar-Ibn-Oucarft\*, grand cheikh des Heskoura, emena alors a Maroc les frères du nouveau souverain. Chassés de Séville par les habitants, ces princes étaient venus se fixer à Ceuts, auprès de leur oncle Abou-Mouça ; et, après l'occupation de cette forteresse par Ibn-Houd, ils étaiest partis pour se rendre à la capi~ tale en traversant le pays des Heskoura. Depuis quelque temps, lba-Oucarit se méliant d'El-Mamoun et n'espérait plus rentrer en grace, quand il vit arriver ces jeunes gens chez lui et résolut de s'en faire des protecteurs. Accueilli par Er-Rechid evec une bonté parfaite, il profita de ce retour de fortune pour cultiver l'amitié de Masoud-Ibn-Hamidan, chef des Kholt, et pour faire se cour au cid Abon-Mohammed-Séd. A la mort de celui-ci, il se trouva privé d'un ferme appui et rentra bientôt au milieu de sa tribu; retranché dans sa montagne, il jeta le masque, se ranges du côté de Yahya, fils d'En-Nacer, et rallia au parti de ce prince les diverses tribus almohades.

En l'an 634 (4233-4), Er-Rechtd confia à son beau-père \*, Abou-'l-Ola-idris, le commandement de Marco et sorut pour

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La mère d'Er-Rechid, qui était chrétienne de misseuce, conduisit avec beaucoup d'habileté l'intrigue qui devait assurer le trône à son file. Pour gagner l'appul des troupes, elle promit d'imposer une rançon sur le ville de Maroc et de leur en distribuer le montant. Selon l'auteur du Certes, les habilants suront à payer sing sont mille plèces d'or.

Variante reçue : Aucarit.

Nous devous peut-être lire Er-Rechid.

<sup>4</sup> Ou genére. Le mot arabe seuler peut signifier beau-père, genére, beau-frère, car il s'emploie pour désigner celui qui devient le parent d'un autre per un mariage.

combattre Yahya et les insurgés. Les ayant attaqués dans la montague des Hezerdja, il les chassa de leurs positions et s'empara de leur camp. Yahya prit la fuite et atteignit Sidjilmessa; mais la plupart des Almohades qui avaient embrassé sa cause firent leur soumission au vainqueur et le suivirent à la capitale. Ce fut leur chef. Abou-Othman-Said-Ibn-Zékérïa-el-Guedmloui, qui leur en donna l'exemple et qui, par ses conseils, entraîna l'edhésion des plus récalcitrants. Il est vrai qu Er-Rechid dut prendre envers eux l'engagement de rétablir les insututions du Mehdi, condition qu'il exécuta fidèlement.

Avec eux arrivèrent Abou-Bekr-Ibn-Yazi de Tinmelel, en-voyé par Youçof-Ibn-Ali-Ibn-Youçof, cheikh de cette tribu, et Mohammed Ibn-Irziguen el-Riotati, envoyé par Abou-Ali-Ibn-Azouz. Ces agents rapportèrent à leurs chefs l'acceptation des conditions qu'ils avaient proposées et les déciderent à se rendre au siège du gouvernement. Mouça, frère ainé de Yahya Ibn-en-Nacer, fit le voyage avec eux. Leur exemple fut imité par Abou-Mohammed, fils d'Abou-Zékéria; tous ayant renoncé à leurs intentions hostiles, en voyant le rétablissement des institutions du Mehdi.

Omar-Ibn-Oucarit travailla toutelos à entraîner dans sa révolta Masoud-Ibn Hamidan, chef des Kholt, avec lequel il s'était lié d'amitié et dont la poissance et la tribu nombreuse rehaussaient singulièrement l'orgueil. L'on rapporte qu'a sette époque les Kholt pouvaient mettre en campagne environ douze mille guerriers, sans compter les fantassins, les dépendants de la tribu et les troupes fouraies par leurs alliés. La fidelité de Masoud se relàcha; il s'abstint de paraître 🛦 la cour, et, sprès avoir appris que les principana cheikhs aknobades devaient s'y rendre, il les surprit en route et les massacra tous. De cette manière, il tâche d'entretenir les désordres qui affligeaient l'empire. Pour l'attirer à la capitale, Er-Rechid eut recours à un stratagème : il envoya ses troupes dans la province de Haha sous la conduite du vizir, le cîd Abou-Mohammed, et il invita alors ce chef turbulent à venir le voir. Mesoud, voyant le champ libre et persuadé qu'il n'y avait rien à craindre, accourut à Marco, amenant avec lui Mosouïs, oncle d'Omar-Ibn-Ouesrit. Aussitôt qu'ils arrivèrent, Mosouïs fut arrêté et mis à mort, pendant que Masoud et ses compagnons, invités à une conférence avec le khalife dans la salle d'audience, soutenaisent inutilement une lutte des plus acharnées contre les gens qui devaient leur ôter la vie. Er-Rochid accomplit ainsi son projet de vengoauce et rappela du Haha le vizir et l'armée.

Quand les Kholt apprirent la mort de Masoud, ils élurent pour chef Yahya, fils de Hilal-Ibn-Hamidan, et se mirent à faire des courses dans les provinces voisines; puis, d'après les conseils d'Omar-Ibn-Oucarit, ils rappelèrent Yahya-Ibn-en-Nacer du fond du Désert et allèrent mettre le siège devant Maroc. La garnison, commandée par Abd-es-Samed-Ibn-liquian sortit pour les combattre, mais Ibn-Oucarit se jeta sur elle à la tête de ses bandes, le mit en déroute et taille en pièces les milions chrétiennes auxquelles il avait coupé sa retraite.

La capitale fut réduite presqu'à la dernière extrémité par le masque de vivres, quaed Er-Rechid en sortit et traversa les montagnes habitées par les tribus almohades, pour aller s'emperer de Sidjilmessa. Yahya, fils d'En-Nacer, pressa alors le siege de Marce et s'en rendit maître avec l'appui des Kholt et des Hes-koura. Les vainqueurs s'y livrèrent à tous les excès qui peuvent se commettre en pareille occasion, et, dès ce moment, commença le declin du khalifat. Installé enfin dans Marce, le sultan Yahya se laissa gouverner par le cid Abou-ibrahim, fils d'Abou-Haffa et surnommé Abou-Haffa.

En l'en 633 (1235-8), Er-Rechtd quitta Sidjilmessa avec l'intention de reprendre Marco, et décida Djermoun-Ibn-Eige, chef des Sofyan, à lui fournir l'appui de cette tribu. Il vensit de traverser l'Omm-Rebià quand il rencontra l'armée commandée par Yahya-Ibn-en-Naoer et en fit un massacre épouvantable après l'avoir mis en ploine déroute. A la suite de ectte victoire, il cocupa encore la capitale de l'empire.

Les Kholt écouterent alors les conseils d'Omar : Iba-Oucarit et

<sup>·</sup> On sit Yakya dans les manuscrits et le texte imprimé.

shandonnèrent la cause de Yahya-lbn-et Nacer pour réconnaître la souversineté d'Ibn-Houd, seigneur de l'Espagne. Afin d'obtenir l'appui de ce prince, ils lui envoyerent une députation, et Omar-lbn-Oucarit, qui en faisait partie, profita de cette occasion pour rester en ce pays.

Er-Rechid sortit alors de Marce et marcha sur Fez en chassant les Kholt devant lui, et, après avoir pris possession de cette ville, il charges son vizir, le cid Abou-Mohammed, d'aller percevo r les contributions du pays des Ghomara et de la province de Fazazi.

Yabya-Ibu-eu-Nacer, se voyant abandonné par les Kholt, passa chez les Makiliens et se mit sous leur protection; mais, quand il rechercha leur appui, il lui fut impossible de consentreux conditions exorbitantes qu'ils voulaient lui imposer. Un de ces Arabes, mécontent de voir ainsi repeusser les prétentions de se tribu, assassina Yahya aux environs de Tèza et envoya la tête de sa victime à Er-Rechid. Ce monarque, qui était encore à Fer, fit porter à Maroc le triste trophée de son succès, ainsi qu'une depêche par laquelle il enjoignit à Abou-Ali-Ibu-Abdè el-Ariz, son lieutenant dans cette ville, de mettre à mort tous les Arabes que l'on y retenait prisonniers. Cet ordre coûts la vie à Bacen-Ibu-Zeid, chef des Acem, ainsi qu'à Catd et à Faid , tous les deux fils d'Amer et cheikha des Beni-Djaber.

En l'an 634 (1236-7), Er-Rechie prit le chemin de sa capitale; mais, avant dy arriver, il reçut la neuvelle qu'Abou-Mohammed-thu-Ouanoudin, seigneur du Derà, veusit de s'omparer de Sidjilmessa. Il faut savoir qu'Er-Rechid, en quittaut cette ville, y avait laissé Youçof-Ibu-Ah-et-Tinmaleli en qualité de lieutenant et qu'il y avait même donné un commandement à son cousia maternel, Yahya, fils d'Arcam et petit fils de Mohammed-Ibu-Merdenich. Yahya ayant été tué dans son camp per un insurgé sanhadjien, son fils Arcam entraprit de venger sa mort, et réusait eu gré de ses désirs; mais, craignant ensuite d'âtre destitué, il écouta les auggestions de l'ambition et se mit en révolte. En l'an 632, pendant qu'Er-Rechid marchait contre

<sup>4</sup> Foy. t. s, pp. 46, 61.

lai, the-Ouenoud's perviet à surprendre Sidjilments, ville doct à evait convoité la pessession depuis longtemps. Il épargue touteies les jours d'Arcsm.

En l'en 636 (4236-7), Ibn-Ouesrk obtint d'Ibn-Houd le socours d'une flotte et faillit s'emparer de Salé, fortermes dans laquelle se trouvait le cid Abou-'l-Ola, beau-père d'Er-Rochid.

En 636, le peuple de Séville répudia l'autorité d'Ibn-Houd et produme le souveraineté d'Er-Rechtd. Abou-Omer : - Ibn-el-Djedd, l'autour principal de ce mouvement, envoya en Afrique [qualques membres de] le famille Raddjadj ;, et ente députation se rendit à Maroc après avoir soulevé les habitants de Couta en favour d'Er-Rechtd. El-Yanechti, l'officier qui y commendait, était déjà en rebellion contra Ibn-Roud, quand cotte nouvelle etvolution lui enleva son pouvoir naurpé. Er-Rechtd, qui se trouvait alors à Maroc, désigns comme gouverneur de Couta un de ses envoyés, le nommé Abou-Ali-Ibn-Khahs.

Quelques jours après leur arrivés à la capitale, Omar-Iba-Ouen't fut conduit [on Afrique] par une députation espagnole, après avoir été arrêté à Séville sur la réquisition du cedi Abon-Abd-Allab-el-Monmonani lequel était alors chargé d'une mission suprès d'Iba-Houd. On enferme est homme turbulent dans la prison d'Anomanos; puis, sur l'ordre du khalife, on lui éta la vie, après l'avoir paradé à don de chameses devant le peuple. Son corps fut mis en croix au Ribat des Heakours.

Après avair congédé les députations de Séville et Ceste, Er-Booléé appels amprès de lui les chefs des Kholt, et, les syant misaux arrêts, il fit ravager les cantonnements de cette tribu par un sorpe d'armée et ordonne ensuite la mort des prisonners. Ibn-Oucarit fet alors axécuté et mouvut avec sux. De cette manière, le khalife abestit la puissance des Kholt.

En l'en 636 (4236-9), il reput à foi et houseage Mohammed-

<sup>4</sup> Verleete : Aur.

<sup>\*</sup> Date un nutre chapitre, qui se trouvers ol-après, l'anieur parle plus longuement d'Ibn-el-Djodd. Duns le noie 3, p. 201 de ce volume, none uvons dit quelques mote de la famille Haddjodj.

lbn-Youçof-Ibn-Nasr-Ibn-el-Ahmer, qui s'était soulevé en Eapagne contre Ibn-Houd.

L'année suivante, de graves désordres effigérent le Maghreb dont les campagnes avaient été envahies par la tribu des Merfa. Les Riah, commandée par leur cheikh, Othman-Ibn-Maer, essuyèrent une défaite sanglante en voulant les reponser de la province d'Azghar. Abou-Mohammed-Ibn-Ouanoudin, qui avait été rappalé de Sidjilmessa, en 635, pour receveir d'Er-Rochté le commandement général de Fez, de Sidjilmessa, de Ghoumra et des territoires qui en dépendent, marcha contre les Méricides et se fit battre par eux. Le même malheur lui arriva dans une seconde et une troisième expédition, mais, néanmoins, it continue à leur faire la guerre encore deux ans avant de rentres dans le capitale.

Les Mérinides persistèrent, toutefois, à harasser le Maghrebet, pendant ces hostilités, les Beni-Remmams, une de leurs familles, obligérent les Mikneça à leur payer tribut. Les Beni-Asker, [autre tribu merinide,] en éprouvèrent une telle jabusée qu'ils ne consèrent de porter le ravage dans le territoire des Mikneça [à Tèxa].

En 638 (4241-2), Er-Rechid fit mourir son secrétaire [Abon-Abd-Allah]—lbn-el-Moumenani, après avoir découvert que ce fonctionnaire entretenait une correspondance secrète avec le cid Omar-Ibn-Abd-el-Azis, nevett du feu soltan El-Mansour. Une lettre écrite par El-Moumenam et adressée au cid, avant été déposée au palais par une méprise du messager était tembée entre les mains du sultan.

En 640 [9 du second Djourada] (4 décembre 4242), Er-Rechté fut trouvé noyé, dit-on, dans une des citernes du palais. Selen un autre récit, il en fut retiré vivant, mais une fièvre le sessit à l'instant et l'emporta.

BROKE B'RS-SAÎD, PILE D'FL-MANOUN.

Après la mort d'Er-Rechid, son frère, Abou-'l-Hacen-[Ali-]Es-Said, fut proclamé souverain sur la proposition d'Abou-Mohammed-lim-Ouanoudin. Le nouveau khalife prit le titre d'El-Mo-

1A VA By 3

taded-billab (soutenu par la faveur de Dieu) et choust pour vizire les cide Abou-Ishec, fils du cid Abou-Ishahim, et Yahya-Ibn-Attouch. Il emprisonne alors plusieurs chekke almohades dont il confisque, en même temps, les biens, et, voulant s'assurer l'appui des Djochem, il atteche à son service les chefs de cette population arabe et confis même la présidence du conseil à Kanoun-Ibn-Djermoun.

A perne eut-il reçu du peuple le serment de fidélité, qu'il appril la révolte d'Abou-Ali-ibn-Khalas le valencien, gouverneur de Ceuta, et la défection des babitants de Séville qui avaient reconnu pour souverain l'émis hafaide, Abou-Zekéria, seigneur de l'Ifrikia. Bientôt après, le chef hezerdjien, Abd-Allah-Ibn-Zékéria, se révolta à Sidjilmessa et y fit proclamer la souveraineté de ce même émir, heureux de pouvoir ainsi se soustraire à la vengrance d'Es-Said qu'i ne voulut jamais lui pardonner certains propos qu'il avait tenus le jour de l'avènement d'Br-Rechid.

Plus tard, mais dans la même année, Es-Said reçut un présent que lui envoya Yaghmoracen, seigneur de Tlemcen. Cette circonstance porta l'émir hafside, Abou-Zékéria, à marcher sur Tlemcea et à s'ea rendre maître; mais il y rétablit Yaghmoracea bientôt après, ainsi que nous le raconterons dans l'histoire des Beni-Abd-el-Good.

En l'an 642 (4244-5), Es-Said sortit de Marce afin de rétablir Pordre dans les provinces du Magbreb, et, après avoir dressé son camp sur le bord du Teacitt, il fit arrêter Said-Ibn-Zékérta-el-Guedmoui contre lequal en l'avait indisposé. Abou-Zeid, frère de Said, s'enfuit aussitôt à Sidjilmessa, emmenant avec lui Abou-Said-el-Aoud-er-Bateb. Le khalife confisqua les hiens que les fugitifs avaiest laissés à Marco et marcha ensuite contre Sidjilmessa ou il trouve que le gouverneur, Abd-Allah le hezerdjien, s'était mis en état de défense. Abou-Zeid-Ibn-Zékérin-el-Gued-micui [profits de cette occasion pour rentrer en grâce], il poussa les habitants à se soulever contre le hezerdjien, se rendit maître de la ville et la remit su khalife. Abd-Allah-el-Bazerdji subit la peine de mort, mais El-Aoud-er-Reteb trouve moyen de s'enfair à-Tunie.

Rentré en Maghreb, Es-Said ordonna la mort de Said-Ibu-Zékérra, et, après avoir pris position à El-Macarmeda, ville des environs de Fez, il conclut une trève avec les Beni-Meria, Arrivé à Maroc, il fit arrêter Abou-Mohammed-Ibn-Ouanoudin et l'envoya prisonnier à Azemmor, aiusi que Yahya-Ibn-Merahem et Yahya-Ibn-Attouch. Le soin de garder ces détenus fut confié à Ibn Makeen. Peu de temps après, Ibn-Ouanoudin effectua son évasion par un stratageme, et, s'étant rendu, de nuit, chez Kanoun-Ibn-Djermoun, il obtint de ce chef une monture et une escorte d'Arabes solyanides, afin d'aller rejoindre son peuple, les Hintata. Es-Said lui écrivit alors une lettre d'excuses, et, étant parvenu à le rassurer, il lui donna l'autorisation de fixer son séjour dans Taffout, chêteau situé sur la montagne des Hintata, et d'y amener sa famille.

Kanoun-Ibn-Djermoun s'étant alors mis en révolte, Es-Said marcha contre lui, après s'être assuré l'appui des Beni-Djaber et des Kholt. En quittant Maroc, il prit pour vizir le cîd Abou-Isbac, fils du eid Abou-Ibrahim-Isbac et neveu d'El-Mansour, et il y leissa comme son lieutenant Abou-Zeid, frère du cid Abou-Ishac ; au troisième frère, Abou-Haft-Omar, il donna le gonvernement de Salé. Abou-Yahya-Ibn-Abd-el-Hack [le mérioide] ayant appris que le sultan venzit de se mettre en campagne [l'az 643] ', rassembla les Beni-Rached, les Beni-Oura et les Sofyan, afin de lui livrer bataille ; les deux armées étaient sur le point de se trouver en présence, lorsque Kanoun-Ibn-Djermoun profita de l'embarras des Almohades pour surprendre Azemmor. Le sultan marcha aussitôt contre lui et le poursuivit si vivement qu'il réassit à lui tuer un grand nombre de Sofyanides. Il s'emparà aussi de toutes les richesses, du chef rebelle et de ses tronpesux. Kanoua se réfagis, avec les débris de sa tribu, au milieu des Beni-Merin, et Es-Said rentra dans sa capitale.

En l'au 643 (4245-6), la populace de Mequinez assassina le gouverneur que Said y avait installe, et les cheikhs de la ville,

<sup>4</sup> Ici, l'auteur a laissé la date en blant, bien qu'il l'ait déjà indiquée. Voy. 1. 1, p. 62

craignant la vengeance du khalife, y proclamèrent la souversineté d'Abou-Zékéria le hafade, émir de l'Érikia. Ile lui envoyèrent, en même temps, un acte d'hommage et de fidélité qu'ile firest dresser par Abou-'l-Metarref-ibn-Omeira. En present ectte résolution, ile avaient suivi les conseils d'Abou-Yahya-Ibn-Abd-el-Hack, l'émir mérinide, dont ils s'étaient sesurés la protection par le don d'une summe d'argent; mais ils ne tardèrent pas capandant de changer d'avia, et une députation, composée des personnages les plus distingués chez enz par leur piété, se rendit acprès d'Es-Said et lui fit agréer les aucuses de leurs consitoyens.

En cette même année, les habitants de Séville et de Ceute firent prévenir Abou-Zékérta le hafaide qu'ils venaient de le reconnaître pour souverein. Un navire équipé par libe-Khalas, qui voulet envoyer de riches présents à cet émir et dans lequel il avait fait monter son fils, nombre en sortant du port [de Ceute].

Le 27 Remaden 646 (43 janvier 4249) 4, le roi chrétien s'empara de Séville.

Be-Sold ayant appris que Séville et Ceuta a'étaient déclarés pour Abou-Zókérta et que cet émir avait conquis la ville de Tiemen, informé sussi que Taghmoracen venait d'embrasser le parti des Halaides, aussi que les habitants de Mequinez et de Sidjûmessa, récolut de mercher sur Tlemeen et d'envahir l'licikta. Parti de Merco dans le mois de Dou-1-Hiddia 645 (avril 1948), il fit la rencontre de Kanoun-Ibu-Djormous qui Pennit se mettre de nouveru à ses ordres, et, evec le concours de op chef, il rallis sons ses drapesux les Sofyan et les autres tribus djochemites. Arrivé à Tèza, il reçut une députation mérinide qui lui présenta la soumission de l'émir Abou-Yahya-Iba-Abd-el-Hack. Il reprit alors as marche vers Tlemosa avec un renfort mérinide. Dans le mois de Safer 646 (mai-juin 4248), il arriva à Temzesdekt où il fut tué par les Abd-el-Ouadites, ainsi que neus le raconterons dans l'histoire de ce peuple. L'en dit que cette catastrophe fut amenée par la trabaco des Kholt qui

Selon les historiens chritique, Séville aspitula in 23 movembre (348.

n'étalent empressée de piller le camp et d'assassiner leur ancieu ennemi Kanoun. L'armée almohade se rallis autour d'Abd-Allah, fiis de Sald, et reatre en Maghreb; mais, arrivée aux environs de Tèra, elle fut mise en déroute par les Mérinides, après avoir perdu son chef, Abd-Allah, qui fut tué dans la mélée. Quand les fuyards atteignirent Maroe, on y proclame le souvernineté d'El-Marians.

## RÉGNE D'EL-MORTEDA , MEYEC D'EL-MAÑGOUR.

Quand les débris de l'ermée almohade rentrèrent à Marco, après la mort d'Es-Said, les Almohades s'empressèrent de prêter le serment de fidélité au cid Abou-Hais-Omar, fils du cid Abou-Ibrahlm-ishae et neveu d'El-Mansour. Le nouveau souverain quitte Salé sur leur invitation, et, s'étant fait accompagner par les chaikles des tribus arabes, il suivit le chemin de la capitale et rencontra, à Temana, la députation des Almohades. Après avoir reçu de ces envoyés le serment de fidélité, il prit le titre d'El-Morteda (l'agréé) et donne à Yacoub-Ibn-Kanoun le commandement des Beni-Djaber. Il confirma aussi Yacoub-Ibn-Djermoun, oncle du précédent, dans le commandement des Arabes sofyanites, poste auquel ce chaf vensit d'être élevé par le choix de son peuple.

Arrivé dans la capitale, il choisit pour vizir Abou-Mohammad-Ibn-Youses et fit emprisonner les domestiques d'Es-Said. Le cid Abou-Ishac qui, après la défaite des Almohades, s'était rendu à Marco en passant par Sicjilmesse, obtint la place de vizir et acquit, sur l'esprit de son frère El-Morteda, une influence seus bornes.

Aussitöt après la mort d'Es-Sald, les Beni-Merin, conduits par Abou-Yahya-Ibo-Abd-el-Heck, enievèrent le Ribet de Tèsa au frère d'Abou-Debbous, le cid Abou-Ali, qui s'enfuit slors à Marco. En 647 (1249-50), ils s'emparèrent de Fez, sinsi que nous le raconterons dans l'histoire de ce peuple. La même année, Abou-'l-Cacem-el-Azéfi souleva la ville de Ceuta et en expulse le gouverneur, Iba-es-Chebid, parest de l'émir Abou-

HA F. GO D

Zékéria, seigneur de l'Ifrikiu. Il y 6t alors proclamer la souveraineté d'El-Morteda, ainsi que cela se verra axposé dens l'histoire des Hafsides et dans la notice de la famille Azéfi.

En l'en 649 (1254-2), Monça-Ibn-Zian-el-Oungaçai et son frère Als, chefs mérindes, arrivèrent à la cour d'El-Morteda et le poussèrent à le guerre contre la familie d'Abd-el-Back. Le khalife y consentit et se mit en campagne; mais, lorsqu'il fot arrivé à Aman-imelloulfa, Yacoub-Ibn-Djermoun ût répandre le bruit que les deux partis avment fait la paix. Cette nouvelle inspira à une portion des troupes almohades le désir de regagner ses foyers, et, comme alle décamps le lendemain, le reste de l'armée, frappé d'une terreur panique, s'enfuit sans coup férir. El-Morteda rentre dans se capitale, et ayant appris que seu vizir, Abou-Mohammed-Ibn-Younes, s'était mai conduit, il le renvoys, lui et tous ses gens, dans la montagne [des Hinteta].

En 654 (1253-4), Ali-ibn-Yedder shandonsa la cour du suitan et s'essuit dans le Sous shi il leva l'étendard de la révolte. Un corps de milice qu'El-Morteda fit marcher contre lui, restra seus avoir pu l'attendre; aussi, la puissance du chef insurgé davint très formidable l'année suivante. Effectivement, il rallia à sa cause les Beni-Hassan ainsi que les Chebasat, et, s'étent muni de plusieurs charges d'argent, il alla mettre le siège devant Ta-roudant. L'approche d'une armée almohade qu'El-Morteda avait envoyée centre lui, l'obligea à décamper; muis, aussitôt que ces trespes se furent éloignées, il revint occuper la position qu'il avait abandonnée. On intercepta alors un billet adressé par lui à son parent lbn-Younos, ainse qu'une réponse écrita de la main de celui-ci. Cette découveris donna lieu à l'emprisonnement d'Ibn-Younos et de ses enfants et finit par lui coûter la vie.

Dans cette année, El-Morteda attira à la capitale les cheikhs de la tribu des Kholt et les fit tous mourir, à cause de leur conduite lors de la mort d'Es-Said. Vers in même époque, Abou-'l-Bacen-lba-Yalou, accompagné de Yacoub-lba-Djermonn, se porta vers Temsna à la tête d'un corps almohade, afin de faire l'inspection des tribus arabes; et, d'après les ordres d'El-Morteda, il charges de fers Yacoub-lba-Mohammed-lba-Caitoun,

cheikh des Boui-Djaber, ainsi qu'Ibn-Moslem, lieutenant de celuici, et les envoya à Maroc.

En 653 (1256), El-Morteda sortit de sa espitale avec l'intention de reprendre sur les Bent-Merin la ville et la province de Fez. Parvenu à Bent-Behloul, il rencontra l'ennemi sous les ordres d'Abou-Yahya-Ibn-Abd-el-Hack, et la forture s'étant déclarée contre les Almohades, il ramens à Maroc les débris de son armée Depuis lors, il n'essaya plus d'inquiéter les Beni-Merin [et borns ses efforts à la défense du territoire qui lui restait].

[Vers ce temps], El-Azéfi s'empara du gouvernement de Ceuta et Iba-el-Amir de celui de Tanger. Nous reparlerons ailleurs de ces événements.

En 655 (4257), El-Morteda envoya en Sous une armée almohade commandée per Abou-Mohammed-Ibn-Aznag; mais Alt-Ibn-Yedder marcha contre elle, la mit en fuste et raffermit ausi son autorité dans cette province. La même année, Abon-Yahyalba-Abd-el-Hack s'empara de Sidjilmessa et en fit prisonnier le gouverneur, Abd-el-Back-Ibn-Azkou. Il dut cette conquête à la trabison d'un serviteur d'Ibn-Azkou, appelé Mohammed et surnommé Bi-Kitrani parce que son père avait fait le commerce du goudron (kitran) aux environs de Salé. Cet homme, étant parvenu à devancer tous ses camarades dans la faveur de son maître, commença à écouter les suggestions de l'ambition et songea à usurper le commandement. Il gagna alors la bienveillance des Arabes makiliens par des témoignages de bonté et par des services qu'il leur rendit auprès du gouverneur, et réussit à s'assurer leur coopération au projet qu'il venait de former. Abou-Yahya-Ibn-Abd-el-Hack, auguel il avait secrètement promis de livrer la ville, à condition d'on être nomme le commandant, approcha alors avec ses bandes et envoya une députation auprès d'Ibn-Azkou sous prétexte de lui parler d'affaires. El-Kitrani profita de cette occasion pour se saisir de son maître et le livrer à Abou-Yahya Celai-el emmena son prisonnier et le laissa ensuite partir pour Maroc; mais, avant de s'éloigner de Sidjilmossa, il y installa une garnison mérinide avec El-Kitrani pour gouverneur. Après la mort d'Abou-Yahya, El-Kitrani

chesse ces troupes et proclams de nouvese, à Sidjilmense, le souveraineté d'El-Morteda. Ce prince agrés les exesses et les conditions qu'El-Kitrani lui offrit et le lesses en possession de la ville, se réservant sculament l'autorité judiciaire. Il y envoya, en conséquence, Abou-Amr-Ibn-Haddjadj pour y remplir les fonctions de sadi et le fit secompagner par un membre de la famille royale qui devait habiter la citadelle. Celui-ci emmens avec lui quelques gardes commandés par un officier de la milies chrétienne. Ibn-Haddjadj trems alors la mort d'El-Kitrani et accomplit ce projet avec l'aide du capitaine chrétien; il rumit ensuite le commandement de la ville au prince royal qui y sit aussitét reconnaître l'autorité d'El-Mortede.

Eur cos entrefaites, la puissance des Mérinides prit un grand accroimement. Ils allèrent même dresser leurs tentes dans le territoire de Marco \*, quand Bl-Morteda fit marcher contre eux une armée almohade commandée par Yahya-lbo-Ousnoudin. A l'approche de ces troupes, Yacouh-Ibo-Ahd-el-Hack, le chef mérinide, s'éloigna rapidement avec les siens; mais, arrivé sur le bord de l'Omm-Rebià, il fit velte face et estema le combat. Les Almohades, abandonnés sur le chemp de bataille par leurs alliés, les Beni-Djaber, furent obligés d'opérer leur retraite. Cetta rencontre eut lieu à Omm-er-Redjlein. Ali-Ibo-Abi-Ali, cherkh des Kholt, passa sux Mérinides et les accompagns à leurs cantonse-

Yacoub-Ibn-Djermoun, anquel El-Morteda avait donné le commandement des Sofyan, tue son neven, Yacoub-Ibn-Kanoun\*, qui avait voulu lui disputer le pouvoir; mais, quelque temps après, il temba lui-même sous les coups de Masoud et Ali, frères de sa victime. Son fils Abd-or-Rabman reput alors d'El-Morteda



<sup>4</sup> Le texte porte Tomone; mais on va voir que les Mérinides, en se retirant, arrivèrent à l'Omm-Rebit. Ils s'étalent donc avancés su sed de cette rivière, bien su-delà de Temena qui en cet su nord. Nous varrons, dans leur histoire, qu'à cette époque ils étalent allés se mentres sux environs de Maron.

Duns le t. t, p. 03, l'auter appelle ce personnege Molammed-Rèq-

le commandement de la tribu. Le nouveau chef, après avoir pris pour lieutenants Youçof-Ibn-Ouarzeg et Yacoub-Ibn-Alouan, s'abandonna aux plaisirs et finit par détrousser les voyageurs et passer eux Mérinides. El-Morteda le remplaça par Abou-Zemam-Obeid-Allah, fils de Djermoun; mais il reconnut bientôt l'incapacité de ce chef et lei substitus Masoud-Ibn-Kanoun\*.

Accadj-lbn-Hilal, émir des Kholt, abandonns le parti des Beni-Merin et revint faire sa sommission à Bl-Morteda. Admis alors au nombre des amis du khalife, il fixa son séjour à Marce. Le bon accueil fait à Acuadj décida Abd-er-Bahman, fils de Yacoub-lbn-Djermonn, à se rendre sussi à Marce. El-Morteda s'empressa alors de faire arrêter à la fois Acuadj, Abd-er-Bahman et les deux lieutenants de celui-ci, et de les livrer à Ali-lbn-Mai-Ali, [émir des Kholt,] qui leur ôta la vie. Maseud-lbn-Kanoun conserva le commandement des Bofyan et Ismatt-lba-Yacoub-lbn-Caitoun obtint celui des Beni-Djaber.

En l'an 660 (1261-2), lorsque Yebya-lbn-Ouanoudin rentra à Maroc, après la betaille d'Omm-er-Ridjlein, une armée almohade, aous les ordres de Mohammed-Ibn-Ali-Aselmat, pénétra dans le Sons, mais Ali-Ibn-Yedder marche à la rencontre de ces troupes et les mit en fuite, après en avoir tué le commandant. Le visir Abou-Zeid-Ibn-Iguit reçut alors d'El-Morteda la conduite de la guerre contre Ibn-Yedder et pertit pour le Sous à la tôte d'un corps des milices, dans lequel se trouvait un capitaine chrétien nommé Don Lop l. Plusieurs combats se livrèrent et toujours au désavantage des Almohades dont la bravoure et la force numérique furent neutralisées par les lenteurs de Don Lop et par son insubordination. El-Morteda, auquel le vixir écrivit pour s'en plaindre, manda le chrétien à la cour et le fit guetter et assassiner en route par Abou-Zeid-Ibn-Yebya-el-Guedmtoui.

L'auteur ajoute lei son frère (akhthi); il aurait du écrire son neveu (the akhthi).

<sup>2</sup> Pent-Stre Don Lopes.

Le sultan n'osait pas indisposer ses troupes chrétiennes en punissant leur chef par la voie régulière : il le fit donc assassiner.

En l'an 662 (4263-4), Yacoub-Ibn-Abd-el-Hack parut devant Maroc à la tête de ses Mérinides. Pendant plusieurs jours, les Atmohades leur livrèrent une suite de combats sous les murs de la ville, et, dans une de ces rencontres, Abd-Allah-Atadjoub', fils de Yacoub-Ibn-Abd-el-Back, perdit la vie. El-Morteda envoya à son père des compliments de condoléance et le disposa à faire la paix par la promesse d'un tribut qui lui serait envoyé tous les ans. Yacoub accepts l'offre et levs le siège.

RÉVOLTE D'ABOU-DERBOUS. -- PRISE DE MARQUEST MORT DE MORTEDA.

Quand les Beni-Merin se furent éloignés de Maroc, après la mort d'Atadjoub, le cid Abou-'l-Ola, surnommé Abou-Debbous (Phomme à la masse d'armes), fils du cid Abou-Abd-Allah-Mohammed, petit-fils du cid Abou-Hafs et arrière-petit-fils d Abd-el-Moumen, s'enfuit de la capitale, par suite des calommes que l'on répendait à son sujet et auxquelles El Morteda avait ajouté foi. Aussi, un général, qui jusqu'alors, avait commandé les armées du khalifat, abandonna son souverain, et, s'étant fait accompagner de son cousin, le cid Abou-Mouça-Amran, fils d'Abd-Allah-Ibn-el-Khalifa , il courut se mettre sous la protection de Masoud-Ibn-Gueldacen, cheikh des Reskoura. S'étant ensuite rendu à Fez, il pritenvers Yacoub-lba-Abd-el-Hack l'engagement de lui céder la moitié du territoire et des trésors de l'empire, pourvu que ce chef le soutint dans ses projets. Après avoir reça de lui un subside de cinq mille dinars achria et le don d'un équipage royal avec une lettre de recom-



<sup>·</sup> At-Adjoub, en berbère, signifie l'admirable.

<sup>3</sup> L. faut, sans doute, lire : fils d'Abd-Allah, fils d'Abou-Hafs, fils de khalife; c'est-à-dre d'Abd-el-Moumen.

<sup>\*</sup> Le dinar achria valuit dix dinars ordinaires. — L'auteur du Cartas dit qu'Abou-Debbous reçut de Yacoub trois miles cuvaliers mérinides, vingt mile dinars, des tambours et des drapeaux.

mandation pour Ali-Ibn-Abi-Ali, émir des Kholt, il alla trouver ce chef arabe, obtint l'appui de ses guerriers et se rendit dans le pays des Heskoura. S'étant alors arrêté chez son ami Masoud-Ibn-Gueldacen, il ralha à sa cause les Heskoura et les Hezerdja. Il y reçut aussi un contingent envoyé par Azouz-Ibn-Ibourk chef des Sanhadja établis aux environs d'Azemmor, sequel venatt de répudier l'autorité d'El Morteda pour se joindre au parti de Yacoub-Ibn-Abd-el-Hack. Plusseurs membres de la famille royale vinrent aussi se mettre à sa disposition, et leur exemple fut suivi par un grand nombre d'Almohades et une forte partie des milices et de la troupe chrétienne.

El-Morteda se méfiait de Masoud-Ibn-Kanoun, cheikh des Sofyan, et d'Ismail-Ibn-Caitoun, cheikh des Beni-Djaher, ausai les fit-it arrêter et emprisonner, puis, averti que la grande majorité de ces tribus venait d'embrasser la cause d'Abou-Debbous, il ordonna la mort d'Ismail - Ibn - Caitoun. Le frère d'Ismail se mit aussitôt en révolte ouverte et alla se joindre à Abou-Debbous. Alouch, fils de Kanoun, craignant pour son frère Masoud le même sort d'Ibn-Caitoun, envoya des troupes à la poursuite des insurgés.

Abou-'l-Ola[-Abou-Debbous] marcha alors aur Maroc, et, parvenu à Aghmat, il y rencoutra un corps de troupes préposé à la garde de cette localité et commaude par le vizir Abou-Zeid-Ibn-Iguit. Il s'ensuivit un combat qui coûta au vizir beaucoup de monde et l'obligea à se retirer avec les débris de son armée. Le vainquaur poussa en avant et arriva si près de Maroc qu'Alouch, fils de Kanoun', courut enfoncer sa lance dans la porte appelée Bab-es-Cherià. Les habitants assistaient en ce moment à la prière du vendrede, et El-Morteda, qui se trouvait alors dans la ville, pensait si peu à l'approche d'Abou-Debbous qu'il avait laissé les murailles de sa capitale sans gardes et sans défenseurs. On était alors au commencement de l'année 665 (octobre 1266). Abou-Debbous, s'étant dirigé vers le porte d'Aghmat, escalada

<sup>&#</sup>x27; L'auteur a négligé de nous informer qu'Alouch venait de passer nux Mérinides.

le mur de ce côté et pénétre dans le ville avant que les habitants enseent commissance de sa présence. Il marche aussitét vers la catadelle et y fit son entres par le Bab-es-Tobout (porte des timéours).

Ri-Mortada s'enfuit avec ses vinirs, Abon-Zeid-Ibe-Yalon-el-Koumi et Abou-Mouça-Ibn-Asous-el-Hentsti, Arrivé chez les Hintata et trouvant que ce peuple avait déjà euvoyé sa soumission au vainqueur, il ae tourne vers le pays des Guedmione et Pencontra, on chemia, Ali-Iba-Zegdan 4 -el-Oungaçai qui avait abandoané [les Beni-Merla] sa tribu pour venir se joindre à lui. Jusqu'alora Ibn-Zogdan se lui avait jamais fait le moindre acte d'hommege. El-Morteda descendit chez es chef et partit ensuite, avec lui et les mens, pour le pays des Guedzalous. Entré sur Jeur territoire, il y trouva son visir, Abou-Zeid-Abd-er-Rahman-Ibq-Abd-el-Karlın ; mais, ne pouvant obtenir du cheikh, Ibn-Sid-Allah, la permission de s'arrêter ches son ancien serviteur, il partit pour la Chefchaous. Deus cette localité, il trouva plusieurs bêtes de semme deut il fit ondeen à Ali-Ibo-Zegdan, et il écrivit à son vizir, Ibn-Ousnoudin, qui était alors campé dans la Baha, lui erdennant d'arriver au plus vite avec les troupes. Un ordre semblable fut porté à lbn-Attench dans son camp à Rograga. Cos doux officiers marchérent aussitôt sur la capitale %

El-Morteda découvrit ensuite qu'Abeq-Debbous cherchait à gagner Ibn-Zegdan, et il en fut tellement épouvanté qu'il courut se réfugier dans Assumor, auprès de son gendre, le gouverneur Ibn-Attouch. A poine y fut-il arrivé, que est homme perfide le fit arrêter et expédia un courrier avec cette nouvelle à Abou-Debbous. Celei-ci ordonna à son vizir, le cld Abou-Mouça, d'éorire au prisonnier afin de savoir où il avait enché ses trésors. El-Morteda répondit qu'il n'avait rien mis en réserve, et, après avoir confirmé cette déclaration per un sermant, il implora Abou-Debbous de respecter les lions du sang et de lui laisser la vio.



<sup>4</sup> Verlantes : Zekian, Zeppendan, Zeppenden, etc.

<sup>\*</sup> Au lieu de se rendre à Marco, Ibn-Atlouch rentre dans Azemmer, niège de sen genvernement.

L'usurpateur pencha d'abord vers la démence et ordonna à son vizir, le câd Abon-Mouça, de partir avec Masoud-Ibn-Kanonn et de lui amener son malheureux parent; puis, changeant d'avis sur les représentations de quelques membres de la famille royale, il expédia au même vizir l'ordre de le faire mourir.

Devenu ainsi le seul dépositaire de l'autorité souveraine, Abon-Debbous prit le titre d'El-Ouathec-Billah (qui a confance en Disu) et d'El-Motamed-al-Allah (qui s'appuis sur Disu). Leissant slors au cid Abou-Monça et à son frère, le rid Abou-Zeid, les fonctions du vizirat, il fit des distributions d'argent et s'occupa d'examiner l'administration des provinces et de sup-

primer les droits et impôts non autorisés par la loi.

Une froidear étant survenue entre lui et Masoud-Iba-Gueldacen, il lui fit porter un message trèt-amical par Abd-el-Ariz,
fils d'Attouch, et partit ensuite lui-même afin de le voir et de le
rassurer. Ayant alors appris que Yacoub-Iba-Abd-el-Hack veneit de camper dans le Temana, il lui envoya un cadeau par
l'entremise de Hamidi-Iba-Makhlouf-el-Heskouri. Yacoub reçut
cette offrande avec plaisir et rentra dans son territoire après
avoir ratifié un traité de paix avec l'agent du gouvernement
marocaia. Au moment où lin-Attouch portait à Abou-Debbous
la soumission de Masoud-Iba-Gueldacen, Hamidi vint lui annoucer la retraite des Mérinides.

Abou-Debbous accords alors le gouvernement du Haha à Abou-Monga-Ihn-Azouz et reprit le chemin de sa capitale; meis, avant d'y arriver, on l'evertit qu'Abd-el-Aziz, fils du feu khelife, Es-Said, aspirait au trône et qu'ibn-Iguit et Ihn-Gueldacen étaient entrés dans le complet. A la suite des renseignements qu'il obtint, à ce sujet, de son lieutenant, le cid Abou-Zeid, fils d'Abou-Amran, il donna à cet officier l'ordre d'arrêter [Abd-el-Aziz] et de le faire mourir.

S'étant ensuite mis en campagne, sfin de pacifier le Bons et d'en expulser Ibn-Yedder, il fit preudre les devants à son vizir Yahya-Ibn-Ousnoudin, auquel il avait donné la commission de rellier les Guezoula, les Lamta, les Guenfiça, les Zanaga et les autres tribus de cette région. Après avoir traversé successivement les stations de toutes ces tribus et reçu leurs contingents, il atteignit Taroudant qu'il trouva déserte, a l'exception de quelques maisons en debors de la ville. De la, il partit pour faire le siège de Tisekht, château situé sur la rivière Sous et commandé par Hamidi, gendre et cousin d'Ali-libn-l'adder. C'est ce dernier qui avait enlevé Tisekht aux Sanhaga. Hamidi, decourage par la défaite de ses troupes et un blocus de plusieurs pours, s'adressa a Ibn-Zegdan et promit de payer à thou Debhous la somme de soixante-dix mille pièces d'or pour le dec der a lever le siège; mais, avant la fin de cette negociation, la place fut emportée d'assaut. Hamidi se réfugie à grand poine dans la tente d'Ibn-Zegdan où il fut retenu prisonnier, en attendant le parement de la somme qu'il avait offerte d'abord. Quant a Ibn-Yedder, il résista encore quelque temps dans sa forteresse avant d'envoyer sa soumission au sultan.

En l'an 663 (1266-7), à la suite de cette expédition. El-Ouathec [Abou-Bebbous] rentra dans sa capitale et, sur la nouvelle que Yacoub-lbn-Abd-el-Back avait rompu le traité de paix et marchait sur [Maroc] \*, il confis un riche cadeau à Abou-'l-Bacen-lbn-Catral et à Ibn-Abi-Othman, ambassadeurs de Yaghmoracen à Maroc, et les charges de porter ce temoignage d'amitié à leur maître. Ces envoyés pertirent pour Tiemeen sous la conduite d'Ibn-Abi-Medioun-el-Oungaçai \*, et, après avoir pris le chemin du Désert, ils arrivèrent à Sidjilmessa et y trouvèrent Yahya, fils de Yaghmoracen. Ce prince leur donna une escorte d'Arabes makilieus qui les conduisit à leur destination. Comme Yaghmoracen était alors dans les environs de Miliana, Ibn-Catral resta à Tiemeen en attendant son retour.

<sup>4</sup> Yacoub déclara la guerre parce qu'El-Ouathec refusa de lui céder la mostié de ses conquêtes, a nei que cela en avait été convenu. L'ambassadeur qu'il charges de porter sa réclamation à la cour de Marco, reçut du sultau cette réponse : « Va dire à Abou-Abd-er-Rabman-» Yacoub, fils d'Abd-el-Hack, de se contenter de ce qu'il a maintenant. » a'il en demande davantage, j'irai le châtier avec une armée tellement » nombreuse qu'il ne pourra pas y résister. »

<sup>\*</sup> Dans les menuscrits, ce nom est presque toujours mai orthographié par les capistes.

Quand Yaconb-lbn-Abd-el Hack apprit qu'Abou-Debbous faisait des avances au souverain abd-el-ouadite, il se mit à la tête des Mérinides et marcha avec eux et ses contingents maghrebins contre Marce '. Arrivé dans la plaine qui entoure cette cipitale, il y dressa son camp, et il venait de recevoir la soumission des populations voisines, quand il vit Abou-Debbous venir à sa rencoutre avec l'armée almobade. Il opéra aussitôt un mouvement de retraite afin d'attirer son adversaire vers la rivière Aghfou, et, après lui avoir livré battille, il culbuta ses troupes et les mit en pleine déroute. Abou-Debbous s'enfuit vers Marce, vivement poursuivi par l'ennemi, et ne pouvant lui échapper, il tomba sous ses coups. Yacoub se porta rapidement sur Marce et y fit son entrée, dans le mois de moharrem, 668 (septembre 1269) \*.

Les cheikhs almohades, qui échappèrent à ce désastre, coururent se réfugier dans leurs montagnes, après avoir proclamé khalife un fils d'Abou-Dehbous nommé Abd-el-Oushed. Pendant cinq jours ils l'avaient traité en souverain et salué du titre d'El-Motacem-Billah (le vertueux par la grace de Dieu); puis, ils abendonnèrent le capitale et emmenérent ce prince avec sux ". — Ainsi finit ladynastie d'Abd-el-Moumen. Dieu seul est éternel!

MOTICE DES TRIBUS ALMONADES MASMOUDIENNES QUI SE MAINTIMEENT DANS L'ATLAS APRÈS LA CEUTE DE LEUR EMPIRE A MAROC. — HISTOIRE DE CES PEUPLES JUSQU'A NOS JOURS.

Quand le Mehdi invita ses compatriotes, les Masmouda du Deren (l'Atlas) à embrasser sa doctrine, il posa comme principe l'obligation de rejeter l'anthropomorphisme, hérésie vers laquelle

47

<sup>·</sup> Notre auteur purait dû écrire : contre Yaghmoracen et ensuite contre Marco.

Co fut le 9 Moharrem (8 septembre), sept jours après la victoire d'Aghiou, qu'il occupa Maroc. — (Cartas.)

<sup>2</sup> Cinq années plus tard, les derniers restes des Almohades marocains (quest extermines et leur fautôme de khalde fut mis à mort

le peuple du Maghreb se laissant porter [disant-il], en évitant, de propos délibéré, l'emploi de l'interprétation allégorique dans l'explication des passages équivoques de la loi révélée. Il déclara aussi qu'il fallait regarder comme infidèle quiconque refuserait d'admettre ce principe ; appliquant ainsi la règle qu'une tendance. [vers le faux en religion] doit être considérée comme un actad'infidélité. Pour cette ra son, il nomma un propre doctrine la profession de l'unité de Dieu (taulité) et imposa à nes sectateurs la dénomination d'Almohades (professeurs de l'unité, Al-Mowahhidia). En fairant choix de ces termes, il donnait implicitement à entendre que les croyances professées par les Almoravides messiont à l'anthropomorphisme. Il promit, en même temps, une preéminence apéciale à ceux qui embrasseraient sa cause avant qu'elle n'eût définitivement triomphé, et Il déclara que le signe de ca triomphe serait la prise de Maroc. Le litre d'Almohades fut donc réservé pour ceux qui devancersient les autres et qui auraient fait leur profession de foi autérieurement à cette époque. Les devanciers (ahl-es-sabeca) se composaient de huit tribus dont sept masmoudiennes, savoie : les Hergha, tribu de l'imam £l-Mehdi; les Hintata et les Tinmelel, tribus qui se réunirent aux Hergha dans l'engagement solennel. de protéger le Mehdi ; les Guenfiça, les Hezeroja, les Guedmious [et les Ourika]. La huitième tribu almohade était les Koumh. auxquels appartenait Abd-el-Moumen, chof des disciples du Rebdi 1. Cette dernière pesplade embrassa le parti de l'imam



<sup>\*</sup> Selon El-Merrakchi, les tribus almohades étaient : 4° les Herghs, 5° les Koumis, 3° les Tinmelei, 4° les Hiotats, 5° les Guodadons, 6° une partie des Zanage, 7° une pertie des Heskours. Les guerrère de ces tribes récevament une soide régulière lous les quatre moss Les autres populations masmoudannes et berbères n'étaient que leurs sojeta et serfs. Les chais et notables de ces tribus favoresées formaient le Dysmad (zasmblés), grand couseit composé de casquants membres qui avaient sons leur surveillance toute le communauté des Almohades. Outre ces tribus militaires, le gouvernement almohade avait à se solde des corps d'Ambes, 4a Ghoza, de mesulmans espagnole, de chrétiens espagnole et d'Almoravides. Les Ghoza étaient archers; ils vinrent en Afrique avec Caracoch et cetrèrest, per degrés, au service des Almohades; ils tem-

avent la prise de Maroc, ninei que l'aveit fait Abd-el-Moumen. kounien lui-même, ce qui était pour elle un double honneur. Ce farent les tribus devancières qui établirent la domination almohade et qui la soutiprent jusqu'à ce qu'elles cussent épuisé leurs populations dans les expéditions entreprises par ce gouvergement et dans l'occupatio a des divers pays qu'il avait conquis Plus l'une ou l'autre de ces tribus était en faveur auprès du souverem, plus alle eut à consumer ses forces et à dépenser sa vigueur. Les restes de ces peuples, qui continuèrent à babiter lours montagnes et à se tenir au initieu de leurs précipiesa n'étaient, en réal té, qu'un faible débris échappé à la destruction générale. Ecrasés, après la chute de leur empire, par la demination des Zenuta [Mérimdes], ils se résignèrent à payer tribut au vanaqueur et à se laisser inscrire au nombre des populations sonnises à l'impôt; tantôt elles enrent des gouverneurs sonstiens et, tantôt, des chafs appartenent à leur propre race. Ca changement de fortune offre un grave sujet de réflexion aux esprits philosophiques.

Les Hergés. — Les Herghe, tribu de l'imam El-Mebdi, ont [à peu près] despara après avoir été consumés dans de loistaines expéditions. Ce furent eux qui montrèrent le plus d'attechement à la cause almohade et qui s'exposèrent le plus souvent au feu

chaent leur solde tous les mois; leurs cheis jouisseiset, en cutre, de coucessions ou fiels. Sons le règne de Yacoub-el-Mansour, leur cheif possédait en Espagne plusieurs villages comme fiels et en timit un revenu de neuf milte pièces d'or (disur).— A la page 235 de ce volume, untre auteur a déjà parlé du corps des chrétiens. Les Almoravides étamet un reste des troupes qu'Abd-el-Moumen avaient valucues. Vers l'an 620 (1223), les troupes almobades formaient deux classes: 4° les Djomoud (bandes); coux-ei touchaient une solde régulière et tenaient garmeon à Marce, 2° les Omoum (communantés), ceux-ei restaient dans leurs foyers et ne vermient à la capitale que per suite d'une couvention. A la même époque, les troupes des diverses armes en garnison à Marce formalent un corps de dix mille hommes. — Dans le Khoiba, ou prêne du vendredi, et sur les monnales, les souverains almohades furent désigoés par le titre d'El-Eholofé-ar-Rachodia (les Rholifes qui marchent dans la vois droite).



de la guerre. Parents du fondateur de la secte, ils le servirent avec tout le dévouement que pouvait leur inspirer le sentiment de famille. Il n'en reste maintenant qu'use misérable population sans ressources, sans consistence et sans autorité, population dont le commandement est exercé par des chefs appartenant à d'autres branches de la grande famille mesmoudienne.

Les Tiemeles. — Les Tinmeles, à l'instar de leurs frères, les Hergha, se distinguèrent par leur sèle pour la came du Mehdi et par leur empressement à protéger cet imam et à le soutentr dans ses entreprises. L'on sait qu'il fiza son séjour dans leur territoire et qu'il y fit bâtir sa maison et sa mosquée. Autant ce peuple s'était élevé, autant il est maintenant tombé : s'étant répandu au lois dans les royaumes et les provinces de l'empire, il épaise le nombre de ses guerriers et finit par obéir à des chefs appartenant à d'autres tribue mesmoudiennes.

Le tombeau du Mehdi existe encore chez eux, aussi bonoré, aussi révéré que jamais; on y récite le Coran matin et soir; les hommes continuent à s'y rendre, et, un corps de gardiens, conservant la même organisation et suivant le même cérémonial que du temps de l'empire almohade, reçoit les numênes des pèlerins venus des pays éloignés et les introduit dans le sanctuaire avec un ordre et une solemité qui leur inspire un profond respect.

Les Tinmelel, ainsi que les autres tribus mesmoudieunes, croient fermement que la domination de leur secte renaîtra un jour pour embrasser tous les peuples de l'Orient et de l'Occident et pour remplir ainsi toute la terre. Le Mebdi le leur avait prédit, et ils ajoutent à cette promesse une foi estière.

Les Hintata. — Dans l'organisation de l'empire almohade, cette tribu prenaît rang à la suite des Hergha et des Tinmelol. Sa force numérique, sa bravoure et l'autorité qu'elle exerça sur les populations masmoudiennes à cause de la haute dignité de sou cheikh, Abou-Rafs-Omar-thu-Yahya, disciple du Mehdi, la mirent au-dessus des autres peuplades qui se rallièrent ensuite à

la même cause. Elle fonda, en Ifrikie, le dynastie des Bafsides, comme nous le raconterons plus lom, et, pour la soutenir, ainsi que celle de Maroc, elle dépensa le sang d'une foule de ses guer-riure.

Un débris de ce peuple reste encore dans son ancien territoire et habite cette partie de la chaîne atlantique qui avoisine Maroc et à laquelle on donne le nom de Djebel-Hintata (la montagne des Bintata). Bien qu'il ne soit pas complétement indépendant, il n'est pas totalement asservi ; aussi continue-t-il à exercer une certaine influence sur les autres peuplades de la même race ; et cela d'autant plus facilement qu'il occupe une position presque mabordable d'où il domine la ville de Maroc.

Quand les Mérinides eurent subjugué les Masmouda et brisé les liens par lesquels la dectrine almohade attachait ces tribus les unes aux autres, les Aulad-Younos, principale famille des Hintata, embrassèrent le parti du peuple vainqueur, à cause du mécontentement que leur avaient inspiré les actes des derniers souverains de la famille d'Abd-el-Monmen. Par cette démarche. ils mériterent les bonnes grâces de la dynastie mérinide, et Alia Ibn-Hohammed (-Ibn-Younos), le chef qui les commandant sous le règne de Youcof-Ibn-Yacoub, obtint l'amitié de ce monarque. Il périt, l'an 697 (4297-8) 1, victime des trames du secrétaire Ibn-el-Miliani. Cet homme forgen une lettre au nom du sultan et l'edresse au fils de ce monarque qui commandait à Marce, lui ordonnant de faire mourir les chels masmoudites détenus deus cette ville. Ali-Ibn-Mohammed fut un de ceux à qui la trabison d'El-Miliani coûta la vie. Le sultan apprit cette nouvelle avec la plus vive indignation et aut encore le regret de savoir que l'auteur du crime s'était soustrait à sa vengeauce. Nous parlerons encore de cette affaire dans l'histoire du sultan Youcof-lbn-Yacoub.

Lors de l'avènement du saltan [mérinide] Abou-Said, les Mas-

<sup>\*</sup> La date de 697 nous est fournie per le Carton et par l'hu-Khaldoun lui-même, dans son histoire des Mérinides. Celle du texte arabe est fausse, ainsi que celle donnée en note somme correction.

pouvoir souverain et se soumirent au gouvernement des Beni-Merin. Cette dynastie leur donna alternativement pour chefs des membres de leurs grandes familles. Le sultan [que nous venous de nommer] fut à peine monté sur le trôce qu'il chousit Mouça, fils d'Ali-Ibn-Nohammed, pour remplir, chez les Hintata, les fonctions de gouverneur et de collecteur de l'impôt, et, en lui expédiant les titres de cet office, il lui assigna pour résidence la ville de Maron. Mouça remplit aven une grande habileté les devoirs de sa place et s'y établit de manière à pouvoir la transmettre en héritage à une enfants. Par cette conduite habile, il procura à ses descendants une position dans l'empire qui leur pormit de passer au rang de gouverneur de province et de visir.

Après la mort de Mouça, son frère Mohammed reçut du aultan le commandement des Eintata et continua, toute as vie, à jouir des avantages concédés à son prédécesseur. Il mourut, lausant plumeurs enfants que le sultan attacha à sen service et dont l'un. nommé Amer-Ibu-Mobemmed, obtint du même prince le gouvernomest de la tribu. Quand le sultan Abou-'l-Hacen partit pour envahir l'Ilrikia, il emmena dans sa suste tous les grands officiers du royaume et, avec eux, Amer et les autres émire mesmondiens. En 749 (4348), après le désastre de Carronan, le sultan lui donne le commandement des gardes de police à Tunis, grade qui, d'après l'organisation de l'empire almohade, compartait avancement et augmentation de traitement. Jonissant, dans este position, de tente la configues du monarque, il en remplit les devoirs avec taut de zèle et d'intelligence que son maître a'est plus à s'occuper des affaires de cette capitale. Abou-'i-Hocen, s'étant embarqué à Tunis avec sa femille, coulis aux soins d'Amer la plus grande partie de son Agreen. Le même coup de vest qui fit échouer son navire, poussa celui d'Amer su port d'Almeria, ville forte de la péninsule espagnole. Le chef hintation y débarqua avos ces fommes, et, lorqu'Abou-Eman, qui vonsit d'usurper l'autorité suprême en Maghreb au détriment de son père, le sultan Abou-'l-Haoen, les St réelemer, il se montre

digue de la confiance que son souverain lui avait témoignée et refuse de les livrer. En 750, Abou-'l-Hacen, étant échappé du naufrage, arriva dans Alger d'où il marcha contre les Beni-Abdel-Quad. Ses troupes furest mises en déroute, et il prit alors le chemin du Désert pour se rendre en Maghreb. Arrivé à Sidjilmessa, il apprit qu'Abou-Einan marchast contre lui, et, voulant éviter sa rencontre, il partit pour Maroc. Après avoir rellié à sa cause les Masmouda et les Arabes Djochem, il livra bataille à son fils, Abou-Einan, aupres de l'Omm-Rebià. Trahi encors par la lortune, il passa dans la montagne des Hintate et trouva asile au milieu de la tribu d'Abd-el-Azfa-Ibu-Mohammed, chef qui la gouvernait en l'absence de [son frère] Amer et qui, après avoir tuivi le sultan dans cette dernière expédition l'avait accompagné dans sa fuite. Les Bintata et leur chef prirent la résolution de défendre Abou-'l-Hacen jusqu'à la dernière extrêmité et se retranchèrent dans leur montagne pendant qu'Abou-Einan marchait sur Maroc a la tête des Mérimdes. Abou-Eman resta quelques mois dans son camp, sous les murs de cette ville, pendant que les contingents fournis à son armée bloquaient la montagne, et, su hout de ce temps, Abou-1-Hacen mourut, ainsi que nous le reconterons eilleurs. Les partisans de ce malheureux sultan placèrent son corps sur un brancard et le postèrent à Abou-Einan auquel ila se rendirent à discrétion. Loin de les punir, coprince les combla d'honneurs, témoignant ainsi la hante satisfaction que lui avait causé leur devouement envers son père ; il accorda même à Abd-el-Aziz le commandement des Hintata.

Amer, le frère siné d'Abd-el-Aziz, quitta alors la vi.le d'Alméria sur l'invitation d'Abou-Einan et se rendit aupres de lui avec les femmes que le feu sultan lui avait confiées. L'accueil le plus bienveillant et le plus honorable l'attendit à la cour, comblé de marques d'egards par le souverain ménnide, il obtint de nouveau le commandement de sa tribu, et, comme son frère s'était démis en sa faveur, il le choisit pour lieutenant.

En l'an 754 (4353), le sultan nomma Amer au commandement de toutes les tribus masmoudiennes et le charges de percevoir les impôts que ces peuplades devaient fournir au gouvernement. Amer s'acquetta avec une grande habileté des devoirs que lui apposait cet emploi et mérita les remerchents du sultan par le sois et le talent avec lesquels il duriges, à lui soul, l'administration financière des provinces marocaines.

A la mort d'Abou-Einan et à l'avénement de son fils Es-Seid, le vizir El-Baces-Ibn-Omar-el-Foudoud: accapara toute l'auto-rité. Amer, dont la haute position avait excité la jalousse de ce ministre et qui en craignait le caractère violent, quitte Marco avec El-Motamed, autre fils d'Abou-Einan, et se réfugie dans la mostagne des Bintata. Ce fut très-peu de tempe avant la mort d'Abou-Einan qu'El-Motamed, encore dans l'adolescence, reçui de lui l'autorisation de gouverner Marco sous le contrôle et la surveillance d'Amer le hintatien.

En l'an 760 (4359), lorsque le sultan Abou-Salem, oncie d'El-Motamed, monta sur le trône du Maghreb, Amer se rendit auprès de lui, à la tête d'une députation, et lui présenta Mohammed-el-Notamed. Accueilli avec una bienveillance extrême et comblé de remerciments à cause do sa fidélité, il passa quelque temps à la cour et obtint sa confirmation dans le commandement des Hintata. Appelé ensaite à faire partie de l'expédition contre Tiemcen, il amena au sultan un corps de troupes et se fixa à la cour. Peu de temps avant la mort d'Abou-Salem, il reçut l'ordre de s'en retourner à son poste. Quand Qmar-Ibn-Abd-Allah-Ibn-Ali s'empare de l'administration du Maghreb, Amer embrassa le parti de ce vizir qui lui avait tonjours témozgné beaucoup d'amitié. Voulant alors reconsaître les prévenances dont ce ministre l'avait toujours comblé pendant son séjour aupres du sultan, il se charges de maintenir l'ordre dans les provinces marccaines et d'empêcher toutes les tentatives que l'on pourrait essayer de ce côté contre la sûreté de l'empire. Son dévouement au vizir lui mérita le commandement de ces provinces et de toutes les contrées vouines jusqu'à l'Omm-Rebut, de sorte que le territoire de l'empire se trouve partagé entre ces deux chefs. Quelque temps après cet arrangement, Abd-el-Moumen, fils d'Abou-Ali, sultan [de Sidjilmessa], et Abou-'l-Padl, fils du seltan Abou-Salem, passerent chez Amer-Ibn-Hohammed. Le premier de ces princes

y trouva une prison mais Abou-'l-Fadl obtint du chei hintatien le gouvergement de Marce, ainsi que nous aurons à le raconter plus tard. Une mésimalligence étant alors survenue entre Amer et le vizir, celui-ci rassembla les Mérinides et les autres troupes, afin de combattre son adversaire; mais, à peine eut-il quitté la villo de Fez, qu'Amer se jeta dans la montagne des Hintata, son lieu de retraite ordinaire, et y emmena les deux princes. Il mit alors Abd-el-Monmen en liberté et s'en fit un drapeau dans l'espoir d'attirer les Mérinides de son côté, car il croyait qu'ils étaient mécontents de voir leurs souverains exclus des affaires par des vizirs et qu'ils verraient avec plaisir ce prince monter sur le trône. Son espoir fut trompé : les Mérmides se unrent à l'écart, sachant qu'Abd-el-Moumen n'était qu'un instrument entre ses mains. La paix se fit enfin, et chacun des deux chefs conserva une moitié de l'empire comme auparavant. Omar rentra dans son gouvernement et Amer reprit le commandement qu'il avait exercé à Maroc et dans les provinces qui en dépendent.

Quand Abd-el-Aziz, fils du sultan Abou-'l-Racen, ôta la vie à [son vizir] Omar-Iba-Abd-Allah, [son neveu] Abou-'l-Fadi, fils du sultan Abou-Salem, conçut la pensée de faire subir le même sort à son vizir Amer-Ibn-Mobsmmed. Celui-ci, averti du danger, partit avec sea femmes et atteignit sa maison dans la montagne des Rintata. Abou-1-Fadl fit alors mourte son parent, Abd-el-Moumen, que l'on retenait prisonnier à Marce. Amer fut tellement indigné de ce forfait qu'il envoys une ambassade au sultau Abd-el-Ariz. Cette mission eut pour résultat que ce monarque partit de Fez, l'an 769 (4367-8), à la tête de ses troupes, qu'il poursuivit Abou-'l-Fadl jusqu'à Tedla, le fit prisonnier et lui ôta la vie. Nous parlerous ailleurs de ces événements. Amer lut alors invité à se présenter à la cour ; mais, craignant les intentions du sultan, il resta dans sa montagne. Abd-el-Aziz, étent rentré à Fez, forma la résolution de faire attaquer ce chef et nomma Ali-Ibn-Addjans, un ancien serviteur de sa famille, au gouvernement de Maroc, lui ordonnant de le bloquer dans la montagne. Amer et ses Hintata repoussèrent le général d'Abd-el-Azit à la

suite d'un combat dans lequel il fit prisonnier plusieurs Mérinides et quelques clients du sultan. Cette défaite piqua le monarque au vil et le décide à marcher en personne contre ce chef réfractaire. Soutens par los Mérinides et les contingents maghrebins, il tint son adversaire cerné pendant une année entière et, en 771 (1970), il parvint à disperser les bandes hintatiennes et à envahir la montagne. Amer fut conduit prisonnier devant le sultan qui le fit mettre aux fers et amener à la capitale. La même année, au commencement du mois de Choual, Abd-el-Aziz célébra la fête de la rupture du jeûne, et, après avoir fait venir Amer en en présence, il lui reprocha as conduite et donne l'ordre de le trainer à la place des exécutions. Amer y fut déchiré à coups de fouet jusqu'a ce qu'il rendit le dernier soupir. Que Dieu lui fasse muséricorde!

Le sultan donce alors le commandement des Hintain, à Farès (fils d'Abd-el-Aziz et neveu d'Amer,) qui avait pessé aux Mérinides un peu avant la mort de son oncle. Abou-Yahya, fils d'Amer, avait suivi le conseil de son père et fait na soumission avant la prise de la montagne; aussi, obtint-il du vainqueur grâce entière et la permission d'entrer au service de l'empire. Farès mourat quelque temps après.

La mort du sultan Abd-el-Asis, événement qui ent lieu en 77å (1372), raliuma la guerre civile en Maghreb, et la province de Marco passa sous la domination du sultan Abd-er-Rahman, fils d'Abou-Ifelloucen-Al. et petit-fils du sultan Abou-Alt. A cette époque, Abou-Yahya, fils d'Amer, embrassa le parti de ce prince et obtint de lui le commandement des Hintata. Avert, quelque temps apres, qu'en le soupçonnant d'avoir detourne, du vivant même de sou père, plusieurs sommes provenant des impôts et que le sultan se disposait à lui faire rendre gorge, il se réfogia au milieu des tribus masmoud-ennes de la province de Sous et y passa le reste de ses jours. Il mourut entre les années 780 (1378-9) et 790.

Les Guedmious. — Cette tribu prenait rang à la suite des Hintain et des Tinmelel. La montagne qu'elle habite est située

aupres de cello des Hintata. Dans le temps de la dynastie almobade, elle obeissait à la famille Såd-Allah. Quand les Méranides travaillèrent à subjuguer les peuples masmoudiens et à les soumettre aux impôts, Yahya, fiis de Sàd-Allah, leur offrit quelque résistance dans Taferga et Tisekht, forteresses situées dans la montagne des Guedmioua. Bien qu'il eut été abandoncé par son collègue Abd-el-Kerim-Ibn-Eiça et par la familie de ce chef, il continua, toute sa vie, à combattre les armées qu'en envoyait contre lui. Après sa mort, en l'an 694 (4294-5), les troupes du sultan Youçof-Ibn-Yacoub detruisirent ses châteaux et domptérent sa tribu. Abd-el-Kerim, qui était passé aux Mérinides sous le règne de Yacoub, père de Youçof, reçut alors de celui-ci le commandement de la tribu. Plus tard, quand on arrête les émirs masmoudiens, Abd-ei-Kerim fut mis en prison avec les autres et il y était ancore quand tho-el-Milfani, qui avait hérité de la haine de son oncie : contre les Masmouda, cordit une trame odieuso qui leur coûta la vie a tous : il forgea une lettre [ordonnant la mort des prisonniers' et l'envoya au prince Ali, fils du suitan et émir de Maroc. Abd-el-Kerim fut use des victimes de cette machination, et, avec lui, moururent ses fils Eïça, Alı et Mansour et son neven Abd-el-Azîz-Ibn-Mohammed. Ce forfait remplit le sultan de l'indigeation la plus vive; mais Ibn-el-Miliani échappa à sa vengeance en désertant l'armée qui assiégesit Tlemcen et en se réfugiant dans cette ville.

Sous le règne d'Abou-'l-Hecen et sous celui de son fils Abou-Einan, le commandement des Guedmious fut exercé par Abd-el-Hack, fits de.....\*, membre de la famille Sàd-Allah. Ce chef aut à soutenir une guerre contre Amer-Ibn-Monammed, guerre amenée par les causes ordinaires qui mettent la discorde entre tribus voisines; savoir, la proximité de leurs territoires et le souvenir de leurs anciennes querelles. Quand Amer devint gouverneur de Marce et commandant en chef des tribus masmoudiennes, il

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans l'histoire des Mérinides, on trouvers un chapitre sur Ibn-el-Miliani et son oncle.

<sup>\*</sup> Il y a ici un biano dans les manuscrits

rompit la trève qu'il avait conclue avec Abd-el-Back et l'accuss d'insubordination et de complicité avec [Abd-Alleh] es-Bekeloui, brandon de révolte qui s'était toujours montré insoumis depuis les premiers temps de la dynastie mérinide. Il marcha contre lui, l'an 757 (4356), à la tête de son peuple et de la garnison que le sultan avait installée dans Marce. Après qu'il eut emporté d'assaut le lieu où Abd-el-Hack s'étais enfermé, il le fit mourir et contraignit les Guedmtous à faire leur soumission.

Les sutres membres de la famille Sâd-Allah se rendirent alors à Fez où ils continuèrent à demeurer jusqu'à l'époque où le sultan Abou-Salem traversa le Détroit pour s'emparer du trôce qu'avait occupé son frère Abou-Einan. Quand il débarqua chez les Ghomara, Youçol, fils de Sâd-Allah, gagna ses bonnes grâces par l'empressement avec lequel il courut le joindre. Ayant consolidé son autorité par la prise de la Ville-Neuve [de Pez], il récompensa le dévouement de Youçol en lui accordant le commandement des Guedmious.

La ville de Maroc reçut pour gouverneur Mohammed-Ibn-Abi-'l-Ola, officier de la suite du sultan et membre d'une famille qui avait souvent commandé en Maghreb. Abou-Salem l'avait choisi pour remplir ce poste, pensant qu'il pouvait y rendre de grands services. Après la mort de ce prisce, [le vizir] Omar-Ibn-Abd-Allah usurpa toute l'autorité, et, voulant s'assurer l'appui d'Amer-[Ibn-Mohammed], il lui expédia le brevet de gouverneur des provinces marocaines. Amer descendit alors à Maroc et y fit mourir Youçof-Ibn-Sâd-Allah, il desutus, en même temps, Ibn-Abi-'l-Ola et, bientôt après, il lui ôts la vie'.

Par suite de ces événements, les Guedmious demeurèrent sans influence pendant quelque temps; mais plus tard, ils recouvrèment leur importance politique par la rentrée de la famille Sâd-Allah au commandement.

<sup>!</sup> Notre auteur sjoule let . et l'eszoge rejoindre son père Abé-el-Heck (dans l'autre monde). Cette phrase est de trop et ne peut se rapporter ni à Youçof-fba-Std-Ailab, et à Iba-Abi-'l-Ola dont le père en nommets Iba-Abi-Talba.

Les Ourika. — Les Ourika sont voisins des Hintata. Depuis longtemps ces deux peuples s'étaient fait une guerre dans laquelle le sang coulait à flots et chaque parti remportait alternativement la victoire. Beaucoup de monde avait péri dans ces conflits quend les Hintata, profitant, enfin, de la puissance dont ils venaient d'être investis comme tribu chargée du commandement, réussirent à vaincre leurs adversaires et à les faire entrer dans la masse [des peuples tributaires].

Les Sekcious. — Les Sekcious forment la section la plus considérable de la tribu des Guenfiça laquelle est la plus grande de celles dont se compose le peuple masmoudien. Les autres sections guenficiennes épuisèrent leurs forces pour soutenir l'autorité de l'empire almohade et perdirent ainsi tous leurs guerriers, sort analogue à celui des peuples qui, avant eux, prêtèrent appui aux dynasties sorties de leur sein; mais les Sekcious conservèrent toujours un haut rang parmi les populations almohades, tant par la force qu'ils tiraient de leur nombre, que par la domination qu'ils exerçaient sur les tribus voisines. Aimant les usages de la vie agreste, jamais ils n'adoptèrent les habitudes que le luxe avait introduites parmi les autres peuples almahades; jamais ils ne cédèrent, comme eux, aux séductions de l'aisance et aux douceurs de la mollesse.

La montague qu'ils habitent forme la cime la plus élevée de l'Atlas et leur offre un asile que des châteaux forts , des rochers sourcilleux et des pics élancés rendent inviolable; elle touche à la voûte céleste et cache dans un voile de nuages sa tête couronnée d'étoiles. Ses flancs servent de retraite aux orages; ses preilles entendent les discours qui se prononcent dans le ciel;

4410



L'auteur emploie ici le terme El-Ablek-el-Fard (le gris, l'unique), nom du château fort dans lequel Samouel, fils d'Adis, se maiotint contre le prince ghassanide, El-Hareth-Ibu-Abi-Chammer. Tous les musulmans ayant quelque instruction connaissent l'histoire du juif Semouel qui lassa égorger son fils plutôt que de violer sa parole et livrer le dépôt que le poète Emro-el-Cais lui avait confié. — Voy. l'Essai de M. C. de Perceval, t. st. pp. 349, 323.

son faite domine l'Océan; son des sert d'appui au Désert du Sous, et, dans son giron reposent les suires montagnes du Deres.

Les Mérinides ayant renversé l'empire almohade, aubjuguèrant les tribus masmoudiennes et les accabièrest d'impôts et de contributions. Pendant que les vaineus cédérent à la puissance qui pesait sur oux et se résignerent à l'obémsance, les Sekcious se tanrent dans leur montagne, à l'abri de toute attaque. et garderent une position qui les rendit formidables. Jameis ils n'entrèrent au service des Mérinides; jamais ils ne se laissèrent commander per ce peuple, et jaman ils ne dresserent chez eux l'étendard de cette dynamie ; repoussant toujours l'autorité de l'empire, ils lui offrirent une résistance continuelle. Quand des troupes marchaient contre oux, quand des armées s'achernaient à les attaquer, ils s'en débarrassaient par un acte de soumission. apparente et par un don volonteire, ils payaient l'impôt à leur chef et, pour le protéger, ils gardaient les défilés de leur montagne. Quelquefois même ils marchaiest, par ses ordres, contre les autres tribus de l'Atlas et contre les peuples voisine, habitants de la plaine du Sous. Dans ces expéditions, leur chef se famait accompagner aussi par des Guenfica et même par des levées faites chez les Hareth, tribu sefyanide, ou bien, chez les Chebenet, tribu makilienne, et ches les autres Arabes nomades qui occupaient le territoire du Sous.

Autant que nous pouvons nous le rappeler, les Sekcious eurent pour chef, lors de la chute [de la dynastie] d'Abd-el-Moumen, un personnage nommé Haddou-Ibn-Youçof. Ce nom de Haddou, dans le langage des Berbères ', est l'équivalent d'Abd-el-Ouched (serviteur du Dieumeque). Baddou se fit une grande réputation par se fermeté et son esprit d'indépendence. Il mourut en 880 (4284-2), aous le règne de Yacoub-Ibn-Abd-el-Hack. Son fils Omar, qui marche sur ses traces, portait le surnom d'Aguellid, mot qui, dans leur langue, signifie sultan. Il protéges son territoire contre les Mérindes et leur résista avec succès dans su montagne. Attaqué par les armées de Youçof-Ibn-Yacoub et



Le texte arabe porte Andjemila, c'est-à-dire non-arabes, barbares.

d'Abou-Sett, frère et [troisième] successeur de Youçof, il maintint seo indépendance malgré tous leurs efforts. Amateur passionné de l'étude, il s'était acquie un vaste fonds de savoir et avait formé une grande collection de livres et de recueils de poésie. It sut par cœur les principes de la jurisprudence jusque dans leurs développements, et l'on dit qu'il put même réciter de mémoire l'ouvrage intitulé le Modamoena. Il aimait aussi la philosophie dont il avait étudié les divers traités, et il s'était occupé avec ordeur des sciences qui en dérivent, telles que l'alchimie, la fantasmagorie et la magie blanche. Il connaissant les lois religieuses des anciens et les livres sacrés du peuple israélite; il se plaiseit même à un tel point dans la société des rabbins, qu'on soupçonnant son orthodoxie et qu'on l'accusait de vouloir abandonner sa resigion.

Abd-Allah, son fils et successeur, soivit la même voicet enltiva surtout la magie et l'alchimie. Quand le sultan Abou-'l-Hacen se fut dégagé des traces que lui avait suscités son frère [Abou-Ali] Omar, et qu'il eut rétabli l'ordre dans les provinces du Maghreb, il fit attaquer Abd-Allah dans sa montagne par un corps d'armée, et après avoir ravagé les terres de ce chef en y lançant sa cavalerie, il coupe ensuite le chemin aux secours que les Arabes du Sous auraient pu lui faire passer. Il eut d'autant moins de peine dans l'exécution de cette tâche qu'il vensit de soumettre ces Arabes et d'établir des gouverneurs et des garnisone chez eux. Abd-Allah-es-Sekcloui se vit enfin contraint de faire une honorable sontaission, et après avoir livré son fils comme âtage, il conclut une paix avec le seltan, à la condition que de chaque côté l'on se ferait des cadeaux.

Lors du revers subi par Abou-'è-Hacen à Caironan et des troubles qui éclatèrent en Maghreb aussitét après, les cheikha masmoodieus, voyant les provinces marocaines laissées sans chefs et sans défense, formèrent le projet de quitter leurs montagnes et de marcher sur Maroc. Un engagement solennel fut pris

Co mot signific caregistrie, resecubiés en recusil. L'ouvrage ninsinemmé est un des plus anciens traités du droit maiékite.

à cet effet et l'on s'était décidé à mettre cette ville en ruines parce qu'elle servait de centre d'administration et de station à un nombreux corps d'armée. Abd-Allah-es-Sakcleui entreprit de prendre Marce et d'y renverser toutes les mosquées, genre d'édifices pour lequel les Masmouda avaient une grande aversion. Le rétablissement de l'emptre mérinide à l'es jeta le désunion parmi ces chois et it avorter leur projet, mais le souvenir n'en est pas encore effecé. Quand les Mérinides se rallièrent à le cause d'Ahou-Einan, les chois masmoudiens regagnèrent leurs tanières.

Ce monarque venait de terminer la guerre qu'il avait souteune contre non père, et d'enlever le Maghreb central aux Abd-el-Quadites, quand son frère Abou-'l-Fadl, que l'on avait déporté en Espagne, quitta la cour du roi chrétien avec l'intention de rentrer en Afrique et d'y faire valoir ses droits au trône. Débarqué sur la côte de la province de Sous par un navire que le chrétien avait mis à sa disposition, il passa ches Abd-Allah-es-Sekcloui et y trouva un asile et un soutien. Abou-Einan rassemble aussitôt les contingents de tout le Maghreb et charges son viziz Farès-Ibn Meimous-Ibn-Ouedrar de mener cette armée contre le prétendent. Farès arriva dans le territoire d'Abd-Allah l'an 756 (4353) et, afin de le tenir en respect, il bătit, su pied de la montagne, une ville qu'il appela Bi-Cahera (la dompteuse). Abd-Allah, se voyant étreitement bloqué, et reconnaissent que son asile était sérieusement compromis par cette voisine incommode, chercha son saint dans la sonmission et consentit à rompre ses engagements avec Abou-'l-Fadl pourvu qu'on permit à ce prince de se retirer ailleurs. Cette condition ayant été exceptée, il conclut une paix semblable à celles qu'il avait si souvent faites et décida ainsi la vixir à n'éloigner.

Sous le règne du sultan Abou-Salem, Abd-Allah-es-Sekoloui se luissa sulever le pouvoir par son fils, Mohammed-Izem. Dans leur langage, le mot izem signific Ison. Forcé de s'éloigner, Abd-

<sup>4</sup> Comme les Masmoude avalent des mosquées chez eux, il faut supposer que cette aversion ne s'étendait qu'aux mosquées où la prière se faixait selon l'ancienne manière et suns les modifications que leur imem, lbn-Toumert, y avait introduites.

Allah se rendit auprès d'Amer-Iba-Mohammed ol-Bintati, grand chef des tribus masmoudites et commandant de ces peuplades au nom du sultan. A sa demande de secours il reçut une réponse favorable, mais il dut attendre un an et demi avant qu'Amer pût se rendre à la cour et obtenir l'autorisation de lui fournir un corps de troupes. Enfin , le chef hintatien rassembla une armée, et, après avoir adressé à ses administrés l'ordre de donner à Abd-Allah un apput franc et efficace, il fit partir son protégé pour El-Cahera. Abd-Allah s'établit dans cette forteresse et serra étroitement son fils; puis, ayant été averti par un ami qu'une des gorges de lla montagno était mal gardée, il y penetra a l'improviste, et, le lendemain matin, il tomba sur Izem et ses partisaus. Ce fils rebelle prit la fuite et fut toé à Telacef, dans la même montagne. Abd-Allah recouvra ainsi le commandement, et s y maintint jusqu'à l'époque où le vizir Omar-Ibu-Abd-Allah prit sous sa tatelle le sultan du Maghreb et qu'Amer deviut gouverneur de toutes les provinces marocaines. Alors Yahya, fils de Soleimanlbn-Haddou, chef qu Abd-Al ah avait fait mourir dans la première période de son administration, trouva moyen de venger la mort de son père en tuant dans un guet-apens celui qui l'avait ordoanée. Faisons observer ici que Soleiman-Ibn-Haddon était oncle d'Abd-Aliah. Apres avoir pr s le commandement des Sekcious, Yahya le garda jusqu'a l'an 775 (1373-4), époque à laquelle il tombe sous les coups d'Abou-Bekr, f.ls d'Omar-Ibn-Haddou, qui voulut einsi venger la mort de son frère Abd-Allah. Devenu commandant des Sekcious et des peuplades qui dépendaient de cette tribu. Abou-Bekr exerçait le pouvoir depuis quelques mois ', quand un de ses parents lui déclara la guerre. Je n'ar pa apprendre ni la filiation ni les antécédents de cet individu, puisque sa révolte eut l.eu l'an 776, pendant le second voyage que je fis bors du Maghreb \*, tout ce que j'ai pu savoir revient à ceci

Le texte erabe porte douant (années); mais les limites fixées par la date qui précède ce passage et par celle qui le suit, rendent cette leçon inadmissible. Il faut lire escher (most), ou bien atam (jours).

<sup>\*</sup> Il s'élait rendu en Espagne pour le seconde fois. -- Voy. l'Intreduction du tome I, p. L.

qu'il s'appelait Abd-er-Rahman. Une personne digne de confiance m'a appris, depuis, qu'Abd-er-Rahman, ayant fait prisonnier Abou-Bukr-Ibn-Omar, lui ôta la vie et s'empara du commandement de la montagne, poste qu'il rempl t encore aujourd'hu', à ce que l'on m'a dit. Nous sommes maintenant dans l'année 779 (1377-8). — J'ai appris, en l'on 788 (1386), que cet Abd-er-Rahman portait le surnom d'Abou-Zeid, et qu'il était fils de Nakhlouf et petit-fils d'Omar-Aguellid i Il fut tué par Yahya, fils d'Abd-Allah-Ibn-Omar et frère d'Izem. Le meurtrier prit aussitôt le commandement de la montagne et le garde encore.

Quant aux Hilana, aux Haha, aux Dokkala et aux peuples masmoudiens qui habiteut, soit les montagnes, soit les plaines de cette contrée, et qui ne font pas partie des sept tribus dont nous venons de parler, ils formentà eux seuls une population immense.

Les Dokkala occupent le territoire qui s'étend vers le couchant, depuis le pied septentrional de la montagne qui avoisine Maroc jusqu'à l'Océan. C'est là où se trouve le ribat d'Asfi, poste fortifié qui porte aussi le nom des Beni-Maguer, famille dokkalienne. L'origine des Dokkala est encore un problème à résondre : les uns les regardent comme masmoudiens et les autres comme sanhadjiens.

Immédiatement au [sud-]ouest de leur territoire, on rencontre une plaine qui se déploie obliquement entre la mer et l'Atlas et qui se prolonge jusqu'à la province de Sous. Cette région est occupée par les Haha, peuple dont la majeure partie fait son séjour au milieu de forèts d'argan et qui y trouve un abri et un asile. Ils expriment des fruits de cet arbre une huile qui leur sert d'assaisonnement et qui est fort recherchée; elle a boune



<sup>1</sup> Yoy. ci-dessus, p. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'arganier, arbre épineux dont les noyaux fournissent une buile acre et piquante, a été décrit par Schusboë, consul danois à Tanger, dans une savante monographie. Chémier en parle dans ses Recherches sur les Mource, t. m., p. 88, et Gracberg de Hemsee, dans son Specchio de Morocco, pp. 114 et 415.

couleur, bonne odeur, bon gout t et fait partie des presents que les administrateurs de cette province envoient à la cour. Les Haha forment une des tribus les plus nombreuses de la race masmoudienne : la les surpassent toutes en mérite, en bravoure et en savoir, et jouissent auss. d'une grande renommée à cause de lours connaissances en jurispredence et de l'habileté qu'ils déplojent à Penseigner. Les nommes instruits trouvent auprès des grands de cette tribu une haute faveur, un respect profond et de fortes pensions. A l'extrêm té mérid onale de leur territoire, du côté du Sous et au pied de l'Atlas, s'élève la ville de Talnest. C'est là où l'on rencontre la plus étendue de ces forêts et ou les chefs des Haha font leur séjour. Le commandement de cette triba appartient aux Melzara , une de leurs familles, et est exercé par la branche des Aulad-Ibrahim-Ibu-Saleh. Ibrahim ent pour successeur son lils Hoccin et, ensuite, son fils Mohammed. Sous le règne d'Abou-Einen, ils eurent pour chef Ibrahim fils de Hocein, fils d'Ibrahîm-Ibn-Saleh. L'autorité passa d'Ibrahîm à son fils Monammed, lequel out pour sucressour son cousin Erçalba-Khaled-lba-Hammad. Celai-ci conserva le pouvoir jusqu'à l'occupation de Merce, en 776 (4374), par le sultan Abd-er-Rahman-ibn-Abi-Ifelloucen. Il fut tué, à cette époque, par le cheikh mérinide, Ali-tha-Omar-el-Ourtadjeni de la famille de Cuighian. Je ne vals à qui le commandement passa après Erça <sup>3</sup> Selon les renseignements qui me tont parvenus, les Haha et les Dokkala paient au gouvernement des impôts considérables.



¹ Cotte huile ne devient bonne à manger qu'après avoir subi una repèce de cuissen.

<sup>\*</sup> Variante : Metroro.

A la place d'Eipa, les monuscrits et le texte arabe imprissé portent Mahammed. On paut expliquer cette erreur en suppossant (ce qui, du teste, est ués-probable) que l'auteur, après avoir fait la première rédaction de son ouvrage, intercale ici le passage qui commence par les mots : Sous le régne d'Abon-Einan et qui finit per Orighèm.

RISTOIRE DES BENT-TEDDER, ÉNIRS ALMONADES QUI GOVERNÉMENT LE SOCS APRÈS LA CRUTE DE LA PERASTIE D'ASP-EL-HOLBEN. — [DESCRIPTION DE CETTE PROVINCE.]

Abou-Mohammed-Ibn-Younos, vizir almohade de la premiere classe, appartenant a la tribu des Histata. Porté au vizirat par El-Morteda, il encourut la disgrâce de son maître et, en l'an 650 (1252-3), il perdit sa place. Les membres de sa famille le voyant obligé de garder les errêts dans sa maison, à Tamslaht, a'empressorent tous de s'enfuir, et Ale-Ibn-Yedder, un de ses parents et membre de la famille Badas, chercha un refuge dans le Sous. L'année suivante. Ali se jeta dans la révolte et, après avoir cocupé Tansast, château situé à l'endroit où la rivière Sous débouche de l'Atlas, il repara cette place et la mit en état de défense. Il enleva aussi aux Sanhadja le château de Tisekht, en releva les murailles et y installa une garnison sous les ordres de son consta Hazadin 4. Il soumit ensuite les plaines du Sous et (ny itales Beni-Hassan, arabes nomedes de la tribu de Makil, à vepir le trouver. Ce peuple, qui était alors dans la région située entre le Molouja et le Rif, se mit aussitôt en marche pour le joindre. Avec l'aide de ses nouveaux allies, Ibn-Yedder ports le ravage dans le Sous et en soumit aux impôts la majeure partie de la population. Il attaqua ensute l'officier almohade qui commandast dans Taroudant et intercepta les communications à un tel point que le salut de la ville fut gravement compromis.

L'on soupcouse slors le vizir Abou-Mohammed-Ibn-Younes d'entreteur une correspondance secrète avec son parent; et ses ensemis, étent parvenus à découvrir une lettre adressée par lui au chef rebelle, la mirent entre les mains d'El-Morteda. En l'an 652 (1254), le vizir fut pum de mort par l'ordre de ce prince et Abou-Mohammed-Ibn-Asnag, nommé gouverneur de la province du Sous, se rendit à son poste avec une armée composee d'Al-mohades et de milices. Ah-Ibn-Yedder se fortifia dans Tiouni-

Ci-davent, p. 256, se som est écrit Hamidi

ouin, pendant que le vizir occupait Taroudant, et quand celui-ci vint enfin pour l'attaquer, il lui tua beaucoup de monde et le força à reprendre le chemin de Maroc avec les débris de son armée. En l'an 660 (1261-2), comme il persistant toujours dans sa révolte, El-Morteda envoya dans le Sous une autre armée almohade sous la conduite de Mohammed-Ibn-Ali-Azelmat; mais, ce général y essuya une défaite et perdit la vie. Le vizir Abou-Zeid-Ibn-Igguit reçut alors d'El-Morteda l'ordre de marcher contre l'insurgé. Pendant quelque temps, les deux partis éprouvèrent alternativement les vicissitudes de la guerre; mais, enfin, le vizir s'éloigna saus avoir rien accompli.

Ibn-Yedder acquit alors une grande influence dans le Sous ; il prit à son service les Arabes Chebanat et Doui-Hassan et soumit les tribus guezouliennes, ainsi que les Lamta, les Zegguen, les Lakhes, tribus lamtiennes, et les Sanhaga. Les contributions qu'il perçut dans ses nouvelles conquêtes lui fournirent le moyen d'enrôler des soldats et d'organiser un corps de milice composé, dit-on, de mille cavaliers. Dans ses nombreuses rencontres avec les Guezoula, il remporta presque toujours la victoire, grâce à l'appui des Doui-Hassan.

En l'an 665 (4266-7), Abou-Debbous ayant pris possession de Maroc et rétabli l'ordre dans l'empire, entreprit une expédition contre le Sous. En quittant sa capitale, il envoya Yahya-Ibu-Ouanoudîn en avant, afin de lever des troupes parmi les tribus, et, après avoir pris la route de la montagne, il passa par Tamskrout et déboucha dans la plaine du Sous. Arrivé en face du pays des Beni-Badas, tribu d'Ibn-Yedder, il établit son camp à deux heues de Tiounfouin. De ià, il marcha sur Tizekhi et, en traversant Taroudant, il put voir les traces des ravages que le rebelle y avait commis. Parvonu à Tizekht, il campa dans le voisinage de la place et rassembla une foule de gens des diverses tribus afin d'en faire le siège. Au bout de quelques jours, le gouverneur, Hamdîn, cousin d'Ibn-Yedder, se vit réduit presqu'à la dernière extrêmité et fit avertir secrètement Alí-Ibn-Zegdan, chef mérizide au service d'Abou-Debbous, qu'il était disposé à rentrer dans l'obéissance. Le sultan, avant eu con-

1-3 63

naiseance de cette proposition, consentit à lui faire grâce, moyennant la remuse de la forteresse; mus déjà ses troupes avaient envahi la montagne et pénétré dans la place. Bamdia se réfugia dans la tente d'Ibn-Zegdan où il fut retenu prisonoier par l'ordre du sultan. Après cette victo re, Abou-Debbous installa un de ses parents dans e château, en qualité de gouverneur, et marcha contre Ibn-Yedder. Ce chef soutint un siège de plusieurs joura; mais, à l'aspect des catapultes mises en batterie, il reconnut l'instilité d'une résistance plus longue et demanda à faire acte d'obsissance. Le sultan reçut sa soumission, leva le siège et rentra dans sa capitale.

En l'an 668 (1259-70', quand les Mérinides prirent possession de Marce, Ali-Ibn-Yedder s'empara du gouvernement de Sous et soumit Tarcodant. Ifri et toutes les autres villes et places fortes de cette contrée. La sévérite qu'il déploya alors contre les Arabes nomades les mécontents à un tel point qu'ils marchèrent contre lui, l'an 668, et lui livrerent une bataille qui se termina par sa mort et la défaite de son armée.

Son neveu et successeur. Ali, file d'Abd-er-Rahman-Ibn-el-Hacen-Ibn-Yedder, mourut quelque temps après, et le commandement pessa à son frère Ah.

Abou-Ali, fils du sultan Abou-Said, ayant obtenu le gouversement de Sidjilmessa, par suite d'une transaction avec son père, ainsi que nous le raconterons dans l'histoire des Mérinides, étabut son autorité dans cette ville et prit à su solda tous les Arabes de la tribu de Makil. Encouragé, alors, par seu nouveaux alués à entreprendre le conquête du Sous, et animé par l'espoir de saistr les tresors d'Ibn-Yedder, il partit de Sidjilmessa et força ce chel à so jeter dans les montagnes de Neguiça. Il soumit ensuite les villes du Sous, occupa Tansact, principala forteressa de son adversaire, euleva les trésors qui y étaient déposée et rentra dans sa capitale.

Plus tard, le sultan Abon-'l-Hacen s'empara du Sons et mit fin à la domination des Rem-Yedder. Il prit alors à son service Abd-er-Rahman, fils d'Ali, fils d'El-Hacen, fils de Yedder, qui fitait venu le trouver, et confia le gauvernement de catte province à un membre du corps des visirs, nommé Masoud-lhulbrehim libr-Eïça-el-Imiani. Après la mort de co fonctionnaire, son frere Hassoun reçut du sultan la place vacante. A la suite du désastre de Cairouan et de la mort de Hassoun, les troupes du gouvernement mérimée évacuèrent le Sous et donnèrent aux Arabes Beni-Hassan et Chebanat l'occasion d'envahir cette pravince et de lever des contributions chez les peuplades qui y faisnient leur séjour.

Abou-Eman, devenu maître du Maghreb par la mort de son père, charges le vizir Farès-Ibn-Ouedrar d'une expédition dans le Sous. Cet officier se mit en marche l'an 756 (4355), et, après avoir soumis toute la province, il lous les services des bandes arabes et berbères, ma alla des garnisons dans les grandes villes et alla reprendre les fonctions de son office. Plus tard, le rappel de ces garnisons par le vizir priva le Sous de la protection du gouvernement et le faissa exposé [aux tentatives de chaque ambitieux].

Le Sous, pays très-étendu, est situé sous la même latitude que le Belad-el-Djerîd et jouit du même climat que cette région datifère. Les contrées djeridiennes s'étendent, sans interruption, depuis l'Océan jusqu'au Nil d'Egypte, fleuve qui a sa source derrière l'équateur et qui coule vers le nord jusqu'à Alexandrie. Le Sous est aitué au midi de l'Atlas et renferme une population nombreuse, des villages, des terres cultivées, des villes, des montagnes et des places fortes. Il est traversé par une rivière du même nom qui sort du vallen situé entre la montagne des Cuélagua et celle des Sekrious, et qui roule ses eaux jusqu'à la plaine, d'où elle se dirige vers l'occident pour se jeter dans l'Atlantique. Les bords de cette rivière sont couverts d'une suite non interrompue de champs où l'on cultive les céréales et la canne à sucre. A l'endroit où elle entre dans la plaine s'éleve la ville de Taroudant.

A deux journées au sud de l'embouchure du Sous, on arrive à celle du Massa. Dans cette localité se trouve le ribut de Massa, ai célèbre par les visites qu'y font les gens pieux et par les pratiques de dévotion auxquelles ils s'y livrent. Le vulgaire pré-



tend que c'est de là que le Fatemide attendu doit sortir un jour \*.

A deux journées plus loin, vers le midi et sur le bord de la mer, se trouvent les cloitres (zouaïa) des Aulad-bou-Noman, et, encore quelques journées plus loin, on arrive à l'embou-chure d'Es-Saguis-t-el-Hamra (le condust rouge), dernière-limite [méridionale] des courses des Arabes Makil dans leurs contonnements d'hiver.

C'est dans la montagne de Zekender, au sud du mont Guélaoui, que la rivière Sous prend sa source.

Les montagnes des Neguiça s'étendent au midi de l'Atlas jusqu'à ce qu'elles atteignent celles du Derà. Le dernier pic de cette chaîne, du côté de l'orient s'appelle Djebel-Ibu-Hamidi.

La rivière Noul prend sa source dans les montagnes des Neguiça et coule vers l'occident jusqu'à la mer. Elle passe au nord de la ville de Tagaost, grand entrepôt de marchandises et d'esclaves. On y tient, une fois par an et pendant un jour seulement, un marché auquel les négociants se rendent de tous côtés et qui continue à être très-renommé.

La ville d'Ifri est située au pied du Neguiça et à deux journées de Tagaost.

La province du Sous sert de lieu de parcours aux nomades de la tribu des Guezoula et de celle des Lamta. Ceux-ci se tiennent du côté de l'Atlas et les Guezoula restent dans le voisinage des sables et du Désert. Quand les Makil se partagèrent ce pays, les Chebanat en obtinrent la partie qui touche à l'Atlas et formèrent une confédération avec les Lamts, pendant que les Doui-Bassan contractèrent une alliance avec les Guezoula. Tel est encore l'état où ils se trouvent sujourd'hui.

## ORIGINE ET HISTOIRE DE LA DYNAFTIE ALMOHADE PONDÉE EN EFRÎCIA

Nous avons déjà dit que le Deren et les régions qui entourent cette chaîne de montagnes sont habités par plusieurs tribus mas-

Yoy. l'histoire des Fatemides dans les Appendices de ce volume et l'Introduction du t. 1, p. xxvs.

moudiennes, telles que les Hintata, les Tfomelel, les Hergha, les Guenfiça, les Sekctoua, les Guedmfoua, les Hezerdja, les Ourika, les Hezmfra, les Regraga, les Haha, les Beni-Maghous, les Guélaoua et d'autres peuplades dont on ne saurait faire l'énumération. Avant, comme après la promulgation de l'islamisme, elles obéissaient à des chefs ou à des rois sortis de leur sein. Les Hintata, la plus nombreuse et la plus puissante des tribus masmoudiennes, furent les premiers à embrasser la cause du Mehdi, et ce fut par leurs efforts que a établit l'autorité de cet imam et celle de son successeur, Abd-el-Moumen.

Bintat, l'areul des Hinteta, s'appelait Inti en langue masmoudienne. Du temps de l'imam El-Mehdi, ce peuple eut pour chef Abou-Hafs-Omar, cheikh dont le nom, selon El-Beidec . était Fazkat<sup>a</sup>, en langue masmoudienne. Les Hintata de nos jours disent, cependant, que Fazkat était l'aïeul d'Abou-Hafs-Omar. Quoi qu'il en soi!, Abou-Hafs gouverns sa tribuavec une autorité absolue; il en fut le premier qui prêta le serment de fidélité au Mehdi, et, par son exemple, il entraîna dans la mêmo voic Youçof-Ibn-Ouanoudin, Abou-Yahya-Ibn-Iggeit, Ibn-Yaghmor et d'autres personnages marquants. Ce fut ainsi qu'il deviat un des intunes du Mehde et membre de la bande des dex premiers disciples. Il y prenait rang immédiatement après Abd-el-Moumen qui, du reste, n'avait sur lui aucun autre avantage; aussi, continua-t-il toujours à exercer sans contrôle le haut commandement des Masmouda. Les Almohades lui donnaient le titre du cheikh (vicillard, chef) de même qu'ils employaient les mots imam (chef spiritual et temporel) et khalifa (liautenant) pour désigner respectivement le Mehdi et Abd-el-Moumen. Ces trois titres, consacrés ainsi aux personnages que nous venons de nommer, servirent à indiquer leur prééminence de rang.

Au rapport d'Ibn-Nakhil et d'autres [historiens] almohades, la généalogie d'Abou-Hafs remontant au khalife Omar-Ibn-el-Khattab, parce qu'il était fils de Yahya, fils de Mohammed, fils

Cet auteur nous est inconnu.

<sup>3</sup> Varianto : Paske.

de Ousneadin, fils d'Ali, fils d'Ahmed, fils de Ousial, fils d'Idris, fils de Kheled, fils d'Eliça, fils d'El-Yan, fils d'Omer fils de Ousiten, fils de Nobemmed, fils de Natile, fils de Kâb, fils de Mohammed, fils d'Abd-Allah, fils d'Omar, fils d'El-Khellah. Il résulterant de ceci qu'une tige coreichide se serant entée sur la souche masmoudienne et qu'un même esprit de trabu les aurait assimilées, ainsi que cela arrive quand la générologie d'un peuple se conford dans celle d'une autre. Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons développé le princupe que nous vennes d'énoncer\*.

La Mebdi, en mourant, légus son autorité à Abd-el-Mouman; mais, comme celui-si était placé (par sa nameance) tout-à-fait en debors de la communauté masmoudienne et n'avait aucune entre recommandation aux yeux de se peuple que la faveur et la préférence dont sen maître l'avait bonoré, l'on se garda bien de publier la mort de l'imme et la nomination de son successeur, avant de s'être assure de l'entier dévouement de cen tribus. Abd-el-Moumen passa donc trois années à attendre le moment où il pourrait exercer estensiblement le pouvoir qui lui était dévolu, Abou-Hafs vint alors et lui adressa ces paroles : « L'affaire du



<sup>\*</sup> Abd-et-Ousbed-el-Merrakchi, historien almohade du T' stéele de l'hôgen, parte asses souvent d'Abou-Elais, man hi ignoreit que ce chef écrait, un jour, regardé comme un descendant du khaide Omar. Le caractère presqu'estièrement arabe de la généalegie rapportes est par libri-Khaidoun et l'interêt qu'avant cet écrivain à ménager l'amourpropre de la famille des Hafnées portent à croire que la tiste en question fut fabriquée postérieurement à l'esurpotion du trône de l'infélia par le prince hafaille, Abou-Zekerta. Nous pouvons ajouter que dans le chapitre des froitgemènes auquel notre autre auteur va renvoyer le lecteur et dont cous avons une copte sous les yeux, it combat fort-ment la sette vanité de certaines grandes familles de l'Afrique qui prétendant remonter leur origine à quetque autable de la tribu de Coreich, bien qu'elles fussent, en réalite, d'una toute autre race. Il se donne, teutefois, bies garde d y nommer les Hafaides, mais l'altusion est asses manifesté.

L'auteur a traité cette question dans ses freitgoménes, ouvrage encere loidés.

 Mehdi es, quiin arrangée, et nous vous reconnaissons pour chef » ainsi qu'il l'a voulu. » Il fit alors annoncer publiquement que tont le monde devait prêter la serment de fidélité à Abd-el-Moumen, et, après avoir exécuté la derniere volonté du Nehdi en assurant le commandement à celu qui en avait été le disciple favori il décida tous les Masmouda à reconnaître l'autorité du nouveau chef.

PenJant je règne d'Abd-el-Moumen et celui de son fils Youçof, toutes les affaires importantes se réglaient d'après l'avis d'Abou-Baís; dans tous les dangers qui menagaient la cause almohade, ce fut à ce chef qu'on oût recours, et, dans toutes les batailles qu'on livra au nom d'Abd-el-Moumen, ce fut à l'habileté du cheikh hintatien que l'on dut la victoire. Il commanda l'avantgarde, en lan 537 (1442-3), lors de l'expédition dirigée contre le Maghreb central, quelque temps avant la prise de Maroc. Tous les Zenata, tels que les Beni-Ouémannou, les Beni-Abd-el-Ouad, les Beni-Ourcifen et les Beni-Toud in s'étaient rassemblés à Mindas elin de résister aux Almohades, mais il les ralia à la cause de son maître, après leur avoir infligé un châtiment sévère. Quand Abd-el-Moumen occupa Maroc et que le révolté de Massa ! se fut attiré les cœurs de la populace en infectant le pays de ses doctrines perfides, ce fut encore au cheikh Abou-Bafs que l'on donna la mission de conjurer le danger. Chargé de combattre les rebelles, il mit fin à l'insurrection et fit disparattre jurqu'aux dernières traces de ce parti égaré. Quand Abd-el Moumen conçut le proje, de sa première expédition en Ifrikis, ce fut à Abou-Hais qu'il s'adressa d'abord pour avoir des conseils. A son retour de ce pays, il désigne pour successeur son fils Mohammed, et, comme les Aimahades hésitaient de reconnaître ce choix, il ût venir Abou-Hafs d Espagne afin de leur administrer le ser⊷ ment de fidélité. D'apres l'avis de cet emir, il fit subir la peine de mort à Islati-el-Rerghi, chef des récalcitrants, et il parvint alors très-facilement en but qu'il s'éte t proposé En l'an 554 (4159), quand il en reprit sa seconda expédition en Ifrikïa afin de s'em-

<sup>7</sup> Yoy. p. 181 de ce velume.

parer d'El-Mehdïs, ce fut Abou-Hafs à qui il confia le gouvernement du Maghreb pendant son absence.

L'on rapporte que, dans les dernières injonctions d'Abd-el-Moumen à ses fils, il leur adressa ces paroles : « De tous les

- disciples de l'unam El-Mehdi il n'en reste maintenant qu'[Abou-
- Hafs-]Omar-Iba-Yahya et Youçef-Iba-Soleiman; quant à
- Omar, il est de vos amis, mais quant à Youçof, il faut vons
- » en débarrasser : charges-la d'une expédition en Espagne, et
- » faites-en de même à l'égard de tous les Masmouda dont vous
- ne serer pas contents. Quant à Ibn-Merdenich<sup>4</sup>, laissez-le
- » tranquille tant qu'il ne se mèlera pas de vos affaires et, atten-
- » des, pour le frapper, que la fortune se soit déclarée contre lui.
- » Eloignez de l'Ifrîkīa les Arabes et transportez-les en Maghreb ;
- » ils vous serviront de corps de réserve si vous avez à com-
- battre Ibn-Merdenich.

Quand Youçof, fils d'Abd-el-Moumen, monta sur le trône, le cheikh Abou-Hafs s'abstint de lui jurer fidélité et, per cette conduite, il donna de graves inquiétudes sux Almohades; mais, ayant enfie reconnu le mérite du nouveau souverain à un jugement qu'il lui entendit prononcer dans une séance royale, il lui offrit l'hommage de sa fidélité, en déclarant à haute voix qu'il l'acceptait pour khalife. A la suite de cet événement, qui remplit de joie les partisans de Youçof, ce monarque prit, en l'an 563 (1167-8), le titre de Commandant des croyants (Emér-el-Mouments).

Lors de l'avènement de Youçof, les Ghomara et les Sanhadja, travaillés 'par l'esprit du désordre s'étaient laissés entraîner dans le révoite, l'an 56%, par Sebé-Ibn-Menaghfad. Le cheikh Abou-Hafa reçut alors la commission de leur faire la guerre et, dans l'accomplissement de cette tâche, il se couvrit de gloire.

Voy. p. 494 do os volums.

Dans le texte ambe, on a imprimé, par erreur, le mot Youçof avec un sod.

<sup>\*</sup> Ceci eut lieu cinq aos après son avénement an trône. L'auteur du Cortes s'accorde, sur en point, avec libe-Khaldous.

Youçof lui-même marcha ensuita contra les rebelles et achevaleur soumission par le châtiment sévère qu'il leur infliges.

En l'an 564 (1468-9), Youçof prit la résolution de traverser le Détroit ain de secourir l'Espagne musutmane, sur laquelle le roi chrétien s'était rué avec scharnement, et ain de lui arracher Badajos dont l'occupation avait été le résultat d'une trabison '. Avant de se mettre en route, il y fit passer une armée almohade. Le che.kh Abou-Hais, auquel il donna la conduite de cette expédition, s'établit à Cordoue, réunit sous ses ordres tous les princes de la famille d'Abd-el-Moumen qui commandaient en Espagne et délivra la ville de Badajos au moment même où elle aliait succomber. Dans cette campagne, Abou-Hais remporta plusieurs victoires éclatantes sur les infidèles. En l'an 574 (4175-6), il quitta Corcoue avec l'intention de rentrer à Marco; mais il mourut avant d'y arriver. On l'enterra a Salé où il avait rendu le dermer soupir.

Ses enfants jouissaient de tant de considération, qu'après sa mort, ils alternaient avec les fils d'Abd-el-Moumen dans les gouvernements de l'Espagne, du Maghreb et de l'Ifrîkïa. Ce fut ainsi que [Yacoub]-el-Mansour, au commencement de son règne, confia le gouvernement de l'Ifrîkïa à Abou-Saîd-Ibn-Abi-Hafa, celui dont on connaît la transaction avec [Ibn-] Abd-el-Kerîm, le révolté d'El-Mehdïa \*. Il choisit aussi pour vizir Abou-Yahya, fils d'Abou-Mohammed-Abd-el Ouahed [et petit-fils d'Abou-Hafa] \*. En 594 (1495), Abou-Yahya fit partie de l'avant-garde eu combat d'El-Arca (Alarcos), journée glorieuse pour les musulmans; il y déploya une bravoure qui excita l'admiration géné-

Yoy. cl-dessus, p. 498, note.

<sup>\*</sup> Yoy. pp. 97 et 219 de co volume.

Nous devous faire remarquer que l'auteur du Cartas désigne Abou-Mohammed-Abd-el-Ouabed, non pas comme fils d'Abou-Hafs, mais comme fils d'Abou-Eckr et petit-fils d'Abou-Hafs. L'historien Kr-Rostoi-el-Cairouani adopte cette opinion. Ici, dans le texte arabe d'Ibn-Khaldoun, les manuscrits portent, par erreur, Ibn-Abd-el-Ouabed, le premier mot est de trop.

rale et il trouva le martyre sur le champ de bataille. Pour cette raison, ses descendants s'appellent encore aujourd hui les fils du martyr (Beni-'s-Chehid). Ils habitent maintenant la ville de Tunis.

En 604 (1204-5) En-Nacer entre en Ifrikia sur la pouvelle qu'Iba-Ghanta s'était emparé de Tanis, et, apres avoir repris cette ville, il alla mettre o siège devant El-Mchdia. Voyant que les Arabes nomades avaient pris les armes pour le combattre et qu'ils s'étaient ralliés autour d'Ibn-Ghania afin de bloquer la ville de Cabes, il expédia contro ces brigonus une armée almohade commandée par Abou-Mohammed-Abd-el-Quahed, fils du cheikh Abou-Bals. En 602, ce général attaqua Ibn-Ghanta à Tadjera, localité des environs de Cabes, et lui tua son frere Djobara et une foule de partisans. Il fit aussi un grand nombre de prisonniers et délivra de captivité le gouverneur de Tunis, le cid Abou-Zeid, fils de Youçof, fils d'Abd-el-Moumen. Il rejoignit ensuite En-Nacer qui pressait le siége d'El-Mehdia et contribua, par son arrivée, à la cuute de cette place forte. Ce fut là un des services qui portèrent En Nacer à lui confier le gouvernement de l'Hrfkia.

ABOU-MOHANNED, FILS DU CHEIKE ABOU-HAFS, KST NOMEË GOUVIA-NEUR DE L'IPRÈKIA. — ORIGINE DE LA DYNASTIE HAFSIDE.

Ibn-Ghanfa et ses partisans venaient d'envahir l'ifrîkîa, de s'emparer des principales villes de ce pays, d'occuper Tunis à la suite d'un siège et d'en faire prisonnier le gouverneur, le cid Abou-Zeid, quand En-Nacer quitta le Maghreb en 601 (1204-5), comme nous l'avons déjà mentionné, et enleva au chef almoravide toutes ses conquêtes. Après avoir fait investir El Mehdia, cù Ibn-Ghanfa avait laissé acs fils et ses trésors, il plaça le cheikh Abou-Mohammed à la tête d'une armée et l'envoya contre ce chef qui était parti, avec ses handes, pour ravager les environs de Cabes. L'officier hafaide attaqua les insurgés à Tadjera, localité des environs de Cabes, et leur enleva tout, tentes,

bagages et troupeaux. Dans cette rencontre, il tua beaucoup de monde et fit de nombreux prisonniers. Il delivra alors de leurs mains le cid Abox - Zeid et rentra triomphant au camp qu'En-Nacer avait établi sous les mors d'El-Mehdïa. La garnison de cette place fut atterree en voyant arriver Abou-Mohammed avec tant de butih et de captifs, et, cédant au désespoir, elle s'empressa de capituler. Cette conquète achevée, En-Nacer repartit pour Turns où il passa une année entiere. Ce fut vers le milieu de l'an 603 (commencement de 1207) qu'il se décida à quister cette ville. Pendant le séjour qu'il y avait fait, son frère, le cid Abou-Ishac, qu'il avait chargé de poursuivre les rebelles et de mettre un terme à leurs dévastations, soumit les pays situés derrière Tripoli, châtia les Beni-Demmer, les Matmata et les Nelouça, menaça les territoires de Sort et de Barca et s'avança jusqu'à Soneica-Ibo-Netkoud. Ibn-Ghania s'enfuit dans le désert de Barca et, pendant quelque temps, il ne fit plus parler de lui. Le cid reprit aiors la route de Tunis.

En-Nacer, voyant enfin son autorité établie en Ifrîkia, étendit sur les babitants de ce pays l'abri de sa protection et fit ses préparatifs pour rentrer en Maghreb. Convaincu qu'après son départ, Ibo-Ghania ne manquerait pas d'y faire irruption et que cette province se pourrait jamais recevoir de prompts secours 🛦 cause de la distanco qui la séparait de Maroc, il sentit la nécessité d'y laisser un homme habile en qualité de lieutenant et de viceroi. Son choix s'arrêta sur Abou Nohammed, fils du cheikh Abou-Hafs, officier que la dynastie d'Abd-el-Konmen aurait difficilement négligé, vu la haute position qu'il occupait, ainsi que son père, Sons l'empire des Almohades. Il s'élait aussi rappelé que la cause de sa famille n'aureit jamais triomphée sens l'appui du cherkh Abou-Hafs, et que son propre père, El-Mansour, l'avait nabseolement recommandé, lus et ses frères, à la protection d'Abou-Mohammed, mais qu'il avait toujours chargé ce cheikh de présider à la priere du matin quand il se voyait lai-même empêché de remplir ce devoir. Nu par ces considérations, auxquelles d'autres circonstances vensiont d'ajouter un nouveau poids, il fit prévenir Abou-Mohammad de ses intentions et out ensuite un

entretation avec lui afin de vaincre son hésitation et le décider à acceptar la charge importante qu'il lui destroat. Dans cette conférence, Abou-Mohammed prin avec instance d'être dispensé d'une telle mission; mais, ayant ensuite reçu la visite de Youcof. fils d'En-Nacer, qui vent le soll-citer de la part de son pere, il se considéra tellement honoré par cette marque de condescendance qu'il donna son consentement à ce qu'on lui demandait. Il y mit, cependant, les conditions suivantes : qu'au bout de trois aux. quand il aureit rétabli l'ordre dans l'Ifrikia, il lui serait permie de rentrer en Maghreb, qu'il chonirait lei-même ses officiers parmi les chefs almohades et qu'il devait exercer, sans contrôle, le droit de nommer et de destituer les fonctionsaires publics. Ces conditions ayant été acceptées, on le procisma gouverneur de l'Ifrikia et l'on dressa au milieu des Almohades, l'étendard de son anterité. En-Naœr partit alors pour le Maghreb, et Abou-Mohammed, qui l'avait accompagné jusqu'à Bedja, rentra à Tunis et y trat une séance solenne-le en qualité de gouverneur. Cette ofromome out heu dans la citadelle, le samedi, 10 choust 603 (mai 4207). Il prit sinsi en main le haut commandement at chomit pour secrétaire d'état Abou-Abd-Allab-Mohammed-Lbn-Abmed Ibn-Nakhtl.

Peu de temps après ces événements, Ibn-Ghanta reparut dans les environs de Tripoli, rassembla ses au se et partisans, les Arabes soleimides et hilaliens, ainsi que les Douaouida commandés par Mohammed, fils de Masoud-el-Bolt, et reprit le cours de ses brigandages. En l'en 604 (†207-8), Abon-Mohammed marcha contre lui à la tête des troupes almohades, et, soutenu par les Mirdas et les Alise, tribus soleimides de la branche des Beni-Anf qu'il avait attirés dans son parti, il n'avança jusqu'à Chebrou et livra bataille sux insurgés. Dans cette journée, les deux armées déployèrent une grande bravoure; mais, vers le soir, les troupes d'Ibn-Ghanta reculerent en désordre. Un riche butin deviet la prote des Almohades et de leurs alliés arabes, qui s'étaient tous précipités à la poursuite des fuyerds. Ibn-Ghanta fut blessé dans ce conflit et courut se réfugier dans le fond du Désert, su retraite ordinaire. Abon-Mohammed rapports à Tonis le butin

qu'il venait d'enlever et, dans une dépôche qu'il écrivit à En-Nacer pour lui amoncer cette victoire, il demanda la permission de quitter son commandement, aiusi que cela avert été convenu. Le prince lui répondit par des remerciments et lui déclara qu'étent préoccupé de la position des affaires dans le Maghreb, il ne pouvait pas lui denger un successeur, mais qu'il y penserait plus tard. Avec cet écrit, il lui envoya une somme d'argent, des chevaux et des robes pour être distribués aux plus digues. Il y avait deux cent mille pièces d'or, mil buit cents robes, trois cents épées, cent chevaux et beaucoup d'autres objets qu'on lui avait · expédié de Ceuta et de Bougio. Ce don fut accompagné de la promesse d'un autre. La lettre d'envoi portait la data de 606 **(1208-9).** 

Abon-Mohammed reste donc à son poste et eut plusieurs rencontres avec Yabya[-ibn-Ghania] le moïorcain, ainsi que nous allons le raconter.

DÍFAITE DES ALMOHADES A TÉREST. — ANOG-KOHAMMEN RÉPARE CET SCORC BY REPRESED LE BUTTH SUR L'ANNEEL.

Robappé de Chebrou, Ibn-Ghania prit le parti de se rendre au mil eu des tribus zenationnes de la province de Tlemcen, et il s'y présenta au moment même où le cid Abou - Amran - Mouça 🦙 fils de Youçof, fils d'Abd-el-Moumen, était arrivé de Maroc pour y prendre le commandement. Le nouveau gouverneur venait de sertir de Tiemeen afin de rétablir l'ordre dans le pays des Zenatu et faire rentrer hurs impôts et contributions quand il reçut une dépêche par laquelle le cheikh Abou-Mohammed lui annonças qu'il s'était mis à la poursu-te du chef almoravide et lui recommandait de se tezir sur ses gardes, tout en évitent de risquer un combat. Abou-Amran méprisa ce conseil et se rendit à Tèhert où il fot attaqué à l'improviste par Ion-Ghania. Ses Almohades prirent la fuite, sea alliéa zenations coururent s'enfermer dans

Google

Les maonscrits et le texte imprimé portent, à fort, l'in-Monça. T. 12.

leurs forteresses et il succomba lui-même sur le champ de bataille. La ville de Tehert fut mise au pillage et, depuis cette époque, elle est restée sans habitants. Les vainqueurs reprirent alors la route de l'Ifrîkia, chargés de butin et trainant à leur suite une foule de prisonniers; mais, ayant été attaqués à.... par les troupes du cheikh Abou-Mohemmed, ils perdirent tout ce qu'ils avaient enlevé. Besucoup d'Almoravides périrent dans cette rencontre et le reste cherche un refuge dans la province de Tripoli. Nous diruis plus loin ce qui leur arriva.

# PRPATUS DES ARABES ET DES ALBORAVIDES A MEYOUÇA.

Après avoir essuyé une défaite à Chebrou et s'être leissé enlever Tébert per Abou-Mohammed, Ibn-Ghanta se réfugia dans la province de Tripoli où il parvint à rallier les débris de l'armée almoravide. L'arrivée de ses alliés arabes et la coopération des Dousouids et de leur chef, Mohammed-Ibn-Masoud, qui avaient toujours été au premier rang dans ses batailles\*, dissipèrent alors tous ses soucis. A la suite d'un conseil dans lequel on décida la repriso des hostilités, ses partisans firent serment de combattre les Almohades, sans fléchic ni reculer, et ses émissaires coururent de tous côtés pour rassembler les Arabes nomades. Une foule de guerriers appartenant à diverses tribus, telles que les Ríah, les Zoghb, les Cherid, les Auf, les Debbab et les Nefath viorent le rejoindre, afin d'envahir l'Ifrikia. Voulant prévenir leur dessein, Abou-Mohammed quitta Tunis, l'an 606 (1209-10), et marcha rapidement à leur rencontre. Les deux armées en vinrent aux mams près du Mont-Nefouça et engagèrent le combat avec un achernement extrême. Pendant que la bataille s'échanffait, Abou-Mohammed fit dresser ses tentes et

<sup>\*</sup> L'auteur a laissé en blanc le nom de la localité.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans le texte arabe, il faut lire mescakifhi à la place de mossakefets. On effectue cette correction en suppremant les deux points qui correspont la derusère lettre du mot.

payillons. Quelques fractions de la tribu d'Auf-thn-Bolein passerent alors de son côté, et, par cette défection, elles jetérent le désordre dans les rangs d'ibn-Ghania. Les Almohades chargérent alors et poursuivirent l'ennemi jusqu'à ce que les ombres de la aust l'eurent dérobé à la mort. Un butin immense et une foule de prisonniers tombérent au pouvoir des vainqueurs. Les Arabes avaient fait prendre les devants aux chameaux qui portaient leurs femmes, afin d'en faire un centre de relliement et d'avoir sous leurs yeux les objets les plus chers à leur honneur ; mais toute cette caravane fut enlevée par les Almohades. Un nombre immense d'Almoravides, de Zenata et d'Arabes resta aur le champ de bataille, et parmi les morts on compta Abd-Allahlbn-Mohammed-Ibn-Masoud-el-Bolt, chef des Douaouida, son cousin Haracat-Ibn-Abi-'s-Cheikh-Ibn-Açaker, chef des Corre, Djerrar-lbn-Onighern 1, chef des Maghraoua, Mohammed, fils de Ghari-Iba-Ghanfa, et plusiours autres personnages distingués. Pendant que Yabya-Ibn-Ghanfa opérait as retraite, le désespoir dans l'âme, après avoir vu la ruine de sa puissance et la destruction de son armée, Abon-Mohammed ramena à Tunis ses Almohades victorieux et triomphants. Par ce succès, il raffermit sa puissance en Ifrikia et fit disparaître jusqu'aux derpières semences de rebellion qui avaient germé dans ce pays. Dès lors, l'impôt sa paya régulièrement, les combata devinrent plus rares et aucun échec ne fit reculer ses drapeaux.

Youçof-el-Mostancer, fils et successeur d'En-Nacer, était encore si jeune que le grand conseil des cheikhs almobades dut se charger du gouvernement de l'empire, et l'on était alors tellement préoccupé du progrès des Mérinides en Maghreb qu'il fallat laisser aux soins d'Abou-Mohammed le commandement de l'Ifri-kïa. Plein de confiance dans l'habileté de chef, qui s'était également distingué comme administrateur et comme général, en lui conserva sa place et en lui envoya régulièrement assez d'argent pour subvenir à toutes ses dépenses et à la solde de l'armée.

<sup>1</sup> li voulat montrer son infantion de no pas receler. V. p. 295, 1, 42.

Le texte arabe porte Ouighzon.

Les choses continuèrent en cet état jusqu'à la mort du cheikh Abou-Mohammed.

BORT DE CHEER ABOU-MONABURD LE MAPSIDE ET NOMINATION DE SON PILS ABO-ER-BARBAN AU GOLVERNEMENT DE L'IPRÈSTA.

La mort du cheikh Abou-Mohammed eut lieu au commencement de l'an 648 (février-mars 1221) et remplit tous les cœurs d'une inquiétade extrême. Dans le conseil d'état [à Tunis], les avis des Almohades furent partagés à l'égard du chef qu'ils devaient choisir, les uns voulant donner le commandement à Abou-Zeid-Abd-er-Rahman, fi.s du cheikh décédé, et les autres à Ibrahim, cousin d'Abd-er-Rahman et fils d'Ismail le hafside Après de longs débats, on finit par élire Abd-er-Rahman, il prêta serment de fidélité, et on le plaça sur le trône de son pere

Le nouveau vice-roi calma bientôt les troubles qui agitaient le royaume et fit voir qu'il était résolu à gouverner d'une mais forme. Il distribus de nombreuses gratifications, récompensa les poètes (qui avaient célébré son avenement) et choisit pour so-crétaire d'état Abou-Abd-Allah, fils d'Abou-'l-Hocein. Par une dépêche adressée au souverain almohade, El-Mostancer, il rendit compte de tout ce qui s'était passé, et sortet ensurte à la tête de ses troupes afin de rétablir l'ordre dans les provinces et de mettre les frontières du royaume à l'abri de toute insulte ; mais, trois mois après sa nomination, il dut abdiquer le pouvoir, en conséquence d'une ordre envoyé par El-Mostancer. S'étant mis alors en route pour le Maghreb, il alla se présenter à la cour avec ses frères et son secrétaire lin-Abi-'l-Hocein.

LA SUCCESS ON BUS MAYSIDES EST INTERNOMPUR PAR LA KOMMATION BU CÎD ABOU-'L-OLA AU GOUVERNEMENT DE L'IPRÉMIA.— SON PILS, ADOU-221D, LU SUCCÉDE.

La nouvelle de la mort d'Abou-Mohammed la halside était parvenue à Maroc au moment même ou le cid Abou-'l-Ola venait d'arriver dans cette capitale, après s'êtrevu enlever le gouvernement de Séville. Abou-'l-Ola-Idris était fils de Youçof, petitfils d'Abd-el-Moumen et frère de Yacouk-el-Mansour et d'Abdel-Ouahed-el-Makbloué, prince qui régna plus tard. Ayant encouru la disgrace du sultan, il n'espéra plus rentrer au pouvoir que par l'appui du vizir Ibo-Mothenna et, en effet, il obtint, par l'entremise de ce ministre, le gouvernement de l'Ifrikya.

Dans la depêche envoyée à Tunis pour annoncer cette nomination, on déclara Ibrahîm, fils d'Ismaîl le hafside, gouverneur par intérim, et on rappela à la capitale les fils du cheikh Abou-Mohammed. Cette pièce fut rendue publique dans le mois de Bebià premier 618 (avril-mai 4224).

Le cheich Ibrahîm, chargé alors du commandement, en qualité de lieutenant-gouverneur, prit pour vizir Ahmed el Mochotteb et, se laissant guider par les conseils de son entourage, il traita avec beaucoup de dureté les membres de sa propre famille. Croyant mériter la faveur du gouvernement marocain, il ag t d'une manière indigne envers les fils d'Abou-Mohammed; mass, dans le mois de Dou-'l-Câda de la même année, il vit arriver le cid Abou-'l-Ola. Ce prince s'installa aussitôt dans la citadelle et assigna pour logement à son fils Abou-Zeid le Cast-Ibn-Fakher, palais situé dans l'intérieur de la ville. Après avoir donné ses premiers soins au règlement du service public et de la marche des affaires, il fit arrêter, su bout d'un mois, Mohammed-Ibn-Nakhil, ancien secrétaire du cherkh Abou-Mohammed. On emprisonna, en même temps, Abou-Bekr et Yahya, frères d'Ibs-Nakhil, et on confisqua aussitôt, au profit de l'état, les trésors que tous les trois avaient amassés. Leurs bien-fonds et leurs terros furent également mis sous sequestre. Certaines paroles imprudentes et certains écrits émanés d'Iba-Nakhil pendant

Il est probable que l'historien ibn-Nakhil, dont l'autorité est citésplusieurs fois dans cet ouvrage, était la même personne que la secréteire d'Abou-Mohammed le hafaide. On pout même supposer que, dece, son histoire, il avait essayé de rehausser la gloire et la poblesse de la famille des Bafaides, ce qui aurait attiré aur lui la colère du sulten amahade et amené la révocation de tous les descendants d'Abou-Hafaqui se trouvaient en lirikis.

qu'il était su service d'Abos-Mohammed, étaiest venus à la connaissance d'El-Mostancer et avaient provoqué l'emploi de ces mesures rigoureuses. Abos-'l-Ole fit mourir Ibn-Nakhfl et Yahya, un mois après leur arrestation, et relégua Abou-Bekr dans la prison d'état, à El-Mehdia. Ibn-Nakhfl était parvenn à s'évader du lieu où ou le retenait quand il fut arrêté de nouvenu et mis à mort.

En l'an 619 (1222), Abou-'l-Ola pertit de Tunis, à la tête des troupes almohades, et se rendit à Cabes afin d'enlever à Ibn-Chania tout espoir de posséder cette ville. S'étant alors installé dans le Casr-el-Arousilis, il expédia vers le Désert un corps d'Almobades sous la conduite de son fils, le ctd Abou-Zeid, auquel il avait donné l'ordre de faire rentrer dans l'obéissance Derdj et Chadems, villes de cette région, et d'y percevoir l'impôt. Un autre détachement, qu'il avait fait partir d'avance, devait tenir fbn-Ghanta bloqué dans Oueddas jusqu'à ce qu'Abou-Zeid pût s'y rendre, en revenant de Ghadama". Les Arabes, séduits par les intrigues et l'argent d'Ibu-Ghania, barassèrent tellement se corps qu'ils le forcèrent à rétrograder sur Cabes. Le cid Abou-Zeid resta quelque temps à Ghadams pour en avoir des souvelles et, quand il out appris cette retraite malheureuse, il alla trouver son père et lui fit un exposé exact de tout ce qui venait de se passer. Abon-'l-Ola en fut conrroucé au point de vouloir faire mourir le commandant du détachement ; mais il se vit forcé do rentror à Tunis par suite d'une indisposition. Ayant alors appris qu'Ibn-Ghanla vonsit de quitter Oueddan pour se rendre dans le Zab et que les habitants de Biskera avaient reconnu l'autorité du chef almoravide, il envoya contre lui un corpe d'Almohades sous les ordres du ctd Abou-Zeid. A l'approche de ces troupes, ibo-Ghasia rentra dans le Désert, et Abou-Zeid, ne pouvant l'attendre, s'en retourns et marcha sur Biskera. Pour châtier eette ville, il la livra su pillage et ne repartit pour Tunis qu'après l'avoir entièrement dévastée.



<sup>4</sup> On vest que la Oueddan, dont il est question mi, est celei qui est situé au nord de Morzouc. — Vayes l'Index géographique du premiur rolume.

Abou-'l-Ola recut ensuito la nouvelle qu'illo-Ghanla avait repara sur la frontière de l'Ifrîkïa, suivi d'un ramassis d'Arabeset de Berbères, et fit marcher contre lui le cîd Abon-Zeid. A peine ce prince fut-il arrivé à Cairouan, qu'Ibn-Ghasia profita de son éloignement pour se diriger contre Tunis. Abou-Zeid, soutenu par ses allies arabes et berberes boouarites, qui emmanaient avec eux leur familles et leurs troupeaux, se mit à la poursuite de son adversaire et l'atteignit à Medidoul. Dans cette rencontre, qui ent lieu vers le commencement de l'an 621 (janv.-fév. 1224), les deux armées se battirent avec un grand acharnement. Pendant que les Almohades engagenient le combat, Båra-Iba-Hanusch4, chef des Hoovara, fit dresser ses tentes et aspira ainsi à son peuple la résolution de vaincre ou mourir. Cette journée se termina par la déroute des Almoravides, et Iba-Ghania, qui perdit une foule de ses guerriers, moissonés par la mort, prit la fuite et laissa tomber son camp au pouvoir des vainqueurs. Abou-Zeid renonça à la poursuite de l'ennemi et prit le chemin de la capitale, sachant que son père, le eid Abou-'l-Ola, y était mort depuis le mois Châban, 620 (sept. 1223). Lors de son arrivée, il expédia une dépêche à El-Mostancer pour lui faire part de cet événement et de la défaite des Almoravides. Au moment même où il redigeait est écrit, il ignorait que le monarque almohade venait de prononcer la destitution d'Abou-'l-Ola et de nommer au gouvernement de l'Ifrikja Abou-Yahya-Ibn-Abi-Amran de Tinmelel, qui commandat alors à Mayorque.

Bur ces entrefaites eurent lieu la mort d'El-Mostancer et l'avènement d'Abd-ei-Ouahed-el-Makhloué, fils de Youçof et petit-fils d'Abd-el-Moumen. Le nouveau souversin annula la décision prise par son prédécesseur et autorisa, par écrit, la cid Abou-Zeid à garder le commandement.

Dès ce moment, celui-ci gouverna au gré de ses passions et tyrannisa le peuple à un tel point, qu'il devint l'objet de l'exécration

<sup>1</sup> Ci-devant, p. 402, notre auteur ou son copiste a écrit, par erreur, Hannach-Ibn-Bára. — Voy. ci-après, p. 303 et t. 1, p. 278.

générale. L'on céda d'autant plus facilement à ce sentiment, qu'Abou-Mohammed le bafside et son fils avaient su gagner tous le cœurs. Abou-Zeid fut bientôt remplacé par Abou-Mohammed II, ainsi que nous allons le raconter, et, s'étant ensuite embarqué avec ses trésors et sa famille, il partit pour la capitale [de l'empire almohade].

REGIR D'ABOU-MOMAMMED-ARD-ALLAM, MILE D'AROU-MOMAMMED, PILE D'ABOU-MANS.

La mort d'El-Makbloud et l'avènement d'El-Adel amenèrent le nomination d'Abou-Mohammed-Abd-Allah, fils d'Abou-Mohammed-Abd-el-Ouahed, au gouvernement de l'Ifrikia. Celui de Bougre fut accordé en même temps à Yahya-tbn-el-Attas-et-Tiamelek, qui remplaça ainsi Iba-Yaghmor. Le cid Abou-Zeid reçut alors du khalife l'ordre de revenir à la cour.

Abou-Mchammed envoys, sur-le-champ, à son cousin Abou-Amran-Mouça, fils d'Ibrahim le hafside, un écrit par lequel il l'autorist à gouverner l'Ifrikya jusqu'à son arrivée.

Dans le mois de Rebià second 623 (avril 1226), le cfd Abon-Zeid quitte le pouvoir, et Abou-Amran se charges de la lieute-nance dent il continua à remplir les fonctions pendant à pou près huit mois. Abou-Mohammed partit enfin de Marco pour se rendre à sa dessination et, orrivé à Bougie, il envoya son frère, l'émir Abou-Zékéris, à Tunis, afin d'amener au devant de lui la population de la capitale, classe par classe.

Dans le mois de Châban (soût) de la même année, Abou-Zékéria y fit son entrée, après avoir châtié, en chemin, la tribu des Oulhaça. Les Aulad-Cheddad, chefs de cette peuplade, s'étaient concertés pour attaquer Abou-Mohammed quand il passerait auprès de Bône, et ce fut alors qu'il confia à l'émir Abou-Zékéria le soin d'étouffer ce mouvement et de lui ameser ensuite les notables de Tonis. Abou-Zékéria exécuta la première de ces commissions, puis, dans le mois de Ramadan (septembre), il sortit de la capitale, avec les diverses corporations, et se rendit a Setif, aucdevant de son frère

Dans le mois de Dou-'l-Câda (novembre). Abou-Mohammed arrive à Tunis où il reçut de son lieutenant, Abou-Amran, les rênes du pouvoir, et, dans le mois de Safer 62é (janvier-février 1227), il donna le gouvernement de Castilla a son frère, Abou-Ibrahim qui venant d'arriver du Maghreb. Trais mois plus tard, il nomme son frère, Abou-Zékéria, gouverneur de la ville et de la province de Cahes.

Il s'était déjà établi dans Tunis, quand on vint lui annoncer qu'ibn-Ghania avait pénétré dans Bougie de vive force et qu'il s'était porté de là vers Tedellis, en revageant tout sur son passage. Cette nouvelle le décida à se mettre en campagne, et, dès qu'il ent nommé ses frères à des commandements, ainsi que nous venons de le dire, il poussa rapidement jusqu'aux environs d'Obba et attaqua la tribu de Hoonara pendant qu'elle ne s'y attendéit pas. Sachant que cette population se plaisait dans le brigandage, il l'abandonna à la fureur du soldat et en envoya les chefs à El-Mehdïa pour y rester prisonniers. Se remettant ensuite sur les traces d'Ibn-Ghanfa, i. entra dans Bougie, ou il rétablit l'ordre, et se rendit ensuite à Milinna en traversant [la ville de] Metidja. Apprenant alors que cet aventurier avait pris la route de Sidjilmessa, il rebroussa chemin et rentra à Tunis dans le mois de Ramadan ô2i (août-sept. 4227).

Depuis lors, rien ne viat le troubier dans l'exercice de son autorité, jusqu'au moment où son frère. Abou-Zékéria, lui enleva le pouvoir. Nons aurons maintenant à parler de cet événement.

PARMIERE ÉPOQUE DU RÈGNE DE L'ÉMIR ABOU-ZÉRÉRÉA, FONDATEUR DE LA DYNASTIE HAFOLDE.

En l'an 624 (4227), El-Adei perdit la vie à Marce, et son frère, El-Mamoun, fut proclamé khalife en Espagne. Ce prince, qui venait de se révolter quelques jours avant la mort d'El-Adel et qui s'était alors fait reconnaître comme souverain, envoya au gouverneur haiside, Abou-Mohammed-Abd-Allab, l'ordre de lui sure prêter le sorment de fidélité par tous les Almohades, qui se

trouveient dans Tunis. Abou-Mohammed repousse cette injonction et renvoya los messagers qui la lui avaient portée. El-Mamoun a'adressa alors au gouverneur de Cabes, l'émir Abou-Zékéris, frère d'Abou-Mohammed, et, avec la lettre qu'il lui écrivit au aujet de la conduite de celui-ci, il lui envoya le diplôme de gouverneur de l'Ifrikia. En conséquence de cette communication, Abou-Zékéria gagna l'appui d'ibn-Mekki, grand cheikh de Cabes, et admisistra à ses aubordonnés le serment de fidélité envers El-Mamoun. A cette nouvelle, Abou-Mohammed sortit de Tunis dans le dessein de combattre son frère; mais, arrivé à Caireusa, il dut renoncer à ce projet et abdiquer le pouvoir, par suite d'une révolte qui éclata parmi ses troupes al-mohades.

La députation, charges d'annoncer à Abou-Zékéria la déposition de son frère par l'armée, le rencontra au moment où il allast chercher l'appui de Rehab-Ibn-Mahmoud et des Arabes nomades de la province de Tripoli. Ces envoyés lui prêtèrent aussitôt le serment de fidélité et l'escortèrent au camp almohade où Abou-Mobanmed venuit de renoncer au pouvoir.

L'émir Abou-Jékér's partit ensuite pour Tunis et y fit son entrés dans le mois de Redjeb 625 (juin-juillet 1228). Son premier soin fut de reléguer son frère Abou-Mohammed dans le Gast-lbu-Fakher et d'ordonner l'arrestation d'Abou-Amr, secrétaire d'état. Venu d'Espagne et porté au secrétariet, oet homme était parvenu à exercer une grande influeuce aur l'esprit de son maître et lui avait souvent conseillé de se mélier de son frère. Abou-Zékér's essouvit se vengeance en faisant mourir or malhoureux dans les tortures. Il embarque alors Abou-Mohammed pour le Maghreb, se charges de toute l'autorité et, secondé par son vizir, Meimoun-Ihn-Eiça le himatien, il vit prospérer toutes set entreprises.

Les manuscrits et le texte Imprimé offrent la leçon Mohammed. Notre correction est justifiée par le passage de la page 160 du t, t, où il est question de la famille des Mohammed.

l'èbir arou-ièrèria se rend imbépindant de la dymastic d'and-el-moumen.

Quand Abon-Zékéria eut appris la conduite extraordinaire qu'El-Mamoun tenait à Maroc; comment il avait mis à mort heaucoup d'Almohades, surtout ceux qui appartenaient aux tribus de Hintata et de Tinmelel; comment il avait ôté la vie à ses freres Ibrahîm et Abd-Allahî-el-Adel], celui qu'on avait détrôné; comment il avait ouvertement blâmé le Mehdi d'avoir prétendu à l'impoccabilité, proposó de nouveaux articles de foi, permis que l'appel à la prière fut fait en langue berbère, innové, par l'introduction d'un appel à la prière du grand-matin, donné une forme carrée aux montrales et enseigné d'autres nouveautés ; comment, enfin, ce prince avait porté atteinte à la doctrine almobade en fondant sur d'autres bases l'organisation de l'empire, ez suppriment le nom du Mehdi dans le prône du vendredi, en empéchant que ce même nom fût inscrit aur les monnaies et en faisant prononcer des malédictions publiques contre cet imam ; quend Abou-Zékérla eut connaissance de ces événements, il résolut de proclamer la déchéance d'El-Mamoun, et, profitant, pour cela, de l'arrivée de quelques fonctionnaires que ce monarque venait de nommer à des places en Ifrikie, il les renvoya à leur maître et fit célébrer la prière publique au nom de son neveu Yahya-Ibn-ep-Nacer, qui se trouvait slors à la tête d'une insurrection dans la montagno des Reskoura. Ceci se passa en l'an 626 (1228-9). Dès qu'il ent appris que Yahya était dans l'impuissance de rien effectuer, à cause de la faiblesse de son parti, il négligen ce prince tout-à-fait et se horne à faire la prière au nom de l'imam El-Mehdi. A cette occasion, il prit le titre d'Emir et employa ce mot pour parapher ses lettres officielles; pais, en l'an 634 (1236-7), il se fit publiquement reconneitre pour souverain. Alors, dans la prière du vendredi, à la suite du nom de l'imam El-Mehdi, on ajouta le sien avec la simple désignation d'émir sans aller jusqu'au titre d'Emir-el-Mouments (commondant des creyants). Les fonctionpaires de l'empire se permirent,

cependant, de le désigner ainsi, jusqu'à ce qu'un certain jour, un des poètes, attachés à la cour, lui ayant récité un éloge en vers qui commençait ainsi :

> Courage l'ajoute le mot El-Moumenin à celui d'émir. Personne na mérite ce titre mieum que toi l

il défendit à qui que ce fut de la lui donner, et tant qu'il régne, il ne voulut jamais l'adopter.

#### EXIST BY BEING ME US SOMETHING

Apres avoir répudié la souveraineté de la famille d'Abd-el-Moumen et s'être déclaré indépendant à Tunis, l'émir Abou-Zékéria marcha contre Constantine, i'an 626 (1228-9). Il tintcette ville investie pendant quelques jours, et, par suite des propositions secrètes que loi 6t Ihn-Alennas, il attaqua la place par un endroit mal gardé et y pénétra de vive force. La prince quiy exerçait le commandement et qui était fils d'Abou-Abd-Allahel-Hardani, fils de Youçol-el-Acheri , fut fait prisonnier et rempleçé par Ibn-en-Noman. Cette conquête achevée, l'émir alla s'emparer de Bougie et se saisir du gouverneur, le cid Abou-Amran, fils aussi du cld Abou-Abd-Allah-el-Hardani. Ces deux frères furent embarquée pour El-Mehdia où ils devaient rester en détention et jouir d'une pension convenable; mais leurs familles furent transportées à Séville, en Espagne, sous la conduite d'Ibn-Aumaz . Avec les fils d'El-Hardani, l'émir Abou-Zékérïsenvoya prisonniers à El-Mehd's Mohammed-Ihn-Djame, le Sisde celui-ci et son neveu, Djaber-Ibn-Aun-Ibn-Djamé, tous chefs de la tribu de Mirdas, branche de celle d'Auf. On y conduisit aussi Ibn-Abi-'s-Cheikh-Ibn-Acaker, chef douaouidien. Tous ces personnages furent enfermés dans la prison d'état.

Le ministre des finances à Bougie, Abou-Abd-Allah-el-Lihyani,

<sup>1</sup> Voy p. 88, note 3.

<sup>1</sup> Varianta : Aumazir, Pent-èire fent-il lice Akmazir.

qui avait embrassé le parti de son frère, Abou-Zékérïa, reçut de lui, plus tard, des charges d'une grande importance, et, toutes les fois que cet émir s'éloignait de Tunis, il y remplit les fonctions de lieutenant.

En cette même année, Abou-Zékérra confisqua les biens de son vizir Meimoun-Ibn-Mouça et l'envoya prisonnier à Cabes; mais, plus tard, il lui permit de se retirer à Alexandric. Abou-Yahya-Ibn-Abi-'l-Alâ-Ibn-Djamê, successeur de Meimoun dans le vizirat, conserva cette place toute sa vie. Abou-Zeid, fils de Mohammed, frère cadet d'Abou-Yahya-Ibn-Djamê, fut choist pour le remplacer et, jusqu'à sa mort, il conserva cette haute position.

mort d'irm-shamla. — le sultan abou-zéréria installe a nougie, em qualité de souverneur, son pils , l'émir abou - yahyazéréria.

Quand l'émir Abon-Zékérîa se fut rendu maître de l'Ifcîkîa, il prit aussitôt la resolution d'en expulser Ibn-Ghania. Dans l'exécution de cette tâche, il remporta plusieurs victoires mémorables. et parvint à chasser le chef almoravide de la province de Tripoli et du Zab. Toujours acharné à la poursuite de son adversaire, il s'avança jusqu'à Ocergia, et ce fut alors qu'il bâtit la grande mosquée de cette vine. Voulant ensuite mettre ses états à l'abride toute attaque, il cantonna des corps d'arméu sur les frontières et y établit des gouverneurs. Pendant quelque temps, ibn-Ghania, accompagné d'une petite troupe de Soleimides, d'Hilaliens et d'autres Arabes, mena une vie crrante dans les lieux où on Pavait repoussé, et il y mourut l'an 634 (4233-4). Comme il ne laissa pas de fils, on cessa de penser à loi, et Dieu effaça de la terre les traces de sa révolte. Dès ce moment commença la prospérité de l'empire hafside ; l'esprit de la domination palpita dans le sein de cette dynastie, et le territoire dont elle était maîtresse prit une grande extension.

Abou-Zékérta forma alors le projet de soumettre le Maghreb central et, en l'an 632, il quitta Tonis afin d'envahir les territoires eccepés par les Zenata. Arrivé a Bougie, il y séjourna quelque temps et, de là, il alla s'emparer d'Alger. Après avoir établi dans cette ville un gouverneur de son choix, il entra dans le pays des Maghraoua où il accueillet la prompte soumission de la famille Mendil-lbu-Abd-er-Rahman, et, voyant que les Beni-Toudjin se disposaient à lui résister de vive force, il occupa la ville d'El-Bat'ha et les attaqua avec un succès complet. Leur chef, Abd-el-Caouï-Ibn-el-Abbas, fut fait prisonnier et envoyé à Tunis.

La conquête du Maghreb effectuée, Ahou-Zekéria reprit le chemin de sa capitale et installa dans Bougie, en qualité de gouverneur, son fils, l'émir Abou-Yahya-Zékéria. Avec ce prince, il laissa un membre de la tribu de Hintata nommé Yahya-Ibn-Saleh-Ibn-Ibrahim, pour lui servir de vizir, et il plaça auprès de lui deux autres Hintatiens, l'un, nommé Abd-Allah-Ibn-Abi-Tehdi, en qualité de conseiller, et l'autre, Abd-el-Hack-Ibn-Yacin, comme receveur des impôts. Plus tard, il adressa à son fils une lettre de conseils dans laquelle il traita de toutes les matières qui regardent la religion, l'état et l'administration. Ce document, émané d'une source aussi respectable, brille tellement par les pensées et le style que nous regardons comme un devoir de le reproduire.

#### CHATIMENT DES HOODARA PAR LE SULTAN.

Depuis la conquête de l'Ifrik'ia [par les premiers musulmans], les Hoouars s'étaient fait remarquer par leur nombre et leur puissance; mais, ayant pris part à la révolte d'Abou-Yezid, ils avaient succombé, vaincus et accablés par les forces de l'empire fatemide. Il en survécut, cependant, quelques débris épars qui se tinrent dans l'Auras, ainsi que dans les plames de l'Ifrik'ia

Ou trouvers cette pièce plus loin, dans le chapitre qui a pour sujot la mort de l'émir Abou-Yahya-Zékérin.

qui s'étendent derrière cette montagne : et qui vont aboutir à Obba, à Mermadjonna, à Sebiba et à Toborace.

Quand les Almoindes eurent renversé la royaume des Sanhadja et que les Arabes nomades, tant la latiens que soleim des, enrent conquis les campagnes de l'Ifrikia et subjuigió, par leur supériorité en nombre, les halitants de ces contrees, les peuplades hoquarides dont nous venons de parler, adoptérent les usages des vairqueurs, leur habillement, leur vie nomade et toutes leurs mainères; elles renoncerent a leur dialerte barbare pour adopter l'idi line des Arabes et finirent par oublier totalement leur première langue. C'est la un des résultats que l'imitation du vairqueur amene chox le peuple vaires.

Eblouis par les succes d'Abd-el-Moumen et des Almohades, les Hoquara se montrerent disposés a l'obeissance envers code dynastie naissante mais, apres que l'usurpation de l'émir Alieu-Zekeria eut fait passer le gouvernement [de l'ifrikia] dans la familio d'Abou-Hafs, ils temoignerent un esprit d'insubordination qui les conduisit au refus de l'impô, et aux actes de brigendage sur les grendes routes. Le sultan (thou Zékéris) fut done obligé de prendre des mesures séveres à leur egard il quitta Tunis, l'an 636 (1238-9), sous le pretexte d'une expédition contre les habitants de l'Auras, et il envoys aux Hoouara l'ordre de lui fourair un contingent de troopes. Quand tous ces detachements furent arrivés au camp, il les lit la ller en pieces par ses Almohades et Arabes. Ceux qui échapperent à la mort tomberent presque tous dans l'esclavage, leurs richesses devin rent la prote du soldat ; leur chef, Abou-'t-Tailb-Bàra-lbn-Bannach, y perdit la vie, et le petit nombre qui put se soustra reau massacre par la fu te resta dans un denuement complet. Ce châ iment abaissa l'orgues des Hoouara, paralysa leura forces et les obligea à res er désormais dans l'obeissance

Pour se randre raison de cette orientation, il faut se rappeler que l'auteur écrivit sou histoire dans le Casr-Ibu-Selama, forteresse aitaée à plusieurs journées O. de l'Aures.

## BRYOLTH B'SL-WERGH A TRIPOLL.

Le cheikh elmohade, Yacoub-Iba-Yougef-Iba-Mohammed-el-Herght, surnommé Abou-Abd-er-Rahman, avait recu de l'émir Abou-Zékeria le gouvernement de la ville et de la province de Tripoli. Es partent pour sa destruction, il emmena avec lui un corps de troupes almohades destiné à défendre ce pays contre les Debbab, tribu arabe solemids. S'étant étabu dans le commandement de la province, il en fit rentrer les impôts et prit à ne solde les Arabes et les Berbères des environs de la ville. Lié d'amitié avec El Djouheri , il éprouve de vives inquiétudes es apprenant la triste fin de ce fonctionnaire, mis à mort, l'an 639, ainsi que nous venons de le raconter\*. Le sultan lui envoya alors l'ordre de se rendre à la cour, et voyant qu'il cherchait des prétaxtes pour ne pas s'y conformer, il chargen Iba-Abi-Yacoub, frère [d'El-Herghi] d'aller le chercher. Cette démarche es fit qu'accrettre les appréhensions du gouverneur, épouvanté par la perspective du sort qui l'attendait et comptant sur l'infloence que devaient las donner les trésors qu'il avantemessés dens l'administration des impôts, il conçut le projet de se rendre indépendant. Les babitants de la ville devinèrent ses intentions et, ern gnant qu'il ne s'abouchât avec les Arabes, si l'on n'aginsait pas sur-le-champ, ils le mirent aux arrêts ainsi que son frère et ses partisans. Ce coup-d'état fut exécuté la même puit que l'en en avait conçu la pensée. On expédia aussitét un courrier à la capitale pour y asponcer cette nouvelle et, bientôt apres, ou recut du saltan l'ordre de faire mourir les prisonniers. Leurs têtes furent envoyées à Tunis et leurs cadavres, mis en croix, restèrent



<sup>•</sup> Il sem quantion de ce fonctionnaire dens le escoud chapitre, après celui-ci, lei l'auteur écrit Djouaheré, mais la leçon adoptée dans la traduction est la bonns.

<sup>\*</sup> foi l'auteur commet une inservertance, l'histoire d'El-Djouheri se trouvant plus loin. On pent supposer que ce chaptre sur El-Berghi est su de ceux qu'ibn-Khaldoun interesta dans son covrage.

exposés sur les murs de Tripoli. Cette exécution obtint l'approbation générale et donna aux poètes l'occasion d'adresser au sultan des vers de folicitation.

Au nombre de ceux qui périrent avec El-Herghi se trouva Nobammed-lbu-Abi-Amran-lbu-Amran, fils du grand cadi de Narce. Arrivé à Tunis sans emploi, il était allé à Tripoli où il s'était attaché au service d'El-Herghi, et, comme le bruit s'était répandu qu'il avait composé un discours pour l'inauguration de son petron, cette circonstance lui coûta la vie.

Il y avait aussi à El-Mehdïa un agent politique du gouvernement almohade, nommé Abou-Hamra ', qui s'était distingué par sa bravoure dans les expéditions maritimes. Il avait exercé le commandement de la flotte et, par de fréquentes courses, il était pervenu à inspirer un tel effroi aux guerriers des nations infidèles quil avait mis les côtes du territoire musulman à l'abri de leurs attaques. La renommée vensit de répandre au loss le bruit de ses exploits, quand la rumeur publique l'accusa d'avoir eu des intelligences secrètes avec El-Djouheri et El-Herghi. L'on duait ausa que la cadi d'El-Mehdïa, Abou-Zékérïa-el-Barki (natif de Barca), avait eu connaissance de leurs machinations. Un mandat impérial fut donc expédié à Abou-Ali-Ibn-Abi-Mouça le hafaide, lui ordonnant de faire mourir the-Abi-'l-Ahmer et d'envoyer le cada prisonnier à la capitale. Quand El-Barki y fut arrivé, le sultan soumit sa conduite à une enquête et, reconnaissant son innocence, il le fit mettre en liberté et le renvoya à El-Mehdia.

On fit aussi mourir à Tunis un soldat que l'on soupçonnait avoir trempé dans la conspiration d'El-Herghi et fait des démarches pour soulever les milices. Comme cet homme était l'ami intime de Rehab-lbn-Mahmoud, émir des Debbab, le sultan [voulut éviter l'éclat d'une condamnation publique et] le fit assassiner par quelques misérables appartenant à la race des Zenata. Jamais on ne recherche les auteurs de ce crime.

Le sultan continua à poursuivre et à faire exécuter tous les

90

Qualques lignes plus loin, es nom est écrit Ibn-Abi-'l-Ahmer-

individus qui s'etnient mélés dans cette conjuration, et il ne s'arrêts qu'après avoir effacé jusqu'aux derniers vestiges de trahison.

VALENCE, MURCIE ET L'ESPAGES GRIENTALE RECONSAISSENT LA SOC-VERAINETS D'ABOU-MÉRÉRIA ET LUI ENVOIENT UNE DÉPUTATION.

▲ l'époque où ibn-Mardenich-Abou-Djemil-Zian, fils d'Abou-Hamlet-Modelé, file d'Abou-'l Haddjedj, file de Sed, coleva le ville de Valence au cid Abou-Zeid, fils du cid Abou-Hals, l'in-Auence que la dynastie d'Abd-el-Moumen avait exercée en Rapagne venait de s'éteindre. Après la révolte d'Ibn-Houd contre El-Memous [le souverain almobade] et la guerre qui en fut la suite. lbu-el-Abmer s'empara d'Arjona, ensuite, de toute part, le tumulte des combats retentit dans ce maiheureux pays. Le ret chrétien [Saint-Ferdinand] attaqua, de plusieurs côtes, les frontières musulmanes, et le roi d'Aragon établit le biocus autour de Valence. Pendant l'acciée 633 (4235-6), les musulmans eurent à soutenir sept sièges contre les chrétiens : denz à Valence, un à l'ile de Xucar et Xativa, un à Jaen, un à Tavira, un à Murcie et un à Niebla. D'un autre côté, la flotte génoise menaça la ville de Ceute. Le roi de Castille se rendit maître de Cordoue; celui d'Aragon occupa Xucar et plusieurs autres forteresses de la province de Valence. Pour faciliter le blocus de cetto dernière ville, le roi d'Aragon fit élever le château d'Epesso 4 et s'éloigne ensuite, après y avoir unstallé une garnison. Zian-Ibu-Merdenich forma alors le projet d'attaquer les troupes établies dans cette place forte, et rassombla sous ses drapeaux les populations de Xativa et de Xucar, afin de marcher contre les chrétiens. Dans la rencontre qui a'ensurvit, les musulmans forent mis en déroute, la plupart d'entre eux furent blessés ou tués, et Abou-'r-Rebià-lbn-Salem, le plus savant traditionate de l'Espagne, y



<sup>\*</sup> En arabo : Anicho. Cetta forteresse, appeléa anssi la châtoan da Puche, etaŭ situéa à deux henes do Valunce. Herreras en parle ann années 1336, 4237.

trouva le martyre. Cotte juernée funcete préseges la chute de Valence. La cavalerie obrétienne commençe alors à mquiéter la ville par des incursions sans cesse renouvelées; puis, dans le mois de Ramadan 636 (avril-mai 4238), le roi d'Aragon vint y mattre le siège et la réduisit presque à la dernière extrêmité.

Dans l'empire de Maroc, la dynastie d'Abd-el-Moussen était sans force; mais, en Ifrikia, veusit de s'élever un nouveau royaume, celui des Hafsides. Ibn-Merdenich et les musulmans de l'Espagne orientale fixèrent donc leur espoir sur Abou-Zékéria, et, croyent pouvoir rataener le fortune avec le concours de ce prince, ils lui envoyèrent un écrit par lequel ils le reconneisseient pour leur souverein. Ibn-Merdenich charges son se-crétaire, le jurisconsulte Abou-Abd-Allah-Ibn-el-Abbar, de s'y rendre aussi et de solliciter des secours. Ce fut un jour bien solennel que celui dans lequel cette deputation parut à la cour pour remplir sa mission. Dans cette brillante essemblés, Ibn-el-Abbar récits son poème dont la rime est formée par la lettre s' et dans lequel il un plore le prince balside de porter secours aux musulmans. Nous reproduisons ici cette piece remarquable

Que la capalerie, — la capalerie de Dies, — entre dant l'Andalousiel pour délivrer ce pays; la route est frayée devant tos.

Porte à l'Espagne suppliante un genéroux secours ; les opprimés out toujours invoqué ton puissent secours !

Acsablé par ses douleurs, ce pays rend le dermis soupir l' de combien de maux ne l'a-t-on pas abreuvé depuis le matia jusqu'en soir l

Malhoureuse pénneule! les habitents succombent, en victimes, sous les coups de l'adversité, et tou banhour d'autrefois à fini par s'anéantir.



Dans les poòmes arabes, la rime du premier acoplet se reproduit à la fin de tous les vers auvants.

<sup>\*</sup>Il est impossible de conserver, dans une tradiction, toutes les beautés de style et d'expression qui rendent utile pièce un chef-d'envers.

Avec chaque surore survient une nouvelle calamité qui est pour toi un sujet de deuil, pour l'ennemi une fête.

Avec chaque soir arrive un nouveau désastre qui change la sécurité en crainte et le jeie en tristesse.

Les chrétiens out juré que le sort partagera entre eux les trésors les plus précieux, [ces êtres] charmants que le voile [dn harem] dérobe aux regards.

En Valence et en Cordone se passent des choses qui nous arrachent, non-seulement des soupirs, mais l'âme l

Dans plusieurs villes, l'infidélité est entrée, joyeuse et triomphante, pendant que la foi en est sortie tout éplorée.

Par suite des invasions, elles nous offrent un spectacle qui attricte la vue autant qu'il l'aveit réjouis.

Que sont devenues leurs mosquées?—L'ennemi les a changées en couvents! — Et leurs lieux d'assemblés? — On y entend le son de la cloche!

Comment, hélas ! rendre à l'Espagne ce qu'elle a perdu? — Ces écoles où l'on étudiait le texte sacré et dont il ne reste que des ruines !

Où sont ces maisons de campagne où la main du séphir butinait, à volonté, sur des robes [de verdure] et des manteaux brodés [de floure]?

Là se trouvaient des bocages qui charmaient not regards; mais leur fratcheur a disparu, leur fewillage s'est desséché.

L'aspect des paysages qui les entourent produit maintenant un effet étrange : il force le voyageur à s'arrêter [pour répandre des larmes] et l'habitant du sol à s'enfuir.

Comme les infidèles y ent promptement répandu la désoletion! Quelle ruine! Semblables aux sauterelles, ils monhissent nos séjours pour les ravager.

Ils ont dépouillé Valence de sa parure en insultant ses frontières, ainsi que le lion chaesour acoule sa prois.

Où set la vie lourouse dent noue requellione neguères les fruits sevoureux? Où est la tige fiscible [la belle à taille élancie] que nous faisions plier [vers notre sein]?

Un tyran, né pour perdre l'Espagne, en a effacé les charmes;

— pour la rumer, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Les environs \* frisonnèrent d'horreur quand il vint les occuper et mutiler leurs monuments superbes.

Le champ lui est resté libre, et ses mains s'étendent pour saixir [un prix] auquel, à pas furtifs, il n'avait jamais pu atteindre [autrefois].

Resté sans rival, il a vanté la doctrine de la trinité; mais si les unstaires déployaient leur étendard, il n'oserait dire une parole.

Prince miséricordieux l'renous le câble du [navire espagnol] auquel une guerre acharnée n'a laissé ni câble, ni moutlage.

Fais reviere ce que l'ennemi y a détruit, de même que tu as remis en vie la doctrine du Mehdi.

Dans ces jours-là, tu fue le premier à courir au secours de la vérsté, et, chaque sunt, tu l'éclassais à la lumière de cette los directrices.

Tu fus alors le champion de la cause de Dieu; [on l'y veyait egir] comme l'épés tranchante et comme le nuage qui verse ses eaux [bien/aisantes].

Tu as dissipé les ténèbres répandues par la doctrine almoravide , ainsi que les rayons du matin chassent la nuit ebscure.

Voici des lettres, messagers qui invoquent ton aide; car tu es le mailleur de ceux en qui l'homme réduit au désespoir puisse placer sa confiance.

Un navire, heureusement dirigé, est venu te trouver; il espère reconnaître en toi le seigneur bien-aimé, le mattre intelligent.

Porté sur l'Océan et ballotté par les vagues, il a essuyé tgalement de légères et de rudes (épreuves).

Maigré le texte et les manuscrits, je lis ardjachs au nominatif.

<sup>1</sup> On Almehades,

Le texte dit : les ténèbres sorites par l'encorporation; c'est-à-dire la destrine de l'anthropomerghisme. Voy. ci-devant pp. 207, 258

Pousse par la tempéte, it a déployé les derniers efforts, à l'instar du coursier auquel tu fais déployer [ce qui ini reste de forces] pour atteindre le bout de la carrière.

Il est venu trouver [Abou - Zékériu -] Yahya, fils d'Abd-el-Ouched, fils d'Abou-Haft, afia de baiser le sol que sa présence

a sanctifé.

Ce prince auquel bien des royaumes obbissent comme seigneur spirituel et temporel; maintenant qu'ils ont revête la robe de sa bienveillance.

[Il est venu trouver un prince] dont chaque voyageur s'empresse de baiser la main, et vers lequel chaque malheurouce accourt pour obtenir des bienfaits.

[Un prince] favorisé de Dieu, dont les flèches frapperaient les étoites, s'il lui plaisait d'y viser, et auquet la limite du Monde dirait, sans hésiter : « Me voici à ton service, » s'il lui ordonnait d'approcher.

[A lus appartient] un émirat dont le drapeus est perté par la main du destin, et un empire dont la puissance entraine tous

les obstacles 1.

Chez lui, la lumière du jour provient de l'éclat de set dents, et la couleur foncée de set lèvres fournit des ténébres à la nuit.

On le croirait la lune, entouré, comme il l'est, d'un halo de gloire et d'une garde de lances qui étinoillent [comme les étoiles].

A lui, appartiennent deux stations : la terre et les pléiades, stations auxquelles ce qui est exalté [les planètes] et ce qui est enraciné dans la terre [les montagnes] doivent ééder en sublimité.

Roi favorisé de Dieu! lu seras pour l'Espagne un [signe de] majesté devant lequel les ennemis de la foi tomberent renversés.

44 64

Le mot el-cacça paraît tirer sa signification du verbe dérivé formeça.

Dans la poésie arabe, on dit que les dents d'une belle personne répandent une clarté comme celle du jour et que l'accernat de ses lèvres, ast tellement foncé qu'il ressemble aux ténèbres de la nuit.

On regarde comme une nouvelle certains que su dois rendre la vie à ce pays en donnant la mort aux rois des Francs \*.

Purific [par le sany] ton pays (l'Espagne) de la souillure que lus imprime la présence de l'ennemi; la pureté ne s'obtient qu'en lavant les souillures.

Qu'uns armée invincible fouls le sol espagnol, jusqu'à ce que la tête de chaque chef s'abarese [devant toi].

Porte secoure à ses servitours qui, au fond de l'Espagne erientale, ont les yeux remplis de larmes?.

Ils se sont dévoués à ton service; mais leur séjour, miné par une maladie, va s'écrouler, à moins que tu n'y portes remêde.

Jouis d'avance du bonheur que tu goûteres en dotant l'Andalousie de chevaux sveltes et de lances effilés.

Indique lui l'époque de la victoire qu'elle s'attend à remporter; espérons que le [dernier] jour de l'ennemi va bientot arriver !

L'émir Abou-Zékéria exauça cette prière et fit partir pour PEspagne une fiotte chargée de vivrae, d'armes et d'argent, la tout évalué à cent mille pièces d'or. Abou-Yahya, fils de Yahya-Ibn-es-Chehîd le hafside, qui commandait cette expédition, parut devant Valence et, trouvent la ville étroitement bloquée [ainsi que nous l'avons dit], il alla débarquer ces munitions à Dénïa. Comme personne ne s'y présenta au nom d'Ibn-Merdenîch pour les recevoir, il prit le parti de tout vendre et d'en rapporter le prix. Valence souffrait alors à un tel degré par suite du blocus qu'un grand nombre des habitants mourut de faim; aussi, dans le mois de Safer 636 (sept.-oct. 1238), la gar-

<sup>\*</sup> Llitéralement : aux rois des jaunes. Les empereurs romains, après Vespasien, adoptèrent le surnom de Florius, et les rois Goths d'Rapagne en firent de même. C'est probablement pour cette raison que les mosulmans donnest aux, peuples chrétiens les noms de Beni-'l-As/er (enfants du jaune) et Beni-'s-So/r (enfants des jaunes). Ils auront pris Florius pour floruss.

<sup>\*</sup> Le poète ajoute iti : qui content per poir et impair, c'est-à-dire evec abondance.

nison entra en pourparlers et livra la place à Djacma (Jayme), roi d'Aragon. Ibn-Merdenich quitta la ville lors de cette capitulation et passa dans l'île de Xucar où il fit preclamer la souveraineté d'Abou-Zékérïa. Quant à Ibn-el-Abbar, il repartit pour Tunis et entra au service du sultan.

Ibn-Merdenich ayant été expulsé de Xucar par l'ennemi qui était venu l'y assiéger, se rendit à Denia, dans le mois de Redjeb (février-mare 1239) de la même année, et fit prêter aux habitants le serment de fidélité envers Abou-Zékérta. Ensuite, il pratiqua des intelligences avec les habitants de Murcie qui. vers le commencement de l'année, avaient reconnu pour souverain Abou-Bekr-Aziz-Ibn-Abd-el-Mélek-Ibn-Khattab, Secondé par eux, il força les portes de la vule, dans le mois de Ramadan (avril-mai 1239), ôta la vie à ce chef, envoya à l'émir Abou-Zékéria l'adhésion des habitants et rangea sous son obéissance l'Andalousie orientale. En 637 (1239-40), ses ambassadeurs lui rapportèrent de Tunis us acte qui le confirmant dans le gouvernement de ce pays. Il a'y maintint encore un an; mais, s'étant laissé enlever la ville de Murcie par Ibn-Houd, il dut se retirer dans la forteresse de Lecant-el-Hosoun (Lochente). En l'aa 644 (4246), quand le roi de Barcelonne lui enleva cette place 1, il se rendit à Tunis.

## SLEVATION BY COURS D'EL-DACOMENI.

Mohammed, fils de Mohammed-el-Djouheri (le jouiller), s'était acquis une haute réputation par les talents qu'il déploys au service d'Ibn-Agmazîr-el-Hintati, gouverneur de Ceuta et du pays des Ghomara, mais son habileté dans les affaires était encore moins grande que son ambition. Ayant obtenu une place, à Tunis, dans les bureaux du gouvernement, il rechercha toutes les occasions qui pourraient contribuer à lui gagner la faveur du souverain et à se faire donner de l'avancement. Les impôts

<sup>\*</sup> Le chèteeu de Luchente fet pris en 1948, selon Perreres.

fournis par les peuplades berbères qui campaient au milieu des Arabos nomados, n'étalent pas encore fixes d'une mamère précise, on ne les enregistrait même pas dans les bureaux. Cette circonstance avant amene El-Djouberi à conclure que les percepteurs et les gouverneurs des provinces en détournaient une bonne partie à leur profit, il obtint la direction de cette branche. des contributions et on fit rentrer et enregistrer pour une vaieur considérable. L'emploi qu'on venait de lui accorder forma une administration à part sous le nom de bureau des nomodes . La réputation qu'il sut acquérir dans l'exercice de ses nouvelles fonctions le fit remarquer par tous les fonctionnaires publics et .ui attica la faveur et la confiance da souverain. La mort d'Abour-Rehiè-Ihn-el-Ghoreigher-el-Guenheemt, directeur général des contribut one à Tunis, cut lieu vers cette époque, et El-Djouheri reussit à obtenir sa nomination à la place vacante, blen que, jusqu'alors, elle n'avait jamais e.é conf.ee qu'à l'un ou à l'autre des grands choikhs almohades; mais il avait tellement plu au sultan par son zele et son habiseté, que cette nomination n'éprouva aucune difficulté. Parvenu enfin à la position qu'il avait si ardemment recherchée, El-Djouberi crut faire servir son élévation au profit de sen ambition . il adopta l'habi-lement miletaire, équipa à ses frais un corps de cavolerie et, toutes les fo s qu'il aliant guerroyer contre les bédouins, il s'entournit des emblèmes de la royauté.

Pendant qu'il poursuivait ains, sa carrière, Abou-Ali Ibn-en-Nôman et Abou-Obeid-Alish-Ibn-Abi-'l-Hacen travaillaient a le perdre Mécontents du peu d'égards qu'il leur avait témoigné, ils cherchaient à le desservir auprès du soltan, auquel ils représenterent qu'un tel homme était fort à craindre et qu'il pourra t se mettre en révolte au moment où i'on s'y attendrait le moins Il est vrai qu'El-Djouheri donnait beau jeu à ses ennemis par sa



Bu arabe : anti el-Omoud (administration de l'amoud). L'amoud est le bâton ou mat qui soutient la tente des nomades.

Variento: d-Gumfits.

forfanterie : l'on repporte qu'un jour il dit au sultan, qui le consultait sur la manière de mettre à la raison quelques révoltés : « J'ai ica, à votre porte, mille cavaliers avec lesquels je me fais » fort d'écraser autant que vous voudries de gene de cette es-» nèce. » Con paroles firent une très-mauvaiss impression sur

» pèce. » Ces paroles firent une très-mauvaiss impression sur l'esprit du prince; il tourna le des au fonctionnaire trop présomptueux et demeura parfaitement convainon de la vérité des accusations que l'on avait dirigées contre bui.

Quand Abd-el-Hack-Ibn-Youçof-Ibn-Yacin fut envoyé à Bougie avec (Abou-Yabya-)Zékéria, fils du sultan, pour y remplir, auprès de cet émir, les fonctions de ministre des finances, El-Djouheri lui adressa ces paroles : « Yous devez cette nouvelle

- » position eux démarches que j'al faites en votre faveur ; aussi,
- a vous aurez, dorépavent, à mo montrer un dévousement à toute
- » épreuve et à vous conduire uniquement d'apres les ordres que
- » je vous adresserzi par écrit. » L'émir Zékérts, à qui Abd-el-Hack rapports es discours, en fut extremement irrité, et it s'indigna surtout de ce qu'un homme tel qu'El-Djouheri préteadit lus anlever le droit de commandement.

Le sultan continua à recevoir d'autres dénonciations de la même nature que les précédentes et il en garda le souvenir en attendant le moment d'agir. Un délit, légalement constaté, lui procure enfin l'occasion de punir El-Djouheri et, en l'an 639 (1241-2)\*, ce ministre fut arrêté et livré à la vengenne de ses ennemis Iha-Berân et En-Nedromi \*. Pendant plusieurs jours, il supporta avec une fermeté extraordinaire les tortures enxquelles en le soumit; mais, un matin, il fot trouvé mort dans su prison. L'on rapporte qu'il s'était étraoglé de se propre main. Son endavre, juté dans la rue, resta exposé à toutes les insultes que ses ennemis purent imaginer.

<sup>4</sup> La terte et les manuscrits portent 689. Cette date est fausse.

Ces deux individus sont probablement les mêmes que notre auteur a désignés plus haut par les noms d'ibn-en-Noman et d'Abou-Obeid-Allah.

# PRISE DE TLEMCRE ET SOURISSION DES DENI-ARD-EL-QUAD A LA DOMINATION HANGDE.

L'émir Abou-Zékéria, après avoir soustrait l'Ifrikia à la domination de la famille d'Abd-el-Moumen, aspira au trône de l'empire almohade et à la possession de Maroc Pour y pervenir, il chercha d'abord à se ménager des intelligences avec les Zenate dont l'appui lui parut indispensable. A plusieurs reprises, il mit en œuvre messages et sollicitations, dans l'espoir de gegner les chefs de ce peuple et, surtout, les emirs des Beni-Merfo, des Beni-Abd-el-Ouad, des Toudjin et des Maghraous.

A l'egard de Yaghmoracen l'abd-el-ouadite, une pareille tâche était très-difficile : co prince, depuis se soumission à la dynastie d'Abd-el-Moumen, n'avait jamais cessé de maintenir dans ses états l'autorité de l'empire almohade, et, animé d'un beau dévoncement envers ses maîtres, il vivait en paix avec leurs amis et en guerra avec leurs ennemis. Au khalife [almohade] Er-Rechid, il avait donné de nombreux témoignagnes de fidélité, et, jiloux de mériter la bonne opinion de ce monarque, il lui avait anvoyé, à plusieurs reprises, de riches présents et des objets rares et curieux de toute espèse. Par ces démonstrations, il vous lait témoigner combien l'amitié des Almohades lui était présents et combien il la préférait à celle des Mérindes, famille qui commençait à diriger ses tentatives contre le Maghreb et l'empire fondé per Abd-el-Moumen.

Pendant que le sultan Abou-Zekéria considérait, avec une sérieuse inquiétude, les lisisons qui attachsient ses voisies, les Abd-el-Ouadites et Yaghmoracen, au parti d'Er-Rachtd, il reçut la visite d'Abd-el-Caout, émir des Beni-Toudjin, qui viut, accompagné de quelques chefs maghraouiens, membres de la famille Mendil-Ibn-Abd-er-Rahman [-Ibn -Hohammed], dans l'espoir d'obteuir des secours contre Yaghmoracen. Cette députation lui représents qu'il pourrait facilement s'emparer de

<sup>1</sup> le lie techannomen.

Tiemcen et rallier à sa cause toutes les tribus zenatiennes ; que, par l'occupation de cette ville, il aurait fait le premier pasvers la conquête de Maroc, et qu'enfin cette acquisition lui servirait d'échelle paur monter au trône qu'il ambitionnait, et de porte par laquelle il pourreit facilement envahir le Maghreb. Touché par leurs prieres et leurs sollicitations, il résolut la guerra, el, après avoir convié ses Almohades, ses troupes et tous ses alliés à une expédition contre Tlemcen, il rassembla sous ses drapeaux toutes les populations bédouines appartenant aux tribus arabes de Rian et de Soleim qui reconnaissaient son autorité. Ces nomades se précipitérent en masse vers le lieu de réunion avec leurs femmes et leurs troupeaux, de sorte qu'en l'ap-639 (1241-2), il put se mettre en marche à la tête d'une armée immense. D'après son ordre, l'émic Aud-el-Caouï-Ibn-Abd-el-Abbas et les fils de Mendil-Ibn-Mohammed pricent les devants afin de rassembler leurs compatriotes, les guerriers de Zenata, de rallier leurs confédérés, les Arabes de la tribu de Zoghba, et de se poster sur la frontiere de leur pays pour y attendre son arrivée. Il pénetra lui-même dans le désert de Zaghez, région située au sud de Titeri et formant la limite occidentale des courses entreprises par les Riah et les Soleim. Voyant alors que ces Arabes hésitaient à le survre plus loin avec leurs femmes et qu'ils chercha ent mille prétextes pour s'arrêter, il dut employer de l'adresse, et même, dit-on, des ruses, sân de réveiller leur courage et de les décider à marcher. Il arriva, enfin, sous les murs de Tlemcen avec ses troupes almohades, les contingents genetiens et ses allies arabes. En traversant Millana, il avait expedié à Yaghmoracen une ambassade chargée de lui exposer les motifs de cette expedition et de l'inv.ter à faire sa soumission. Cette demarche n'eut aucun succès, et les envoyés durent revenir sur leurs pas.

Quand l'armée almohade [haîside] eut pris position dans le voisinege de Tlemeen, Yaghmeracen sortit avec ses troupes pour les livrer bataille. Les Abd-el-Ouadites, accablés par une grêle de flèches, abandonnèrent bientôt le terrain et coururent se réfugier derrière leurs remparts, mais les guerners d'Abou-Zékéria s'élancèrent en avant et franchirent les murailles de la ville, malgré la résistance des défenseurs. Au moment de perdre auss sa capitale, Yaghmoracen rassemble sa famille, et, soutenu par une troupe d'amis et de domestiques, il se fraya un passage à trayers les rangs de l'ennemi et réussit à se jeter dans le Désert. Les Almohades [hafsides] envahirent la ville de tous les côtés, la mireat au sac et au pillage, dévastant tout et massacrant les femmes et les enfants.

Le lendemain de cette journée affreuse, lorsque le tumulte de l'assaut se fut apaisé et que le feu de la guerre se fut éteint, les troupes bafaides revincent à la raison et cessèrent leurs ravages. Alors l'émir Abou-Zékérïa chercha un homme auquel il pourrait confier le gouvernement de Tlemcen et du Maghreb central et qui, établi là, sur l'extrême frontière, surait pour têche d'y remplacer l'influence de la dynastie d'Abd-el-Moumen par celle du gouvernement hafside et de défendre tout ce pays en cas d'invasion. Les plus illustres d'entre ses partisans reculèrent devant une telle responsabilité; les émirs renations eux-mêmes refusèrent de s'en charger, sachant qu'ils étatent trop faibles pour tenir tête à Yaghmoracen, chef dont tous consaissaient l'audace, lon que personne n'oserait relancer dans sa tamère et auquel on ne pourrait jamais enlever sa proie.

De son côté, Yaghmoracen ne s'endormit pas : sa cavalerie venait enlever du monde jusqu'aux abords du camp hafside, ou bien, postée sur les hauteurs, elle guettait tous les mouvements de l'ennemi. Bientôt, cependant, il changes de conduite et envoya des agents auprès du sultan [Abou-Zékéria]. Cette ambassade lui annonça que Yaghmoracen désirait faire sa soumission, contracter une alliance avec les Hafsides et les aider contre le souverain de Maroc, prince dont le cœur brûlait de venger la prise de Tlemeen et la perte de l'Ifrikïa; elle déclara que Yaghmoracen demandait, en retour de son amitié, l'autorisation de soutenir, à lui seul, la cause des Hafsides [dans le Maghreb]. Abou-Zékéria agréa cette proposition, et ayant alors reçu la visite de Sot-en-Niça, mère de Yaghmoracen, qui vint, de la part de son fils, pour règler et ratifier les conditions du traité, il lui

fit l'accueil le plus honorable et la combia de cedeaux tant dans le jour où alle arriva que dans celui où elle prit congé. Outre ces conditions i, il accorda à Yaghmoraceu la possession de certains cantons de l'Ifrikïa et le droit d'y envoyer des percepteurs pour la recette des contributions.

Le dix-septième jour après son arrivée à Tiemess. Abou-Zékéria reprit le chemin de sa capitale. Il était eneure au marche. quand les chefs almohades commencèrent à la mettre en garde contre le caractère ambitioux de Yaghmoracen et à lus conseiller de suscitor des riveux à ce prince chez les Zonats et les émirs du Maghreh central. e il faut humilier sa fierté, lui discient-ils, et mettre obstacle à ses projets; ce serait même un acte de pru- dence que d'autoriser ces personnages à porter un habillement royal et des emblémes de commandement tout-à-fait sem-» blables à ceux qu'on vient d'accorder au chef abd-el-quadite. » Par suite de ce conseil, Abou-Zékérïa porama Abd-el-Caout-Iba-Atïa la toudposte, El-Abhas Ibn-Mendil la maghraousen et El-Mansour la melikichien au commandement de territoires. occupés par leurs tribus respectives. Avec les diplômes de leur nomination il leur expédia les insignes de la souveraincté pareils a ceux de leur rivel, Yaghmoracea; les autorisant à porter ces marques distinctives dans la capitale de l'empire, à la sour même, et dans les grandes réunions des chefs almohades.

il s'empressa alors de rontror à Tunis, le cour tout joyeux d'avoir augmenté son royaume et atteint le but de ses désirs. Devant lui il avait maintenant la perspective du Maghreb entier somme à su domination et de l'autorité des enfants d'Abd-el-Moumen cédant devant la sieune. Ayant tenu une séasse royale, dans laquelle plusiours royaumes lui tendaient le cou avec soumission, auns que nous allons le racouter, il combin de dons les poètes qui étaient venus pour célébrer le triomphe de ses armes.



<sup>\*</sup> Malgré l'autorité des manuscrits, je ha charfibli.

L'AMPALOUSIS RECOMMAÎT LA SOUVERAIESTÉ DES MAPSIDES. - DEVILLE ET PLUSINGES AUTRES CITÉS DE CL PAYS ENVOIRT AU SULTAN DE TUNIS LÉURS ACTES DE POL ET D'HOMMAGE.

A l'époque dont nous parlous, deux personnages fort considérés babitaient la ville de Séville. L'un, appelé Abou-Herouan-Ahmed-el-Badu, avait pour apoètre le célebre Abou-'l-Ouélid 4. e: l'autre, nommé Abou-Amr "-lbn-Djedd, descendait du fameux. traditioniste, Abou-Bekr-lbn-el-Djedd 3. Héritters de l'illustration de leurs steux , ils jouirent de tous leurs priviléges sous les khalifes [almohades], et, distingués également par leur piété e, la régularité de leurs mœurs, ils s'étaient assurés le respect et le dévouement de leurs concitayens. Tel fut, en un mot, l'éclat de leurs vertus que les princes de la famille royale, gonverneurs de Séville, se guidaient per leurs conseils. Malhouseursement, l'Espagne était devenue la théâtre des plus graves désordres depuis la mort d'El-Mostancer : les cids [descendants d'Abd-el-Moumen] se disputaient les lambeaux de la royauté; lou-Houd et Zian-Ibn-Merdenich avagent usurpé le pouvoir suprême dana les parties orientales de cette géninsule, pendant qu'Ibn-el-Ahmer tenait en révolte la partie occidentale. En 626 (4228-9), Ibn-Houd espulsa les Almohades par les armes, et emprisonua



<sup>4</sup> Soleiman-Ibn-Khalef, surnommé Abou-'l-Ouèlid el-Badji /natif de Béja en Portugal), foi très-considéré comme législe, théologien et tra-rationisse. Il negunt à Badajox en 493 (1913 de J.-C.) et encurut à Aimeira en 474 (1981). Sa vie se trouve dans le Biographical Dictionary d'Ibn-Khalifkan, vol. r. p. 593.

Variante . Omor.

Le traditionista Abou-Bekr-Ibo-el-Djedd habitait l'Espagne et enseignait, vers la fin du sixième siècle de l'hègire (1203 de J.-C.). Comme il appartensit à la famille Djedd, que des grandes maisons de Séville, il est probable qu'il for élevé dans cette ville. L'Abou-Amr, dont lès-E haldous parle les et qui prit part à un mouvement qui est fieu à Seville en l'an 635 (1237-7), élait probablement fils de ce decteur.

It fant, sans doute, lire djeldeihoma au duel, à le place de djeddih.

tous ceux de Séville, après avoir occupé cette ville. Trois ampées plus tard, les habitants chassèrent de ches oux Abou-'a-Nedjat-Salom, frère d'Iba-Roud, et prétèrent le sermest de fidélité à Abou-Merouan-el-Badji. Le nouveau souverain prit le titre d'El-Motaded (andé de Dieu) et choisit pour vizir Abou-Bekr-Ibn-Sabeb-sr-Redd. La ville de Carmona aussi reconnat. la moveraincié d'El-Badji. Un peu plus tard, ce chef fut essiégé per Ibn-Houd, et, pour mieux lui résister, il contracta une alliance avec Mohammed-Ibn-el-Ahmer qui, après avoir établi sa domination dans Cordone, s'était emparé d'Arjone et de Jacq. Les prisces confédérés mirent en déronte les troupes d'Iba-Houd et rentrérent triomphants dans leurs états respectifs. Alors [lbp-el-Ahmer, qui] | n'attendait qu'une occasion favorable pour pénétrer dans Séville, charges non parent, Ibu-Rehkflola, de monor un corps de chrétiens et d'Arjoniens contre le camp d'El-Bedji qui, après son retour à cette ville, avait fait dresser ses tentes en dehers des murailles. El-Bady et son vizir furent tois à mort par les assaillants. Cet événement arriva en l'an-634 (4233-4).

Ibn-el-Ahmer prit possession de Séville, mais, un mois ne s'était pes écoulé quand les habitants s'insurgèrent contre lui et proclamérent de nouveau l'autorité d'Ibn-Houd, lequel leur donns encore pour gouverneur son frère 'Abou-Nedjat-Salem. Mohammed-Ibn-Houd mourut en 635 (1237-8), et le peuple de Séville, ayant alors reconnu la souvernineté d'Er-Rechid, seigneur de Marco, prirest pour commandant [Abou-Ahd-Alish-]Mohammed, file du cid Abou-Amran. Nous avons déjà dit qu'Abou-Amrau avait gouverné à Constantine \* et que l'emir Abou-Zékerta lui enleva



<sup>\*</sup> Mohammed-Lhe-Youçof-Bo-Rast, surnommé Ibn-el-Abmer (file du renge), appartenait à une famille arabe dont l'atent avait combatte nous Mahemet. Natif d'Arjons, il y établit son indépendance, s'empera de Jann et de Xèrès; puie, en l'an 638 (1237), il occupe Grenade et y fonds que dynastie qui régna jusqu'à l'an 897 (1492). — L'auteur d'une note marginale d'un du non manuscrits suppose, avec raison, que le nom d'ibn-el-Ahmer a été omis date le texte par mégarde.

<sup>2</sup> Il était gouverneur de Bougio. Voy. ci-devaot, pp. 134 et 348.

cette ville, le mit en prison et déporte ses enfeats en Espagne. Mohammed, fils d'abou-Amran, fut élevé à Séville sous les yeux de sa mère. Les habitants ayant proclamé Er-Rechid, envoyèrent une députation à Maroc pour informer ce prince de ce qu'ils venzient de faire, et se mirent, en attendant, aux ordres de Mohammed. Cette révolution fut en grande partie l'ouvrage d'Ibs-el-Djedd. Er-Rechid confirms la nomination d'Abou-Abd-Allah [Mohammed], et, jusqu'à sa mort, événement qui arriva en 640 (4212), il eut toujours à se loner de la fidélité que lui montrèrent les habitants de Séville.

Lors de la prise de Tiemeen par Abon-Zékéria, les Sévilliens jugérent le royeume du Maghreb en péril et ao déciderent à roconnaître la souverameté de ce prince, ainsi que l'avaient fait les habitants de Valence et de Murcie, villes de l'Espagne orientale. Xerès et Tarria suivirent cet exemple, et, en l'an 641, une députation nommée par toutes ces villes, partit pour Tune afin d'obtenir d'Abon-Zékérla un de ses parents pour chef. Il fit choix de son cousin. Abou-Fares, fils de Younes, fils du cheikle Abou-Hafs, Quand le nouveau gouverneur fut arrivé à Séville. the-el-Djedd lui remit le commandement, mais, en 643 (1245-6), ce même l'un-el-Djedd usurpa le pouvoir, déporta Abou-Fares à Ceuta, fit une alliance avec le roi chretien et effaça des contrôles. de l'armée les noms de tous ceux qui persistaient à faire des incursions [sur le territoire chrétien]. Ces hommes l'assassinèrent hientôt sprès, à l'instigation de leur capitaine Chefaf , lequel prit aussitôt le commandement de Séville, rappela Abou-Fares et v rétablit l'autorité d'Abou-Zékéria

Le voi chrétien apprit cette nouvelle avec un vil méconique, ment et, rempant la trève, il alla mettre le siège devant Séville, appès s'être emparé de Carmona et de Marchéna, Les habitants de cette ville, sur son refus d'accorder la paix, en confièrent le commandament à une junte composée du caïd Chefaf, d'Iba-Choaib, de [mon ancêtre] Yahya-Iba-Khaldoun, de Masond-Iba-Khar et d'Abou-Dekr-Choreih; mais, plus tard, ils reconnument

<sup>1</sup> Variante : Checof.

de nouveau l'autorité du cheikh Abou-Fares. Pendant deux années ils soutinrent avec fermeté les attaques de l'ennemi, bien qu'ils eussent la douleur de voir Ibn-el-Ahmer paraître [avec les siens] au service du roi chrétien et l'aider à bloquer la ville. L'émir Abou-Zékéria tenta de leur faire passer des secours et arma quelques navires pour cet objet. Abou-'r-Rebià-lbn-el-Ghoreigher le tinmelélien, auquel il donna le commandement de cette escadre, se dirigea d'abord vers Ceuta, d'après les instructions de son maître, et, ayant foit équiper les vaisseaux appartenant à cette ville, il les conduisit jusqu'au fleuve qui baigne. les murs de Sévitle. Empêché par la flotte chrétienne de pénétrer jusqu'au port : [de Saint-Lucar], il repartit [pour l'Afrique]. L'ennemi, auquel l'hn-el-Ahmer avait fourm des troupes et des munitions, contraignit, estin, les habitants de Séville à signer une capitulation, et prit porsession de sa nouvelle conquête an Pan 646 (1248). Le roi chrétien donns pour chef aux traftres qui voulaient y rester un membre de la famille d'Abd-el-Moumen appelé Abd-el-Hack-Ibu-Abi-Mohammed le baécien. 🕡

CHUTA, TANGER ET CASS-INN-ARD-RI-ERRÎM RECORNAISSENT ARQU-ERRÉRIA POUR SOUVERAIN.

Après qu'El-Namoun eut levé le siège de Ceute, son frère Mouça céda cette ville à Ibn-Houd. Les babitants se révoltèrent quelque temps après, chassèrent El-Cachetini, le gouverneur qu'Ibn-Boud y avait installé, et se mirent aux ordres d'Ahmed-el-Yanechti-el-Mowaffec; puis, en l'an 635 (1237-8), ils suivirent l'exemple des babitants de Séville et recomurent de nouveau l'antorité d'Er-Rechid. Ayant alors emprisonné El-Yanechti et son fils, ils envoyèrent chercher le cid Abon-l-Abbas, fils du cid Abou-Said et gouverneur des Ghomers, et lui

<sup>\*</sup> Dans le texte arabe, il faut lire el-merço ou mergaho.

A la page 237, ce prince est nommé Abou-Mouça, qui est probablement la bonne leçon.

remirent le commandement de la ville. Par suite de ce changement, Er-Rechid confia l'administration douaniere de Ceuta a
un natif de Séville, nommé Abou-Au-lbn-khalas, qu'il avait à
son service depuis quelque temps et dans loquel il croyait remarquer de grands talents administratifs. Charge de percevoir
les revenus de Ceuta, lbn-khalas obtint, plus tard, de son maltre, le gouvernement de cette ville et ceia vers l'époque ou
l'ouçof-lbn-ei-Amira reçut au même souverain le commandement
de la citadelle de l'anger et des navires de transport qui entretensient la communication entre l'Afrique et l'Espagne.

En l'an 640, lors de la mort d'Er-Rechid, la plupart des villes espagnoles proclamèrent la sonveraineté d'Abou-Zekeria qui, devena tout-pu ssant en Hrikia, verait de scamettre Tiemeen lhn-Khalas, ayantalors gazné beaucoup d'argent et de part sans, se tourns aussi vers cet émir et en embrassa le parti. A la nouvelle que le gouverneur de Tanger avait fait porter ses hommages au souverain de l'Ifrik.a. les habitants du Cast-lbn-Abdel-Kerim s'empresserent d'imiter son exemple. Alors Abou-Zékéria Jéclara Ilm-Kholas gouverneur de la ville et province de Couta. Celai-ci équipa sat-le-champ un pavire appele El-Meimonn (le fortune), y embarqua son his El-Gacein, chargé de présents pour la cour de Turis, et le fit accompagner par Ibrahim-lin-Schl, littérateur distingué Le Memous périt corps et biens en sortant du port. Ibn-khalas, tout accaule par ce malheur, s'adressa à l'amiral Ibn-el-Goreigner et le pria de le prendre à bord, lui et sa famille, et de le transporter à Tunis. Cet officier venait de quitter les parages de Sévalle et de ramener, a Genta, la flotte d'Abou-Zékeria. S'étont alors embarqué avec les gens de sa maison et ses trésors, Ibn-khalas profita de la relâche du navire au port d'Oran pour descendre à terre afin de prendre quelque repus, et, après avoir mangé des figues qu'on lui présenta, il lut saisi d'une colique qui l'emporta sur-le-champ. Ceu arriva en 646 (1248-9).

Lo sul an donne alors le gouvernement de Coute à son propre

Variante: Amín, qui est probablement la bonne leços.

cousin, Abou-Yahya, fils d'Abou-Yahya-Zékérïa-es-Chehid, fils du cheikh Abou-Hafs, et l'y envoya avec Abou-Amr le sévillies, fils d'Abou-Khaled, auquel il venait d'accorder l'administration des revenus de cette place. Abou-Amr avait été l'ami de Chefaf et l'enneme d'Ibn-el-Djedd; aussi, quand Chefaf perdit la vie, il chercha un refuge à Tunis et ce fut là qu'il obtint d'Abou-Zékérïa cette charge importante. Depuis lors, aucun événement grave n'ent lieu à Ceuta jusqu'eu moment où cette ville temba au pouvoir d'Ibn-el-Azéfi, ainsi que nous le reconterens plus tard.

# la ville d'almería recommant la souveraimeté d'abou-Eèrèria.

En l'an 635 (4237-8), Mohammed-Ibn-Houd mouret à Almeria, et son vizir, Abou-Abd-Allah-Mohammed-Ibn-er-Remimi, s'empara du commandement. Cinq années plus tard, l'usurpateur, se voyant étroitement bloqué par lbn-sl-Ahmer, recounut Abou-Zékéria pour son souversin et lui envoya un acte de fidélité. Ceci eut lieu vers l'époque où l'Espagne orientale se plaça sous l'autorité du même prince. Ibn-el-Ahmer continus le blocus d'Almeria jusqu'à l'an [643 (4345-6)], quand il s'en rendit mettre, sinsi que nous l'avons dit dans l'histoire de ce chef . Er-Remimi quitte alors la ville, avec sa famille et ses trésors, et treave suprès d'Ibn-Khales, à Ceute, l'accueil le plus empressé. li reçut un logement, en debors de la ville, au milieu ées jardins de Ben-Younoch ; mais, en retour de l'hospitalité qu'on lui accords, il completa la perte de son bienfaiteur \*. Yoyant, ensuite, ses trames découvertes et l'amitié d'Ibn-Khalas changée en méfiance, i, profita de l'arrivée de la flotte qui rentrait des parages de Séville pour s'y embarquer. Arrivé à Tunis, il obtiet d'Abou-



<sup>\*</sup> La notice des souverains de l'Espagne se trouve dans la partie inédite de l'Héstoire universeite d'Ibn-Khaldoun.

Ici, dons le texte arabe et les manuscrits, on lit Abi-Rhelas; il faut luce Ibn-Khalas.

Zékéria une position honorable et se fixa dans cette capitale. Il y mourut propriétaire de plusieurs terres et villages et d'un grand nombre de belles maisons qu'il y avait fait construire.

IBK-RL-AMMER ABCORNAIT LA SOUVERAINSTÉ D'ABOU-ZÉRÉRÍA.

Mohammed-Ibn-el-Ahmer se révolta dans Arjona, sa ville ustale, contre l'autorité d'Ibn-Houd et parvint ensuite à s'emparer de Jaen, de Gordoue, de Séville et de l'Espagne [musulmane] occidentale. Après une longue guerre, un recomodement s'effectua entre ces deux princes et Ibn-el-Ahmer reconnut la souveraineté de son rival. Plus tard, il se révolta de nouveau et, en l'an 636 (1238-9), à l'époque où Séville et Ceuta se déclarerent pour Er-Rechid [l'almohade], il envoya aussi à ce prince un acte de foi et hommege. Tant qu'Er-Rechid vécut, Ibn - el - Ahmer lui demeura fidèle ; mais, ensuite, voyant qu'Abou-Zékéria [le balside] était parvenu à fonder un ampire en lifrikia et espérait remporter de grands avantages [sur les Almohades], il fit célébrer la prière publique au nom de cet émir dans toutes les mosquées de ses états, et choisit Abou-Bekr-lba-Ataca, membre du corps des cheikhs à Malaga, pour porter cette nouvelle à Tunis. Abou-Zékéria reçut cette députation avec un grand plaisir; en la congédiant, il lui remit une forte somme d'argent pour subvenir aux frais de la guerre seinte, et, jusqu'à se mort, événement qui out lieu en 64? (1249), il ne cessa d'expédier des subaides à ses sujets capagnols. Ibn-el-Ahmer brisa ensuite les liens qui le retensient dans la dépendance et parvint à fonder un royaume.

SIDJILMESSA RECONNAIT L'ADTORITÉ D'ABOU-ZÉRÉRÍA ET LA RÉPUDIR ENSUITE.

En l'an 640 (†242), lors de la mort d'Er-Rechid et l'avènement de son frère, Es-Said, un cheikh almohade, nommé Abd-Allah - Ibn - Zékéria - el - Hezerdji , gouvernait Sidjilmesse au



nom de la dynastie d'Abd-el-Moumen \*. Es-Said, ayant été vivement offensé de certains propos injurieux qu'El-Hezeraji avant tenus à son égard, repoussa les excuses que cet officier lai fit pervenir et en déchira la lettre. Effrayé du danger qui le meneçait, El-Hezeráji fit porter un acte de soumission à l'émir Abou-Zékéria, qui vensit d'occuper Tlemcea, et, en récompense de cette trahison, il reçut sa confirmation comme gouverneur ée la ville et province de Sidjilmessa, avec la promesse d'obtenir bientôt un envoi d'armes et de troupes, afin de pouvoir se défendre il vensit d'y faire proclamer l'autorité d'Abou-Zékéria, quand il vit arriver ches lui Abou-Zeid-Ibu-Ouagag \*-el-Gued rafou? et Abou-Said-el-Aoud-er-Reteb, qui s'étaient enfuis de Maroc. Celul-ci continua sa route jusqu'à Tunis; mais Abou-Zeid resta avec El-Hezerdji à Sidjilmessa.

En l'an 644 (4243-4), ou en 640, selon un autre récit. le sultan Es-Said, dont ces deux fonctionnaires avaient abandonsé le camp, marcha contre leur protecteur. Arrivé sous les murs de Sidjilmessa, il adressa une proclamation aux habitants pendant qu'Abou-Zeid-el-Guedmtou? les travailleit de son côté. Il en résulta un soulèvement du people qui expulsa El-Hezerdji et donna le commandement de la ville à Abou-Zeid. Le sultan recat alors une dépèche dans laquelle cet officier les annonça qu'il était prêt à lui remettre la ville, et il y répondit par une lettre de remerciments at l'assurance que le passé serait oublié. Quelques Arabes ayant rescontré El-Hezerdji, le conduisirent à Ks-Said qui reprit la route de Maroe, après avoir fait mourir le traftre et donné l'ordre d'en porter la tête à Sidjilmessa pour y être exposée aux regards du public. Cette ville rentra ainsi dans l'obéiisance, et demeura soumise au gouvernement almohade jusqu'à l'arrivée de certains événements dont nous aurons, ailleurs, l'occasion de parler.

<sup>&#</sup>x27; Voyez, ci-devant, p. 244.

<sup>1</sup> Variante de la page 254 ; Zékéria.

LES BEST-MERÍN RECONNAISSENT LA SOUVERAINSTE D'ABOU-BREER (A. LA VILLE DE REQUIREZ SUST LEUE EXEMPLE.

A l'époque où les Beni Merin et les Beni-Abd-el-Ouad adopterent la vie nomade, une guerre éclata entre ces deux pauples, et, pendant la longue suite d'hostantés auxquelles ils continuèrent à se livrer, chaque perti se faisait soutenir par ses elliés et confédérés. Quand la désorganisation se fut déclarée dans l'empire fondé par Abd-el-Moumen, chacune de ces tribus s'empara de la partie du Tell où elle avait l'habitués de séjourner [pendant l'été]. Les Beni-Abd-el-Ouad furent les premiers a établir leur indépendance, grâce à la distance qui les séparait de Naroc, siège du gouvernement almohade et heu de reades-vous pour les troupes de cet empire et pour les contingents fournis par les tribus.

Quand Abou-Zékérïa soumit la ville de Tlemcen, après avoir usurpé le trône de l'ifrikia et subjugué le Maghreb central, les Beni-Abd-el-Ouad reconnurent son autorité; mais les Beni-Heria no montrèrent pas un samblabie empressement, tent ils craignaient que ce prince ne favorisat les trabisons que ses nonvegux alliés pourraient tramer contre eux. Ils se bernèrent à prendre un ton soumis, et, tout en se tenant kors de son etteinte, ils lui firent des beiles promesses d'obéissance et l'encouragèrent dans ses projets ambitieux : ils le reconnurent pour khalife lágitime, lui promirent de soutenir sa cause et s'engagèrent à former l'avant-garde de son armée, quand il marcherait contre Marco. Ils décidérent même les tribus et villes du Magbreb qu'ils tenaient sous leurs ordres à embrasser le parti des Haïsides et à se mettre sous la protection de cette nouvelle dynastie. Leur emir, Othman-Ibn-Abd-el-Hack, et Mohammed, son frère et successeur, maintinrent, à ce sujet, une correspondance suivie avec Abou-Zékéria et lui envoyèrent des agents politiques, à plusicurs reprises.

Pendant ces entrefaites, le khalife Er-Rechid mourut; Tlemcen tomba au pouvoir d'Abou-Zékérïa, les tribus senatjennes du Maghreb central se rallièrent à la cause de ce prince, et les villes de ce pays, ainsi que celles de l'Espagne, recherchèrent l'honneur de faire partie de l'empire hafside.

Les babitants de Mikneça [Mequiner] qui, depuis quelque temps, s'étaient mis sous la protection de l'émir [mériaide], Abou-Yahya, fils d'Abd-el-Hack, assassinérent le gouverneur que la cour de Maroc avait étable chez eux et dont la conduite tyranmque leur était devenue manpportable. Ils firent alors avertir Abou-Tahya de ce qui vensit d'arriver, et, d'après le conseil de cet émir, ils proclamèrent la souverzineté d'Abou-Zékérte. Ce fut en l'en 643 (1245-6) qu'ils envoyèrent à ce prince la déclaration de leur soumission, acte qu'ils avaient fait deceser per leur cadi, Abou-'l-Motarref-Ibn-Omeire. Ils obtinment alors d'Abou-Yahya la promesse de sa protection, en ettendant l'arrivée des secours que la soltan de Tonis devait leur envoyer.

Quand cette nouvelle parvint à Es-Said [le souverain almohade], il en fut outré de coière et voulut marcher tout de suite contre Mikuaça. La crainte de sa vengeance empécha les révoltés de donner suite à leur projet, et une députation, composée de leurs docteurs les plus saints et les plus savents, obtint pour uux de ce monarque une amnistie entière. Depuis lors, cette ville me fit plus nuonn meuvement jusqu'à l'époque où Es-Said entreprit l'expédition qui lui coûta la vie.

L'SER ADOUTANTA-SERBNA, SUCCEMBUR DESIGNE AU TRÔNE DES MATRIDES, MEUR? A ROUGHE, BISGE DE SON COMMANDERNIS. --SON TRÂME MONAMEND SES DÉCLARÉ MÉRITIER DE L'ENTRES.

Nous avons dit qu'en l'an 633, l'émir Abou-Zékérîn-Yahya desma à son file, Abou-Yahya-Zékérîn, le commandement de Bougie, forteresse qui avoit été autrefois le siège de l'empire hammadite. Il lui accorda, en même temps, le gouvernement de

1 802

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yoy. p. 302.

toutes les localités qui dépendatent de cette ville, telles qu'Alger, Constantine, Bône et le Zab. Sous le poids d'une si vaste admiaistration, le jeune prince déploya tant d'habilité, tant de savoir, de piété et de justice que, par son mérite seul, il aurait para digne du khalifat.

Aussi, en l'au 638 (4240-4), son père le désigne comme succosseur du trône, et, ayant fait appuyer l'acte de cette nemination per les signatures de tous les grands du royaume, convequés en assemblée générale, il ordonna que le nom d'Abou-Yahya fât prononcé dans la prière publique après le sien. A cette occasion, il dicta, pour l'instruction de son fils, la lettre de conseils qui circule encore dans le public. Voici le texte de cet derit : « Que Dieu to dirige et te conduise l qu'il te mèse dans une voie où tu puisse mênter sa faveur et trouver le bouheur éternel! Dieu vanille que ten solions seient toujours dignes. d'éloges et que tes pensées restent toujours pures et ver-> tueuses. Soche que le premier devoir de odui auquel Dieu a confié la garde de ses créatures et à qui il fera readre compte. a même des moindres choses qui leur arriverent, est de ne rien entreprendre avant d'être assuré que son projet sere agré- able au Tout-Puissant. Après avoir placé sa cause, sa force et see moyens sous la protection de Dien, qu'il agiste, qu'il tra-» vaille, qu'il combatte pour la défense des musulmans et qu'il soutienne une guerre sainte pour l'avantage des vrais proyents. \* Mais, d'abord, qu'il mette sa confiance en Dieu et qu'il re- souce à tout pouvoir qui se vieudrait pas de Seigneur. Quand il te surviendra une affaire grave, une nouvelle fă-» cheuse, dempte l'emportement de tou cour, retiens ton ardeur, pèse bien les conséquences de ce que tu veux foire et a réfléchie avent d'agir. Evite la précipitation qui dénote un esprit faible et l'hésitation qui caractérise l'homme insonciant » et meledroit. Seche que les difficultés qui feraient reculer » même les plus habiles, peuvent être surmentées par la pa- tience et la prudence, jorates aux conseils des militaires sages et expérimentés; alors il est permis de les aborder en invo-

quant l'appui et le concours de Dieu.

Sois affable envers les soldats de tous grades, mais en les » traitant chacus selon son rang ; se tu meta les inférieurs au niveau des chefs, tu les jetteras dans l'insolence et la présomption, tout en indisposant les chefs et en portant attennte à leur dévouement. Si tu prodigues tes favours, tu les rendras. sant prix aux yeux des une et des autres et tu semerse la dis- corde permi tas propres partiseas. Regarde le chef de l'ar-» més comme ton père et les subordonnés comme tes file; traites-les avec condescendance et bonté, écoute leurs avin; » et, quend ta suras pris une décision, mets ta configues en Dieu, car Dieu aime ceux qui ont recours à son appin. Sévère pour toi-mêms, tu dois repousser l'amour-propre et la con-» fiance en ton propre mérite ; te pécoulerse point les gens égarés qui, voulant te tromper, diront : Te es le premier des hommes en prassance, tu les surpasses tous en libéralité, en vertu et en brevoure. Sache que cola est mensonge et décep-» tion et que Dieu exaltera celni qui s'homilie devant lui. » Il est de toudevoir d'examiner l'état de les sujets et de pren-» dre des reuseignements sur la conduite des fonctionnaires qui les administrent et des magistrats qui leur rendent justice, me ferme les yeux ni sur leurs vertus, ai sur leurs fautes. Toutes les fois qu'on t'invoquera contre l'oppression, fais-la dispa- raltre; punis les transgresseurs, sans distinction de rang; châtie les crimes de tes agents, sans avoir égard ai aux liens. qui pourront les attacher à toi, ai aux services qu'ils suront pu te rendre. Ne laisse pas à un seul individu le droit de te présenter les pétitions de tes sajets et les plaintes des ops primés; ne te conduis pas à lenr égard d'après sa velosté, mais attache à la personne des hommes probes, véridiques, » qui recheroneront la vérité et qui se feront de nouveaux titres à la favour de Dieu per leur empressement à te faire pervenir » les réclamations de ceux qu'il a créés. Avant de prendre une décision, la entendras chacua de cos agents en particulier; car at to to fies exclusivement ' aux rapports et aux conseils.

<sup>1</sup> Lises : letagest.

- d'un seul individu, tu t'exposeras à être entraîné dans la partialité par ses passions et ses préjugés, au point de sacrifier les intérêts du bon droit et de la vérité. Si un homme vient te porter plainte pendant que tu es sur la route et en voyage, dis-lui de s'approcher et interroge-le, afin de bien connaître le sujet de sa réclamation; réponds-lui avec bonté et douceur pendant que tu l'écoutes, l'altention, la commisération que tu lui auras montrées l'encourageront à te parter avec confignes et laisseront dans les esprits des grands et des petits une haute opinion de la canduite comme administrateur et comme souverain.
- » La vie et les biens de tout musulman sont choses sacrées pour quicenque croit en Bieu et au jour du jugement; ob se peut y toucher sans être autorisé par le Coran et les tradi- tions du Prophète, et encore faut-il que le texte de la loi et la preuve du délit soient là pour justifier la sentence. Il en est autrement à l'égard de ceux qui attaquent et voient les mu- sulmans sur les grandes routes, des gens qui persistent dans l'égarement et qui portent atteinte aux vrais croyants dans leurs personnes et leurs biens. Pour ceux-là, il n'y a que l'épée, instrument qui extirpe le mal et qui guérit les cerveaux. troublés par l'esprit du désordre. Ne pardonne jamais les défauts des hommes envieux, de ces gens qui, étant incapables d'aucus travail bonnéte, cherchent à ruiner la prospérité d'aq- trui ; si tu leur pardonnes, ils se mettrent à parler : puis, des paroles ils passeront aux actes, et c'est sur toi que retembera » le mat dont ils se seront rendus coupables Ici, il faut couper > court au crime avant qu'il ne se prepage : il ne faut pas l'attendre, mais le prévenir.
- Pàrdois avoir toujours la pensée de la mort présente à l'espent; ne te laisse pas séduire par les biens du monde, quand même tu croirais les tenir, et garde-toi de comparaître devant le Seigneur sans y être devancé par des bonnes actions, marchandise dont tu retireras grand profit en l'échangeant contre la bienveillance de Dieu. Le résignation à se volonté est le métier le plus profitable, la mine la plus riche à exploiter, et

- » l'abuégation de soi est un trésor inépuisable. Au sujet de ces » paroles du Coran : Et nous avons laissé sur lui [cette béné-
- » diction] pendant les générations suivantes : Que la paice soit
- a sur Not dans l'univers entier ! un commentateur a dit :
- Cela signific une bonne renommes dans le monde, perce qu'il
- » y laissa l'étarnel souveoir de sa conduite méritoire et de ses
- » actions saintes et célèbres. » Du'il te suffise donc, en fast des
- s biens mondains, de posséder un habit pour te couvrir et na
- chaval pour te porter au secoura des serviteurs de Dieu.
- Si tu gardet ces conseils sans cesso devant les yeux, j'ai
- s tout espoir que Dieu laissera remporter par ta maia des vio-
- » toires qu'il aura rendu faoiles, qu'il te soutiendra sans cosse
- s et qu'il ne l'affligera que pour ton avantage. [Ainsi soit-il]
- » per la bonté de Dieu, per sa passanos et par sa majosié!
- » Dieu veuille que ta sois de ceux qui écoutent pour retenir et
- » qui répondent à l'appel quand on les invite à suivre la bonze
- » voia. Dien est tout-puissant et digne d'être obdi. Il n'y a de
- » force, ni de puissance que par le moyes de Dieu trin-haut
- » Dies neus suffit, et il cet le meilleur des gardieus. »

Ce fat en saivant les conseils renfermés dans cet excellent écrit que l'émir Abou-Yahya se forma au trône et qu'il s'acquit une haute position dans l'empire; mais, en l'au 656 (1248-9), pendant qu'il se livrait à l'étude et à la dévotion, la mort vint l'enlever aux espérances qu'il avait éveillées dans tous les cours. Cet événement plonges le sulten dans un chagrin profond et fournit aux poètes le sujet de plusieurs élégies qui servirent à augmenter la douleur et à entretenir la tristesse du malheureux père.

Dans une assemblée des grands officiers de l'empire, le sultan désigna comme son auccesseur l'émir Abou-Abd-Allah-Mohammed, frère du prince décédé, et il leur ordonne à tous d'appaser leurs aigustures à l'acte de cette nomination.

Cores, sourate 37, versets 76, 97. L'auteur de cette lettre n'en cite que le premier verset.

## MORT DU BULTAN ABOU-ERKERTA. -- SUITES DE CET EVENEMENT.

Le sultan Abou-Zékéria venait de quitter Tunis et s'était dirigé vers Constantine dans l'intention d'examiner l'état de cette province. Arrivé à Baghaïa, il passa ses troupes en revue et recut une députation des Douaouida que lui amena Mouca-Ibn-Mohammed. Ce cheikh, après s'être montré peu dispos à l'obéissance, fit maintenant sa soumission. Le sultan était encore à Baghala quand il tomba malade ; mats , spres son retour à Constantine, il recouvra la santé et se transporta à Bône. Attaqué de nouveau per la même indisposition , qui se déclars, cette fois-ci, avec une grande intensité, il mourut en arrivant sous les murs de Bône, le 22 du mois de Djomada ascond 647 (2 octobre 1249) et dans la vingt-deuxième année de son règne. Il fut enterré dans la grando mosquée de Bône ; mais, en l'an 666 (4267-8), quelque temps avant le siège de Tunis par les chrétiens, on transporta son corps à Constantine. Abou-Abd-Allah-Mohammed, son fils et successeur désigné, fut aussitôt proclamé sultan.

A peine la nouvelle de cette mort se fut-elle répandue que plusieurs états, situés dans les pays lointains, cessèrent de reconnaître la souveraineté de l'empire hasside. Partout où l'autorité d'Ibn-el-Ahmer se faisait sentir, on supprima le nom de cette dynastie dans la prière publique; mais Yeghmoracen-lbn-Zian, seigneur du Maghreh central, lui resta fidèle et, jusqu'au siège de Tlemcen (par les Mérandes), [son fils Othman] suivit l'exemple qu'il avait donné. [Dans l'histoire des Beni-Abd-Ouad] nous expliquerons le motif de leur défection.

Ceuta était alors gouversé en nom l'émir Abou-Zékér'a par Abou-Yebya-Ibn-es-Chebtd, prince qui avait sous ses ordres Abou-Amr-Ibn-Abi-Khaled et le caïd Chefaf. Quand on apprit dans cette ville qu'Abou-Zékérïa avait cessé de vivre, une populace émentée tua ces deux officiers et mit Ibn-es-Chebtd dans la nécessité de de s'enfuir fà Tunis. Cette révolte fut en grande

partie l'ouvrage de Hadjoun-er-Rendahi \* lequelavait agu d'apres les inspirations d'Abou-'l-Cacem-el-Atéfi et d'autres notables de la ville, qui voulaient tous avoir Abou-l'-Cacem pour gouverneur. Cette révolution eut lieu en l'an 647 (4249-50), et on célébra aussitôt la prière publique à Ceuta au nom d'El-Morteda [le khalife almohade].

Tanger survit l'exemple de Ceuta et reconnut pour chef un officier surnommé lhu-el-Amir , auquel Abou-Ali-Ihu-Khalas avant délégué le commandement. Cet lba-el-Amir s'appelant Youçof; son père Mohammed, était fils d'Abd-Abd-Alah-ihu-Ahmed-el-Hemdan .

Quand le caïd Rendahi et Abou-'l-Cacem-el-Azéñ se furent emparés du pouvoir à Ceuta, Ibn-el-Aufr en fit de même à Tanger; mais, au heu de reconnaître comme eux la souveraineté des Almohades, il y fit prononcer la prière publique au nom du sultan hafside. Bientôt après, il remplaça co nom par celui du khalife abbacide [de Baghdad], en y ajoutant le sien. Cot état de choses dura jusqu'à ce qu'il mourut assessiné par les Mérioides. Dans l'histoire de ce peuple nous donnerons les détaits de cette affaire. Les fils d'Ibn-el-Amir se rendirent à Tunis avec leur beau-pere, le cadi Ahou-'l-Ghanem-Abd-er-Rahman-Ibn-Youçof, un des émigrés musulmans qui avaient quitté Xativa [lors de la prise de cette ville par les Chrétiens, en 1244 de J.-C.]. Abou-'l-Ghanem s'était alors fixé à Tanger et avait contracté une alliance matrimoniale avec la famille d'Ibn-el-Amir.

Quant au cadi Abou-'l-Cacem-el-Azófi, il s'était fait remarquer par sa piété, ses telents, ses connaissances comme légiste et sen habileté comme rédacteur d'actes et d'obligations. Aussi, sons le règne du [dernier] sultan, il avait rempli, avec éclat, les fonctions de cadi dans la métropole de l'empire.

Variantes: Rendadje, Zendaki, etc.

Voy., ci-devant, p. 323, note.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abmed-el-Hemdani descendalt, peut-être, de Ramed-bo-Hemdan, le chef avrébien qui trabit le prince idricide El-Haddjam.

En Sicile, les musulmans de Palerme jouissaient des mêmes droits que les chrétiens, tant dens le ville que dans les campagnes; avantage qu'ils devaient à un traité que le sulten [hafaide] avait négoció en leur faveur avec le seigneur de cette île. Depuis lors, la bonne harmonie s'était ma ntenue entre les deux peuples, mais la mort d'Abou Zekéria vint tout déranger. Les chrétiens se portèrent à de graves excès contre les vrais croyans et les forcèrent à se réfugier dans les châteaux et l'eux escarpés de l'ile. Les fayards prirent pour chef an aventurier appartenant à la tribu [arabe] d'Abs; mais ayant été cernés et bloqués dans leur montagne, ils firent leur soumission. Le vainqueur les déporta dans le pays situé à l'autre côté du détroit [de Messine] et les établit auprès de [Melfi,] berceau de sa puissance, au miliou d'une contrée riche et populeuse. Il passa ensuite dans l'île de Malte, et, après avoir ressemblé tous les Musulmans qui s'y trouvaient encore, il les envoya joindre leurs coreligionnaires [dans la Pouille]. Devenu ainsi maître de la Sicile et des fles voisines, le tyran en fit disparaftre l'islamisme et le remplaça par les doctrines de l'infidélité.

#### INAUGURATION DU SULTAN ABGE-ABB-ALLAN-EL-MOSTANCER.

En l'an 647 (4249), quand l'émir Abou-Zékéria mourut sous les murs de Bône, sinsi que nous venons de le dire, les grands officiers de l'empire et les troupes du camp s'accordèrent pour reconnaître pour chef l'émir Abou-Abd-Allah, fils du mousrque défunt. Mohammed-el-Lihyani, oncle d'Abou-Abd-Allah, leur administre le serment de fidélité. Le nouveau souverain pertit sur le champ pour Tunis, où il fit son entrée le 3 Redjeb de la même année (octobre 4249).

Le jour de son arrivée dans la capitale de l'empire, on lui tenouvella le serment qu'il avait déjà reçu et on lui donna le titre d'El-Mortencer-Billah (qui cherche la victoire avec l'aide de de Dieu). Quelque temps après, il se fit prêter le même serment pour la troisième fois, et choisit les mots suivants pour en

composer son paraphe : Ri-hamdo lillahi ouaz-chekro lillah (louange à Dieu et reconnaissance à Dieu).

S'étant chargé du poids de l'empire, il fit arrêter et conduire à El-Mehd'a l'eunuque Kalour, serviteur intime de son père et intendant du palais. D'après les ordres qu'il expédia dans toutes les provinces, les habitants s'empressèrent de lui envoyer leur déclaration de fidélité. Il prit pour vizir Abou - Abd-Allah-Ibn-Abi-Mehdi, et pour cadi Abou - Zeid-et - Touzeri, précepteur de son cousin, le fils de Mohammed-et-Lihyani.

LE FILS DE MONAMMED-EL-LINYAME SE MET EN RÉVOLTE ET MEURY AINSI QUE SON PÉRE.

L'émir Abou-Zékérïa avait deux frères : Abou-ibrahîm et Mohammed, surnommé *El-Lihyoni*, à ceuse de la longueur de sa barbe (*lihya*). Bien que ce dernier jouissait de l'amitié toute particulière du sultan, la meilleure intelligence n'en régna pas moins entre les trois (rères.

Abou-Abd-Allah-el-Mostancer ayant succédé à son père, Abou-Zékérla, confia le vizirat à Mohammed-Ibn-Abi-Mehdi, personnage marquant de la tribu des Rintata. La jeuneusse du nouveau souverain, qui n'avait alors qu'environ vingt ans, inspira à ce ministre l'espoir de pouveir le diriger à son gré. Mais, peur atteindre ce but, il fallait vaincre la résistance que devait bui opposer l'entourage du sultan, troupe régulièrement organisée dans laquelle il n'y avait que des esclaves chrétiens et des musulmans espagnola appartenant à de bonnes familles. Ces serviteurs fidèles devaient leur fortune et leur position au dernier sultan et formaient un corps de milice dont le nombre en impess



<sup>&#</sup>x27;En arabe: sisme. Tous les écrits émanés du sultan devaient porter son paraphe.

<sup>2</sup> Dans is texte arabe, il faut lire Aba-Abd-Allah & la place d'Abos-Abd-Allah.

aux Almohades et dont les membres leur enlevaient les meilleurs

emplois de l'empire.

Pour parvenir à ses fins, Ibn-Abi-Nehdi s'adressa ' d'abord aux frères du seu sultan, et chercha à leur inspirer le regret d'avoir laissé échapper le pouvoir. N'ayant obteau aucun encouragement de leur part, il se retourna vers le fils de Mohammed-el-Lihyani, et l'ayant décidé à le seconder, il le reconnut pour souverain et lui prêta secrètement le serment de fidélité en l'assurant que les moyens d'exécuter leur projet ne manqueraient pas. Mohammed-el-Lihyani déceuvrit la trabison de son fils et en informa le sultan, poudent que le cadi Abou-Zeid-et-Touzeri, fidèle aussi à son devoir, lui fit parvenir la même nouvelle.

Le vingtième jour du mois de Djomada [premier] de l'an 648 (août 4250), Ibn-Ahi-Mehdi se rendit de bou matin à la porte du palais, où il devait donner sudience au public en sa qualité de vizir. Ayant alors fait arrêter son cellègue Abon-Zeid-Ibn-Djamė, il se rendit avec les chefs almohades à la maison où demeurait le fils d'El-Libyani, et lui prêta le serment de fidéfité. Le sulten fit aussitét monter ses partisans à cheval et donne au cald Dafer, son affranchi, l'ordre d'attaquer les rebelles. Ces troupes en vinrent aux mains avec les Almohades dans le Mosella", en debors de la ville, et les mirent en ploine déroute. Cette rencontre coûta la vie à Ibn-Abi-Mehdi et à Ibn-Ouesguelden. Dafer se dirigea ensuite vers la maison d'El-Lihyani, oncle du sultan, et le fit mourir ainsi que son fils, le même auquel les conjurés avaient engagé leur foi. Il prit alors leurs têtes pour les porter au sultan, et ayant rencontré en chemin Ibrahim. l'autre oncle, accompagné de son fils, il leur ôta également la vie.

Les maisons des Almohades furent livrées au pillageet détruites de fond en comble.

Quand la sédition fut étouffee et l'agitation apaisé, le sultan prodigua des récompanses à ses amis et partisans. Il rétablit aussi dans le vizirat Abd-Allah-Ibn-Abi-'l-Rocein, le même qui,

T 3.

Je lis fedakkel, à la trousième forme

Voy. tome 1, p. 373.

à l'avènement du prince, avait dû céder devast l'ambition d'Ibn-Abi-Mehdi et quitter non-seulement sa place mais la ville. Tout reptra aiors dans l'ordre.

Quelque temps après, les ennemis de Dafer complotèrent sa perte et représentèrent au sultan l'extrêma illégalité de la conduite tenne par cet affranchi, qui avait ordonné la mort des oncles du souversin, bien que leur innocence fût parfaitemenreconnue. Prévenu de ces intrigues, et craignant la colère de son maître, Dafer pritla fuite et chercha un refuge chez les Donaouida. Hilai, chent de Dafer, qui avait le plus contribué à le desservir, obtint alors du sultan la place de card (général en chef). Dafer continua pendant quelque temps à vivre en proserit sous la protection des Arabes.

#### MORUMENTS DU RÉGRE DE CE SULVAN.

Parmi les constructions vraiment royales qui s'élevèrent acus les auspices d'El-Mostaucer, nous devons aignaler d'abord le parc de chasse qu'il forma auprès de Bentert, en l'an 650 (1262-3). Une vaste étendue de terrain, située dans la plaine, fut enteurée d'une clôture afin de procurer un séjour tranquille à de nombreux troupeaux de bêtes fauves. Quand le monarque voulait se dopner le plaisir de la chasse, il entrait à cheval dans ce parc, accompagné de quelques-uns des afiranches attachés à sa personne et de plusieurs fauconniers ayent avec eux des faucons, des sacres, des chiens tlougue i et des léopards. Comme la clôture empéchait le gibier de s'échapper, le suitau pouveit s'amuser toute la journée au gré de ses désirs et courir dans un parc magnifique dont le pareil n'existait pas au monde.

Youlant procurer aux dames de son harem la facilité de se

<sup>&#</sup>x27; C'est-à-dire : des levriers En Ecosse, le même mot est employé pour désigner la limier de la grosse espèce.

rendre du polais au jardin de Ros-et-Tobio ' sans être exposées aux regards du public, il fit élever une double muraille depuis le palais jusqu'au jardin. Ces murailles avaient dix coudées de hanteur, et l'intervalle qui les séparait avait aussi dix coudées et formait une voie de communication. Cette construction était bâtie avec tant de solidité qu'elle promettait de durer aussi longtemps que l'empire.

Ensaite il fit élever dans l'avent-cour de son peleis le pavillon appelé Cobba Asarak (coupele asarak). Ce dermer mot appartient à la langue des Masmouda et signifie large et vaste. Cot édifice forme un portique large et élevé, dont la façade, tournée vers le couchant, est percée d'une grande porte à deux battants artistement travaillés en bois et d'une talle grandeur que la force réunie de plusieurs hommes est nécessaire pour les ouvrir et les fermer. Dans chacun des deux côtés qui touchent à calui de la façade s'ouvre une porte tembiable à celle que nous venous de décrire. La porte principale est [uinsi] du côté de l'occident et donne sur un énorme escalier d'environ cinquante marches. Cet ascalier est aussi large que le portique, et sa direction transversale est du nord au sud. Les deux autres portes s'ouvrent sur des allées qui se prolongent jusqu'au mur d'enceinte et reviennent ensuite aboutir dans la cour même. Lors de la présentation des chevaux de tribut ¹, et pendant la revue des troupes, ainsi qu'aux jours de fête, le sultan se tient dans ce pavillon. assis sur son trône, en face de la grande porte d'entrée. Ce bâtiment, aussi remarquable par la besuté de son architecture que par ses vastes dimensions, offre un témoignage frappant de la grandeur du prince et de la puissance de l'empire.

Dans le voisinage de la capitale il forma un jardin auquel it donna le nom d'Abou-Pehr et que l'admiration universelle a

<sup>2</sup> Ce jardin touchait à la ville de Tunis, mais, comme les autres monuments décrits (ci., il a totalement disparu.

La leçon si-God est la bonne. Encore aujourd'hal, les chevaux présentés au gouvernement par les tribus qui font leur sommission s'appetient kheil-si-gada.

rendu célèbre. Os y voyait une forêt d'arbres dont une partie ser vait à garnir des traillages pendant que le reste croissait en pleme. liberté. C'étaient des figuiers, des oliviers, des grenadiers, des dattiers, des vigues et d'autres arbres à fruit; puis, les diverses. variétés d'arbrisseaux sauvages, tels que le jujubier et le tamerisc, et tout cela disposé de manière à former de chaque espèce un groupe à part. On donnt à ce massif le nom d'Es-Chara-(le éocage). Entre ces besquets se déployaient des parterres, dos étangs, des champs de verdure ornés de fabriques et converts d'arbres dont les fleurs et le fenillage charmaient les regards. Le citronnier et l'oranger mélaient leurs branches à celles du cyprès, pendant que le myrte et le jasmin souriaient au nénular. Au milieu de ces prairies, un grand jardin servait de ceinture à un bassin tellement étendu qu'il paraissait comme une mer. L'eau y arrivait par l'ancien aqueduc, ouvrage colossal qui s'étend depuis les sources de Zaghouan jusqu'à Carthage et dont la voio passo tantôt au niveau du sol et tantôt sur d'énormes arcades à plusieurs étages, soutenus par des piles massives et dont la construction remonte à une époque très-reculée. Ce conduit part d'une région voisine du ciel, et pénètre dans le jardinsous la forme d'un mur; de sorte que les saux , sourdissant d'abord d'une vaste bouche pour tember dans un grand et profond bassin de forme carrée, construit de pierres et andust de platre, descendent par un canal assex court jusqu'au hesain [du jardin] qu'elles remplissent de leurs flots agités. Telle est la grandeur de cette pièce d'esti que les dames du sultantrouvent moins de plaisir à se promener sur le rivage que de s'asseoir chacune dans une nacelle et de la pousser en avant, afin de remporter sur ses compagnes le prix de la vitesse. A chaque extrêmité du bassin s'élève un pavillon, l'un grand, l'autre petit, soutenus, tous deux, par des colonnes de marbre blanc et revêtus de mosaïques en marbre. Les plafonds sont en bois artistement travaidé et se font admirer par leur construction solide autant que par la beauté des arabesques dont ils sont ornés. En somme, les kiosques, les portiques, les bassins de ce jardin, ses polais à plusieurs étages, son ruisseaux qui

coulent à l'ombre des arbres, tous les soins prod gués à ce lieu enchanteur, le rendaient si cher au sultan que, pour mieux en jouir, il abandonna pour toujours les lieux de plaisir construits par ses prédécesseurs. Rien ne fut négligé, de son côté, pour augmenter les charmes d'un endroit dont la renommée devait remplir l'univers.

ABOU-ISHAC, FRERE DU SULTAN S'EMPUIT CHEZ LES RÎAR.

Le sultan El-Mostancer craignant beaucoup l'ambition de son frère Abou-Ishao, et, pour se garantir contre lui, il le tenait on surveillance et le traitant avec une rigueur et une sévérité extrêmes. En l'an 654 (4253-4), il sortit avec ses troupes pour arranger quelqu'affaire qui intéressait l'état, et, pendant sa marche, Abou-Ishac réussit à s'enfuir du camp et à passer chez les Douaouida, branche de la tribu de Riah. Les membres de cette punssante famille lui prétèrent le serment de fidélité à Zeraïa \*, endroit situé dans les dépendances de Nigaous. Parmi les personnes qui se rallièrent ensuite à sa cause. Abou-Isbac reconnut avec plaisir un ancien serviteur de son père, l'affronchi Dafer, dont le dévouement et le rang élevé lui semblaient dignes des plus hauts égards. Les insurgés allèrent alors mettre le siège devant Biskera et reçurent dans leurs rangs Fadl-Ibn-Ali-Ibnel-Hacen-Ibn-Mozni, l'un des cheikles de la ville. Cet homme s'était tout d'abord prononcé en faveur d'Abou-Ishao et dut pesser du côté des assiégeants parce que les autres notables de la place avaient tenu conseil pour le faire mourir. Sa défection entraîns la soumission de Biskera. Cette conquête achevée, les alliés d'Abou-Isbae partirent pour Cabes, et, pendant qu'ils tâchaient de réduire cette forteresse, ils reçurent l'appui d'une foule d'Arabes nomades qui leur arrivèrent de tous les côtés.

Les manuscrits et le exte imprimi portent, à fort, Ronaia

Le sultan fut tellement inquiet des suites que pourrait avoir cotto révolte qu'il enferma deue la citadelle tous les enfants du prince fugitif et les y retatsous bonce garde. Son vizir, Ibn-Abi-'l-Eocora, travailla, de son côté, à semer la division entra Abou-Ishac et Defer. Pour y pervenir, il fit entendre officiousement h la sœur de ce priece, laquelle se trouvait alors dans le capitale. que son frère ferait bien de se mélier de l'affranchi. Elle ne manqua pas d'en faire avertir Abou-Ishae, et cette communication out le résultat auguel le vixir s'attendait. Dafer ayant remarqué que le prince lui témoignait une extrême froideur, le quitta et a'en alla dans le Naghreb d'où il passa en Espague. Les bandes qui entourgient les drapeaux d'Abou-Ishac se dispersérent ausatôt, et ce prince fut obligé de s'exfuir à Tiemeen. De là, il se rendit en Espagne et se présents à la cour de Mohammed-lba-el-Ahmer, Accueilli avec de grands honneurs par ce monarque, ancien ami de son père il obtint de lui une pension considérable et est ensuite l'occasion de presdre part à la guerre. sainte et de se distinguer dans plusieurs rescontras avec les in-Adèles. Le sultan El-Mostancer no cessa, jusqu'à sa mort, d'esvoyer à Ibn-el-Ahmer des endeaux et des députations almohades, afin de conserver an bienveillance et l'empêcher de seconder les projets du fugitif, sur lequel, du reste, il obtenzit des reaseignemente per la même occasion. Plus loin, nous raconterons comment Abou-Ishaq parviat su trôno de l'Ifrikia.

Apres la mort d'El-Mostancer, Defer quitte l'Espagne et alle débarquer à Bougie, d'où il envoys ses file suprée d'El-Ou ather [le nouveau khahfe], afin d'obtenir se grêce et l'autorisation de pertir pour la Mecque. Le vizir [lbn-el-Habbeber] qui, à cette époque, gouvernait en maître l'empire hafside, craignait tent l'influence de cet affranchi qui l'écrivit au gouvernaur de Bougie, le cheikh almohade Abou-Halal-And-el-Hantati, lui ordonnant de le faire assessiner, plutôt que de le laisser pertir pour l'Orient. Dafer fut tué et ce crime demoura impusi. Ses file trouvèrent un refuge cher les Beu.-Toudjte et repararent, plus tard, dans le cortége d'Abou-Ishac, quand ce prince revent en Afrique pour monter sur le trône.

BISTOIRE ET CHUTE DES BENI-<sup>1</sup>N-NÔMAN. — EXPÉDITION DU SULTAN DANS LE 248.

Les fils de Nôman apparlenaient à la tribu des Hintata où ils tenaient le rang de cheikhs et dochefs de peuplade. Sous le règne de l'émir Abou-Zékéria, ils figuraient au premier rang parmi les fouctionnaires de l'empire, et, lors de l'avènement d'El-Mostancer, ils avaient obtenu en don le gouvernement de Constantine, ville qu'ils firent administrer par un de leurs parents. L'atné de ces chefs se nommait Abou-Ali; les deux autres s'appelaient Reimonn et Abd-el-Quahed. Comme ils avaient trempé dans la conspiration [du fils] d'El-Lihyani, le sultan les fit tous arrêter en l'an 654 (4253-4), aussitôt qu'il eut raffermi son autorité et rétabli l'ordre dans ses états. Abou-Ali fut déporté à Alexandrie, Neimonn fut mis à mort, et, avec anx, disparut toute l'influence de leur famille.

Quelque temps sprès, un nommé Abon-Himsra suscita une révolte dans le Zab. Le sultan partit aussitôt de Tuais pour châtier les rebelles, et ayant feit essuyer à leurs bandes une défaite sanglante, il ôta la vie à leur chef, que l'on était parvenu à faire prisonnier. La tête de cet aventurier fut portée à Tunis et exposée aux regards du peuple. El-Mostancer se rendit ensuite à Maggara et en arrêta les notables, qui appartenaient tous aux tribus de Mirdas et de Debbab, branches de la granda tribu de Soleim. Parmi eux se trouvèrent Rehab-Ibn-Mahmoud et son fils. Il les envoya à Bl Mehdra pour y être mis au cachot, et, après ce coup de main, il rentra à Tunis chargé de butin.

## LA MECQUE RECONNAÎT LA SOUVERAINMES DES MAPSIDES.

Le seigneur et gouverneur de la Mecque appartenait à la plus noble famille du monde, à celle des chérifs descendants d'El-Hacen, fils de Fatema [fiile de Mahomet]. Il se nommait Abou-Nemi; son frere s'appelait Idris. Depuis l'époque où Salah-ed-



Dis (Salades)-Youşof, fils d'Aïoub le kourd, sut rétable l'autorité spiretuelle des khalries abbacides en Egypte, en Syrie et en Hidjax 4, les chérifs de la Mecque avaient continué à reconnaître la souveraineté de cette famille. Le droit de commander les pèlerens et d'administrer la ville demeurs, toutefois, entre les mains de [Salah-ed-Din] qui le transmit à ses des condants, desquols il passe à leurs affranchis, ninsi que cela se voit encore de nos jours. Il s'éleva hientôt de vives contestations entre ces affranchis et les chérifs, et la lutte durait encore quand les Taters vinrent renverser le khalifat de Baghdad et que la dynastie hefside s'éleva en Afrique, forte des vœux et de l'appui des peuples.

Il se trouveit alors domicilié à la Mecque un soub [ou docteur accétique] qui s'appelait Abou-Mohammed[-Abd-el-Hack]-Ibu-Sebâta. Cet individu, ayant quitté Murcie, sa ville natale, s'était d'abord rendu à Tunis, et, comme il était profondément versé dans la counsissance de la loi et des accences intellectuelles, il avait affiché la prétention de s'être dompté au point de pouvoir marcher droit dans la voie du soutisme. Il professant même une

partie des doctrines extravagantes que l'on apprend dans cette école, et il enseignant ouvertement que rien n'existe excepté. Dieu, principe dont nous avons parlé dans notre chapitre sur les soufis exagérés \*. Il prétendant même s'être acquis la faculté de régir selon as volonté \* toutes les diverses espèces d'êtres [ot

Avent le conquête de l'Egypte par Saledin et le chute des Fatetaides, lequelle en fet le conséquence, ce pays, alsei que le Syrie et la portie de l'Arabie qui s'appolle le Responst qui renforme le ville de la Menque, reconnaissalent l'autorité apirituelle et temporelle des khalifes falamides.

Ce shapitre se trouve dans les Proligomènes. — Le tome un du recuell des Nations et Emtraits, etc., remiseme une netice des Vies des Soufs de Djamé, dans laquelle M. de Sacy donne une savante exposition des dondoctrines du soufisme. Il y a inséré le texte et la traduction du chapitre auquel the-Khaldoun renvoie le lecteur.

<sup>\*</sup> Il faut corriger le texte arabe et lure seserref à la place de sesencef... Vey. Notices et Extracts, t. 20, pp. 303, 301, aigui que le texte arabe... p. 297, lignes 6 et 8.

apérer des miracles]. Par suite de ces opinions, il se vit attaqué dans ses croyances religiouses et secusó de professor une doctrine imple et contraire aux bonnes mœurs; il finit même par encourir la réprobation d'Abou-Bekr-Ibn-Khalfl-es-Sekouni, ancien chef des théologiens de Séville et alors chef de ceux de Tunis. Comme celui-ci avait déclaré qu'on devait poursuivre Ibn-Sebâin comme criminel, les muitis et les traditionnistes s'acharnerent contre le novateur dont ils repoussèrent les prétentions extravagantes. Craignant que ses adversaires trouvassent assez de preuves pour le faire condamner, cet homme passa en Orient et se fixa à la Mecque. Réfugié là, dans l'assle inviolable du temple, il se lia d'amitié avec le chérif, seigneur de la ville, et l'encouragea dans la résolution qu'il avait formée de reconnaître la souveraineté d'El-Mostancer, sultan de l'Ifrîk'ia. Voutant capter la bienveillance de ce monarque et trouver le moyen de se venger à son tour, il composa et traça de sa propre main la lettre par laquelle les chérifs de la Mesque acceptaient ce prince pour souverain 4.

Quand le sultan reçut cet écrit, il convoqua tous les dignitoires de l'empire ainsi que le peuple, afin de leur en donner lecture. Le cadi Abou-'l-Berra, prédicateur de la cour, prit ensuite la parole et, à la suite d'un long discours sur l'admirable style de la lettre, il signala l'excellent effet qu'elle devait produire dans le monde en faisant connaître le nouvel éclat que la gloire du sultan et de son royaume venait de recevoir par l'empressement des habitants de la Ville Sainte à reconnaître son autorité. Il termina son discours par une prière pour la prospé-

1-3 63

Dans le texte arabe, cette lettre remplit onze pages. Elle se cempose d'allusions coraniques, acolastiques, métaphysiques, cabalistiques,
mystiques, historiques et grammaticales, entremèlees de jeux de mots
intraduisibles et de jeux d'esprit presqu'insaisiasables. Bien que nous
syons compris la plus grande partie de ces graves futilités, nous n'avous pas essayé de les traduire, puisqu'il faudrait, en outre, un fong
commeutaire pour les rendre intelligibles. La recommissance d'ElMostancer par les habitants de la Mecque est le seul fait qui y est
énoncé L'auteur, Iba-Sebàin, mourut en 669 (1270).

rité du monarque et renvoya l'assemblée. Ce fut la un des ples beaux jours de l'empire.

LES DINI-MERIN ET LE ROI DES NOIRS ENVOIRNT DES AMBASSADES AU SULTAN MAPSIDE

Quand les Beni-Merin eurent fait leur soumission à l'émir Abou-Zékéria et reconnu la souveraineté des Hafaides, ils déciderent les habitants de Miknaça (Mequines), de Teza, d'El-Casa et des autres localités qui leur étaient tributaires à expédier au sultan des adresses de félicitation et de dévouement. Après l'avènement d'El-Mostancer au trône de Tunis et la proclamation d'El-Morteda comme souverain de Maroc, une guerre prolongée, dont nous avons déjà parlé et dont nous rapporterons ailleurs les détails, eut lieu entre les Mérinides et les Almohades marocains.

En l'an 632 (1254), l'émir Abou-Yahya, fils d'Abd-el-Hack, envoya au sultan hafside une députation de cheikha mérinides chargée de lui présenter les hommages et la soumission des habitants de Fex. L'arrivée de cette ambassade produisit une sensation profonde dans tout l'empire, et le sultan lui-même en témoigna sa hante satisfaction par l'accueil bienveillant qu'il fit aux envoyés et par les présents dont il les combla au moment de leur départ.

Après la mort d'Abou-Yahys, son frère et successeur, Yacoub, expédia au sultan une nouvelle députation avec de riches cadeaux. Cette mission eut pour but d'obtenir l'appui d'El-Mostancer contre le sultan almohade, El-Morteda, et de lui donner l'assurance que son autorité serait établie dans Maroc aussitôt que les Mérinides deviendraient maîtres de cette ville. Plusieurs autres députations mérinides pararent successivement à la cour du sultan jusqu'a l'époque ou Maroc auccombs.

En l'an 655, le sultan El-Mostancer reçut un riche cadeau de

<sup>1</sup> Yey , ci-devant, p. 250 et survantes.

la part d'un roi des Noirs, souverain de Kanem et seigneur de Bornou, ville attuée sor le mérid en de Tripoli. Parmi les offrandes que cette députation nègre lui remit, se trouve une graffe, animal dont les caractères extérieurs sont des plus disparates. Les habitants de Tunie coururent en foule pour la voir, de sorte que la plaine regorgeait de monde, et ils ressentirent un étonnement profond à l'aspect d'un quadrapèue dont la forme si étrange rappelait, à la fois, les marques distinctives de plusieurs animaux de diverses especes.

En l'an 658 († 260), le prince Don-Henri, qui s'était brouillé avec son frère, le roi de Castille, vint à-Tunis. Le sultan le combla d'égards et de dons; il l'établit à sa cour de la manière la plus magnifique et lui prodigua ces marques de considération que l'on réserve pour les souverains et les personnages du plus hautrang '.

Cette suite d'ambassades contribua heaucoup à éleudre la renommée et l'influence de l'empire.

### MORT D'IRX-EL-ASBAR.

Abou-Abd-Allah-Ibn-Abbar, homme d'un vaste savoir et membre du corps des cheikhs de Valence, était profondément versé dans la connaissance de la sonna\* et de la langue arabe; il avait, de plus, obtenu une grande réputation comme rédacteur de lettres [officielles] et comme poète. A Valence, il avait servi, en qualité de secrétaire, le cid Abou-Abd-Allah, fils d'Abou-Rais, fils d'Abd-el-Moumen; et, plus tard, il remplit les mêmes fonctions auprès du cid Abou-Zeid, fils du précèdent. Il l'accompagna même chez les chrétiens; mais, quand it le vit

<sup>\*</sup> Ru l'an 4259, l'infant Don Henri prit les armes contre son frère Alphonse x, roi de Castille. Il essuya une défaite et, ne pouvant trouver un asile en Espagne, il se retira auprès du roi de Tunis qu'il servit pendant sept ans. — (Ferreras, t. 1v. pp. 235, 256)

<sup>2</sup> Voy 1. 1, p. 89, sote

embrasser la religion de ce peuple, il aima mieux le quitter que suivre un tel exemple '. Ensuite, il devint secrétaire de Zfan-Ibn-Merdenich, et, à l'époque où le roi [d'Aragon, Don Jayme] vint assieger Valence, il partitavec la députation qui devait présenter à l'émir Abou Zékérra le document par lequel Zfan et les habitants de cette ville reconnaisses ent la souveraineté de l'empire hasside. Ayant été slors présenté au sultan, il lui récita le poèma si bien connu à dans lequel il implore l'appui de ce monarque coutre l'ennemi. Abou-Zekérra y répondit par l'envoi de pluneurs navires chargés de vivres, d'argent et d'objets d'habillement.

Voyant que la ville de Valence allait succomber, Ibn-el-Abhar repartit avec sa famille pour Tunis où il comptait être bien reçu. Accueilli avec faveur par la sultan et nommé écrivain de l'alama, il fut chargé de tracer le paraphe impérial en tête de toutes les lettres et écrits émanant du souversia.

Quelque temps apres, le même prince, qui prélérait l'écriture de l'Orient à celle de l'Occident, résolut de confier cet emploi à Abou-'l-Abbas-el-Ghassani, qui écrivait parfeitement bien le paraphe en caractères orientaux. Ibn-el-Abbar ressentit une vive indignation, quand on vint lui annoncer que le sultan, tout en lui laissant la rédaction des pièces officielles, ex'gesit que la place du paraphe y fût laissée en blanc, afin d'être remplie par une autre main; et, sans avoir égard à cet ordre, il profita de sa position comme seul rédacteur autorisé, pour tracer cette marque comme auparavant. Aux remontrances qu'on lui adressa à ce sujet, il répondit par des paroles de colère et, perdant toute retenue, il jeta sa plume et prononça le vers suivant, dont il faisait l'application à lui-même :

Rocherche l'honneur, fût-il dans l'enfer; Fuis le déshonneur, fût-il dans le ciel.

Le sultan, auquel on eu eut soin de raconter cette scène, fit donner

\* Voy , ci-devant, p. 307.

<sup>\*</sup> Herreras place la conversion de ce prince en l'au 1230.

l'ordre à Ibn-el-Abbar de rester ches lui aux arrèts; mais, plus tard, ayant reçu une pièce de vers intitulée les secrétaires par-donnés (Eïtab-el-Kottab), dans laquelle cet écrivain cita les noms de tous les secrétaires des temps anciens qui avaient été réprimandés et pardonnés, il voulut hien oublier le passé et réintégrer l'auteur dans la place qu'il avait perdue. L'intercession d'El-Mostancer auprès de son père, contribus beaucoup au rappel du poète.

Après la mort d'Abou-Zékéria, son successour El-Mostancor fit à l'on-el-Abbar l'honneur de l'inscrire sur la liste des Andalousiens et Tunisiens qui formaient sa société ntime. Dans ces réanions, le littérateur espagnol montra un caractère peu facile et un amour-propre qui passait toutes les bornes : quand on discutait une question de littérature, il oubliait les égards dus au sultan pour le plaisir de le reprendre à chaque instant et de traiter ses opinions avec mépris. Cette conduite impredente et les éloges outrés qu'il donnait, à tout propos, au pays et au gouvernement de l'Espagne finirent par indisposer E.-Mostancer et faire réussir les intrigues d'Ibn-Abi-'l-Rocein, qui cherchait à le perdre.

Depuis longtemps ce vizir nourissait une haine profonde contre lui à cause d'une circonstance que nous devons raconter ici Quand ibn-el-Abbar debarqua à Benzert, en venant de Valence, il écrivit à ce ministre afin de lui donner connaissance du but de sa mission, et sur le dos de la lettre, il mit ces mots en forme d'adresse: Au fils de feu Abou-'i-Hocein. On lui fit aussitôt observer qu'il venait de se tromper, puisqu'Abou-Hocein vivait encore, mais il y répondit en ricanant : « C'est un personnage » bien obscure que son père, vu que le public ignore s'il est » vivant ou mort ' » Cette parole fut rapportée à Ibn-Abi-'i-Hocein qui en fut vivement blessé et qui, dés-lors, ne cessa de travailler contre l'auteur jusqu'à ce qu'il décida le sultan à le reléguer dans ' Bougie.

Quelque temps après, Ibe-el-Abbar rentra en grâce, et ayant

<sup>\*</sup> Dans le texte arabe, il faut lire ila à la place de min.

été admis dans le société du sultan comme suparavant, il reprit son habitude de lancer des sarcasmes contre son patron. Un soir qu'il y était question du jeur de la naissance d'El-Ovathec [fils du sultan], le père, auquel ou s'adressa pour le savoir, répondit qu'il n'en avait aucun souvenir. Ibn-el-Abbar saisit aussitôt l'occasion de vexer le sultan [en se montrant plus savant que lui]; il fit connaître non-seulement la date de cet événement mais aussi l'horoscope qu'il en avait tiré. Ce trait fut d'autant plus mal-adroit que, depuis quelque temps, ses ennemis l'avaient dépeint comme un homme qui se mèlait d'astrologie, afin d'attirer quelque malheur sur l'empire. Le sultancéda enfin à ses soupçons et le fit arrêter sur le champ. Tous les écrits que l'on put découyrir dans la maison du prisonnier furent apportés au palais, et parmi ces pièces se trouva du-on, une feuille de papier sur laquelle était inscrit un poème qui commençait ainsi:

A Tunis domine un sot tyran, Qu'à tort en intitule khalife.

Le sultan fut tellement courroucé à la lecture de ce morceau, qu'il en fit mettre l'auteur a la torture et achever a coups de lance. Ceci se passa vers le milieu de Moharrem 658 (janvier 4200). Le cadavre de ce melheureux, ses livres, ses poésies et ses recueils de notes écrites sous la dictée de ses professeurs furent brûlés ensemble sur le même bûcher.

### NOTICE D'EL-LULIANI, - SA MORT.

Abou-'l-Abbas-el-Luliani naquit à El-Mehdïa, ville dont son pere était gouverneur, mais sa famille habitait un village voisin, appelé Luliana. S'étant appliqué à l'étude du texte coranique et à la transcription de livres, il devint très-habile dans les sciences philologiques, et, après avoir étudié le jurisprudence [musulmane] sous un natif de Barca nommé Abou-Zékérïa, il se livra à l'examen des doctrines enseigaées par les [anciens] philosophes. Obligé d'accepter une place de collecteur d'impôts afin d'avoir

4 802

da quoi vivre, il s'exposa à être accusé de malversation, et no put se tirer d'affaire qu'en payant une forte amende. Cet échec ne nuisit pas à son avancement, et il finit par devenir l'associé [et banquier] de tous les fonctionnaires que le gouvernement employait dans l'administration des provinces. Une grande habilité dans la conduite des affaires et un talent particulier de faire valoir l'argent lui avaient procuré cette position. Il travailla ensuite à décréditer ses associés afin de s'emparer de leurs places; mais, comme la plupart d'entre eux étaient les créatures d'Ibn-Abi-'l-Hocein, il s'attira l'inimitié de ce ministre. Les affranch s da sultan et les intimes du palais forent endoctrinés par Ibn-'l-Rocein et se mirent à indisposer leur maître contre El-Luliana auquel ils attribuaient l'intention de soulever la ville d'El-Mehdia. Ces insinuations avaient déjà produit un certain effet, quand le sultan dit un jour à Abou-'l-Abbas-el-Ghassani qui était venu le voir : « Donne-moi au hémistiche pour appareiller celui-ci :

C'est aujourd'hui un jour de pluie;

El-Ghassani répondit sur le champ :

Faisons que le mal s'enfuie.

Le sultan comprit l'allusion et lui det de continuer. Alors El-Ghassani prononça ces lignes :

Il y a neuf ans, cette année-ci, Qu'eut ireu l'affaire de Djouheri ', Et elle reparett aujourd'hui.

Par ces paroles il voulait porter le sultan à des mesures extrêmes contre El-Lullani, et il y réussit. On arrêta ce fonct onnaire ainsi que son ennemi déclaré Ibn-el-Attar, autre employé du gouvernement, et on confia leur interrogatoire à Abou-Zeid-Ibn-Yaghmor. Cet agent leur arracha de fortes sommes d'argent par l'emploi dela torture; mais il s'acharna surtout contre El-Lullani.

Voy , ci-devant, pag 312

Tant que cette enquête dora, El-Luliani continua à se rendre régulièrement à son bureau. Alors on fit répandre le bruit qu'il allait s'enfuir en Siede, et sur l'aveu d'un de ses affidés, en décida sa mort. Livré à Hilal, chef du corpa des affranchis européens, il mourat sous la bastonnade. Son radavre fut exposé aux insultes de la populace qui finit par en détacher la tête. Les parents et amis de ce malheureux furent enveloppés dans la proscription et périrent tous par l'ordre du sultan.

abou-alt-be-milîani est chassé de miliana par l'émer abou-hafs.

Après la prise de Tlemcen par Abou-Zékéria et la soumission de Yahgmoracen, tout le Maghreb central, depuis la province de Tlemesa inclusivement jusqu'à Bougie, obéasait à la domination hafaide. A peine, cependant, l'autorité du sultan out-elle cessé de s'y faire sentir que les tribus d'origine zenatienne, populations fières et puissantes, commencèrent encore à se faire la guerre. Or, le sultan, en partogeant les territoires du Maghrehcentre ces nomades, avait donné Miliana aux Beni-Ourcifan, peuplado maghraouienne. A cette époque le jurisconsulte et traditionniste Abou-'l-Abbas-el-Millani, homme aussi distingrépar le savoir que par ses mœurs et sa piété, se trouvait dans certe ville. Les docteurs les plus habiles venaient de tous les côtés pour entendre ses leçons, et le conseil administratif de Millana l'avait choisi pour son président. Abou-Ali, son fils, était d'un caractère tout différent : rempli d'ambition, sans posséder une seule bonne qualité pour le lui faire pardonner, il se laissa entraîner par la fongue de la jeunesse et conçut l'espoir de se rendre indépendant. Cela lui semblait d'autant plus facile qu'il voyait l'autorité halside en Maghreb s'affaiblir de jour en jour et la guerre se prolonger entre les Maghraous et Yaghmoracen, leur voisin et adversaire déclaré. Cet état de choses le décida à répudier la souvera neté des Hafsides et à se faire proclamer seigneur de Millana.

Le sultan, ayant apprit la nouvelle de cette insurrection, plaça son frère, l'émir Aboq-Hafs, à la tête d'une division de troupes composée des divers corps de la milice, et lui donna pour collègues l'émir Aboq-Zeid-Ibn-Djamé et Don Henri, frère du roi Alphonse'. Cette armée quitta Tunis l'au 659 (4264), et, à la suite d'une marche très-rapide, elle arriva sous les murs de Miltans, y mit le siège et l'emporta d'assaut. Aboq-Al. réusait à v'évader et à trouver un saile chez les Beni-Yacoub, fraction de la tribu d'Attaf, l'une des grandes branches de la tribu des Zoghba. Ses protecteurs le firent passer dans le Haghreb-el-Acsa où il resta pendant quelque temps. Plus loin, nous aurons encore l'occasion de parler de lui?.

Après avoir fait son entrée dans Millana et rétabli l'ordre dans les pays voisins, Abou-Hofs donne le commendement de la ville à [Mohammed-]thn-Mendil, émir des Maghraous. Cet officier y maintint l'influence des hafsides, et, de même que les autres chefs de sa tribu, auxquels le sultan avait accordé des commandements, il se conduisit en serviteur dévoué.

Abou-Hafs repartit alors pour Tunis et, pendant qu'il était en marche; reçut de son père le brevet de sa nomination au gouvernement de Bougie. Le plaisir d'être auprès du aultan l'emporta sur l'embition, et, à force d'instances, cet émir parviat à s'y faire remplacer par le cheikh Abou-Hilal-Eïad-Ibu-Said-el-Hintati. Rentré dans la capitale en l'au 661 (4262-3), il monta, longtemps après, sur le trône. Le lendemain de son arrivée, il eut la douleur de perdre son frère germain. Abou-Bekr-Ibu-Abi-Zékéria. La famille royale et le public furent vivement affligés de ce malheur, et le sultan lui-même préside aux obsèques du défont.

<sup>&#</sup>x27; Voy , ci-devant, p. 347.

EVASION D'ABON-'L-CACEE-IBN-ASI-EEID ET SA RÉVOLTE CERE. Lug bian.

Abou-'l-Cacen ', file d'Abou-Zeid , file du che-kh Abou-Mohammed, vivait dans la familie de son cousin, le khalife, et recevait de lui une pension pour son entretien. Son père Abou-Zeid fut celui qui exerça le commandement [de l'Ifrikia] apres la mort du che.kh Abon-Mohammed et qui rentra ensuite en Maghreb. Abou-'l-Cacem vint [en Ifrikia] avec l'émir Abou-Zékéria auguel son père, en mourant, l'avait confié. Il ne le quitta plus jusqu'au moment de sa révolte, action à lequelle il s'était laissé porter en conséquence d'un bruit qui vesait de ciroulor et dont il croignait les suites Voiei de quoi il s'agissait : le aultan avait fait frapper des monagies de cuivre, semblables aux folgus de l'Orient et dont la valeur intrinseque égalait celle qu'elles representaient. En ceci, il avait ou pour bui de rendra un service au public en lui dognant une monnaie dont l'emploi devait faciliter les achats et les yentes 1. Il s'y était décidé surtout en voyant les mounaies d'argent s'altérer de plus en plus par la cupidité des changeurs et des fondeurs juifs. Ces pièces de cuivre s'appelaient handous . Bientôt, les malfaiteurs se mirent à en frapper des quantités n'ayant pas la poids requis ; aussifinirent-elles par devenir tout-à-fait mauvaises. Ce fut en vais que le sultan condamna à mort plus eurs des coupables : rien se put arrêter le mal. A la fin, le peuple ne voulut plus recevoir la ponvelle monnaie et en demanda la suppression; des paroles on



<sup>\*</sup> Dans plusieurs endroits de cet ouvrage, ou trouve Cacem et El-Cacem à la place d'Abon-'l-Cacem.

<sup>9</sup> Jusqu'alors, on se servait dans le petit commerce de coupures de monnaies d'argent, ainsi que cela se faisait chez plusieurs autres peuples musulmans — Dans le texte prabe, il faut lire bi-ogoustiton è le place de bi-agrafite.

Selon Es-Cherlehi, dans son commentaire sur les Séances d'Biflatiri, les handous étaient des coupures de airhems (monnaise d'argent).

passa aux actes de violence, et, d'apres un de ces bruits que les gens de la basse classe aiment à repandre, le meneur de la séditon aurait été [Abou-]'l-Cacem, fils d'Abeu-Zeid. Le sultan supprima les monnaies de cuivre et donns une amuistie aux révoltés ; mais il conserva tonjours une opinion peu favorable de la conduita qu'avait tenue son cousis. Celui-ci, ayant eu conpaissance de ce qui se passait [dens l'esprit du sultan], céda aux inspirations de la crainte et, en l'an 661 (1262-3), il s'enfuit de la capitale. Arrivé chez les Riah, il alla trouver leur émir, Chibl-lbn-Mouge-lbn-Mohammed, chef des Douaouida, et se fit prêter par lui le serment de fidélité. Le sultan fut bientôt informé de cette demonstration hostile et prit la résolution de se mettre en campagne. Abou-'l-Cacem ne put surmoster l'appréhension du danger, et, voyant une agitation extraordinaire se répandre parmi les Arabes de la tribu qui l'avait accueilli, il craignit d'être trahi et prit le perti de s'éloigner. Pervenu à Tlemcon, il passa, de là, en Espagne où il trouva son cousin. l'émir Abou-Ishac , [fils d'Abou-Zékérïa,] qui s'était expatrié comme lui. Alors il se livra aux désordres les plus honteux et fit parade de ses vices au point d'encourir la réprobation formelle da gouvernement. Il rentra donc eu Maghreb et séjourna pendant quelque temps à Tinmelel, pais se rendit à Tlemcen où il finit ses jours. Quant à l'émir Abou-Ishae, il resta auprès d'Ibn-el-Ahmer, [sultan de l'Anda'ousie,] jusqu'an moment où il se mit en évidence de la manière que nous reconterons plus loin.

#### LE SULTAN SE REXD A EL-MECÎLA.

Quand le sultan apprit qu'[Abou-'l-]Cacem venait de passer en Maghreb, apres avoir séduit la tribu des Riah et lancé leurs guerriers sur les contrées voisines, il quitta Tunis, l'an 664 (4265-6), à la tête des troupes almohades et des divers corps de milice. Son but était de rétablir la tranquillité du pays et d'effa-

<sup>\*</sup> Voy , & devant p. 342.

cer jusqu'aux vestiges des derniers troubles, après avoir fait rentrer les Arabes dans le devoir.

En percourant ainsi les provinces de son empire, il envahit le territoire occupé par les Riah et força Chibl-lbn-Mouça et ieu Douaonida de se jeter dans le Désert. Parvenu à El-Metila, ville située sur le frontière de la région qu'il vensit de soumettre, il recut la visite de Mohammed-Ibr-Abd-el-Caout, émir des Beni-Toudile, qui s'était empressé de venir lus renouveler l'assurance de sa fidélité. Ce chef fut accueilli avec tous les égards dus à son rang et comblé de dons et d'honneurs. Sans compter les chevaux de main, les selles brodées en or, les brides ernées de pierreries, les grandes tentes de lin garnies de leurs cordes en coton, les bêtes de somme, les armes, l'argent et autres objete, The-Ahd-el-Gaout regut on fief la ville de Maggara et la village d Agumech, dans le Zab. Il s'en retourne alors cher lui, et le sultan reprit le chemin de Tunis, l'âme remplie d'un profond ressentiment contre les Riah. Bientôt après, il tourns contre eux l'arme de sa politique, musi que nous allons bientôt le raconter.

En l'an 665 (1266-7) et le lendemain de sa rentrée à la capitale, il perdit son affranchi Hilai, surnommé El-Caid (le général), qui mourut après avoir joui d'une grande considération à la cour. Rilai s'était montré digne de sa haute fortune : exclave du feu sultan et faisant partie de l'héritage recueilli par El-Mostancer, il s'était distingué par sa bravoure et sa générosité, par sa boaté et ses prévenances envers les savants et par son empressement à obliger tout le monde. Il fonda plusieurs établissements de bienfaisance qui servent à immortaliser son nom. Le sultan fut profondément affligé de la mort de ce fidèle serviteur.

#### LE SULTAN PAIT MOURIN LES CÉRTEUS DES DOCAGRIDA.

Chibl-lbn-Monça et sa tribu, les Douaouida, s'étaiest plusieurs fois compromis par les méfaits les plus graves : de se plaisaient dans la révoite, et, quand un prince quelconque de la famille royale allait se réfugier chez enx, ils ne manquaient jamais de le

proclamer chaf de l'empire. C'est ainsi qu'ils avaient agi envers l'émir Abou-Islac, comme on l'a déjà vu, et, ensuite, envers Abou-'l-Cacem, fils d'Abou-Zeid.

Le sultan se décule, eptin, à châtier ces fauteurs de troubles. et, en l'as 664 (4965-6), il pénétra chez eux et occupa louss pays. Les insurgés passèrent dans le Désert et, de cette retraite éloignée, ils envoyèrent au gouvernement haisids l'essurance. pen sincère, de leur soumission. Le sultan en parut très-satisfait ; mais il dissimula ses véritables sentiments et partit pour Tune. Abou-Rilal-Elad, cheikh almohade et gouversonr de Bougie, recut albra l'ordro d'employer ses efforts afin d'inspirer de la confiance aux chefs réfractaires et de les décider à se rendre en députation auprès du sultan ; mais il lui fut expressément recomercandé de no prendre ancua engagement avec eux. Secondé par ses alliés, les Kaoub solcimides, les Debbab et plusieurs fractione de la grande traba de Hilel, le sultan quitta Tueis, l'am 666 (1267-8), à la tôte des troupes almohades et de ses corps de milice. Les Bem-Açaker-Iba-Seltan, frères des Beni-Masond-lèn-Soltan, étant yenus au-devant de lui, il nomma Mohdi-Iba-Açaker chef des Douacuids et de toutes les autres branches de la triba de Riah. Les Beni-Masoud-Ibn-Soltan s'enfuirent dans le Désert et, lorsque le sultan, qui s'était mis à leur poursuite, aila camper a Nigaous, ils cocupèrent les défilés qui conduisent dans le Zab. Sur ces entrefaites, leurs envoyésavaient continué à se rendre cuprès d'Abou-Hilal, dans l'espoir de faire agréer, par sa médiation, le même simulacre de soumission qu'ils avaient tonjours montré envers l'empire. Ce fonctiopnaire leur conseilla d'expédier une députation au sultan, et il vit avec plaisir se proposition accueilles et son but atteint. Bans le nombre de ces envoyés se trouvèrent Chibl.-Ihn-Mouce, émir de la tribe, son frère Yahya, leurs cousins !, Seba-Ibn-Yahya-Ibn-Doreid, le fils de Seba, Taiba-Ibn-Mei-



On lit. de plus, dans le texte et dans les manuscrits : enfants de Zeid-lèn-Masond. A la place de Zeid, il faut mettre Doreid — Voyent. 1, p. 71.

moun - Ibn - Doreid , Haddad - Ibn - Moulahem - Ibn - KhaaferIbn-Masoud et un frère de Haddad. Aussitét que le sultan vit
cas chefs paraître devant lui, il les fit arrêter ainsi qu'un cheikh
des Kerfa nommé Doreid-Ibn-Tazir. A l'instant même, leurs
bugages furent livrés au pillage, leurs têtes tranchées et leurs
cadavres dressés aux des pieux Cetts exécution ent lieu à Zeraïs,
à l'endreit même où ils avaient prociamé la souverameté d'Abou'è-Gacem [et d'Abou-Isbac]. Par l'ordre du sultan, on porta les
têtes de ces chefs à Biskers pour y être exposées.

Après ce coup de vigueur, le sultan se porta rapidement vers les défilés du Zab eù les tribus réfractaires avaient fait halte et, au point du jour, il tombe sur leur camp. Elles prirent aussitôt la fuite, laissant leurs bagages, leurs bêtes de somme et lours testes comme une proie à l'armée et à la tribu de Sedoui-kich qui était venue prendre part à entre expédition. Les fuyards furent vivement poursuivis; mais ils réessirent à emmener leurs femmes et leurs enfants à dos de chameaux et à traversor le Cheddi, fleuve qui passe au midi du Zab.

Le Cheddi preud se source does le Mont-Rached, en midi du Maghreb central, et se dirige vers l'Orient, en longeset le Zah, jusqu'à ce qu'il se jette dans la sibkhe de Nefzaosa, pays qui fait partie de Belad-el-Djerid.

Quand ils curent passé la rivière, ils entrèrent dans un désert où l'on meurt de soif et dans une région appelée El-Hammada (l'échauffée) dont le sol brêlant est couvert de pierres noires. Alors les troupes cossèrent le poursuite et le suitan rentre chez lui, vaisqueur et triomphant. Un saccès aussi échatant lui attira les louanges et les félicitations des poètes.

Les débris des Dousouida se réfagièrent auprès des princes senations : les fils de Yahyn-Ibu-Doreid furent accesilles par Yaghmerseen-Ibn-Zian, et les Beni-Mohammed-Ibn-Masoud, par Yacoub-Ibn-Abd-el-Hack. Ces cheis leur remplirent les mains d'argent, les piquets de chavaux et les compements de chameaux; de sorte que les émigrés purent rentrer, plus tard, dans leur pays et enlever au salian le ville de Ouargla et les bourgedes du Bigh. De là, ils marchèrent sur le Zah et, parvenus a

la frontière de cette province, ils mirent en déroute les troupes qu'Ibn-Attou, le gouverneur installé à Maggara, avait conduites au-devant d'eux pour arrêter leurs progres. Ils poursuivirent cet officier jusqu'à Cataoua où ils le tuèrent, et, à la suite de cette victoire, ils soumirent le Zab, l'Auras et le Hodna. Ils obligérent même le gouvernement hafside à leur concéder ces régions à titre de fiefs et ils finirent par les posséder en toute propriété.

LE ROI DE FRANCE [SAINT-LOUIS] ARRIVE À LA TÊTE DES PROPLES CHRÉTIENS ET MET LE BIÉGE DEVANT TONIS.

Le peuple appelé Franc, et nommé François par le vulgaire, tire son nom de France, un de leurs empires. Leur origine remonte à Yafeth, fils de Noé. Ils habitent le bord septentrional de la mer romaine occidentale, depuis la Péninsule espagnole pusqu'au canal de Constantinople. A l'est, ils ont pour voisins les Grecs, et, à l'onest, les Galiciens !. Ils embrassèrent le christienisme, sinsi que les Roum (Romains), et ce fut de ceux-ci qu'ils apprirent les principes de leur religion. Pendant que la puissance des Romains déclinait, celle des Francs ne cessait de a'accroître. Réunis aux Romains, ils traversèrent la mer et s'établirent dans toutes les grandes villes de l'Afrique, telles que Shaitle, Djeloula, Carthage, Mernac, Baghaïa et Lambése. Ayant subjugué les Berberes qui s'y trouvaient, ils obligérent ce peuple à survre leur religion et le tinrent dans une snjétion complète. L'islamisme vint alors se manifester par des victoires, et les Arabes enleverent aux chrétiens toutes les villes de l'Afrique et de la côte orientale de la Méditerranée, ainsi que les fles de Crète, Malte, Sicile et Maïorque. Les ayant contraints à rentrer dans leur pays, les Arabes traversèrent le détroit de Tanger et vainquirent les Goths, les Galiciens et les Biscayens. Devenus maîtres de la Péninsule espagnole, ils passèrent la frontière,

Les anciens géographes arabes font étendre la Galice à travers le nord de l'Espagne, depuis le cap l'inistère jusqu'à la Méditorranée.

franchirent les défiés et les cols, et syant débouché dans les plaines de la Prance, ils soumirent ess régions et y répendieunt la dévastation. Ensuite, d'autres bendes continuèrent à y pénétrer, se conformant ainsi aux ordres des Omérades d'Espagne.

Les Aghlébites, à l'instar de leurs prédécesseurs dans le gouvernement de l'Afrique, avaient l'habitude d'euvoyer des armées et des flottes anasulmance centre les Francs. Ils leur enlevèrent ainsi la possession des tles de la Méditerranée, et ils elierent les attaquer même dans le sein de leur pays. Des lors, le désir de la rengennce et l'espoir de recouvrer ce qu'ils avaient perdu ne consèrent d'animer les Francs. De tous ces peuples, les Grecs étaient les plus voisins des côtes de la Syrie et les plus ardents à reprendre ces contrées. La puissance des Grecs s'étant ensuite affaiblie, tant à Constantinople qu'à Rome, celle du royaume des Francs devint formidable. Ceci eut lieu bientôt après le chute de khalifat de l'Orient l. Alors, les Francs aspirerent à compairir les citadelles et les fortereses de la Syrie.

Dans une expédition qu'ils dirigerent contre ce pays, ils es socupèrent la plus grande partie; et, s'étant emparée de Jérusalem, ils y bâtirent la grande église qui remplaça la mosquée d'El-Acsa. A plusieurs reprises, ils attaquèrent i l'Egypte et le Caire; mais, enfiu, vers le milieu du vri siecle de l'hégire, Dieu donns à l'Islamisme un boucher puissant dans la personne de Salah-el-Din (Saladin) libri-Atoub-el-Kordi, et permit aux torrente du châtiment céleste de déborder sur les infidèles. Salah-el-Din déploya une grande vigueur dans cette guerre : il enlove aux France les places qu'ils avaient conquises, purifie la mosquée El-Acsa des expellures lamées par les fausses doctrons de l'infidèlité, et ayant soutenu la guerre sainte jusqu'à l'houre de se mort, il remplit ames le moilleur des devoirs.

Dans le vir siecle, peudant le règne d'El-Mélek-es-Seleh, souverain de l'Egypte et de la Syrie, les France arrivèrent de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le khalifet de Beghdad fet renversé par les Tariars, en 4358 de J.-C.

<sup>1</sup> Il faut lire massem, à la troisième forme.

nouveau dans le premier de ces pays. L'émir Abou-Zékérie régnait alors à Tunis. Ils empèrent suprès de Damiette, et s'en
étent rendus maîtres, ils envahirent successivement les villages
de l'Egypte. Sur ces entrefaites, El-Mélek-es-Saleh mourut, et
son fils Bl-Mosddem lui succède. Les musulmans profitèrent
alors de la crue du Nil pour ouver les écluses, rompre les
digues et enfermer l'armée ennemie. Une foule d'infidèles y
perdit la vie, et leur sulten [St-Louis] fut pris sur le champ
de bataille et amené devant le suiten d'Egypte. On l'emprisonne
à Alexandrie; muss, plus tard, le sulten lui socorda la inberté,
moyennant la reddition de Damiette et l'engagement de na plus
faire la guerre aux musulmans.

Peu de temps après, le chef des Francs rompit le traité et se décida à mener une expédition contre Tunis. L'on dit qu'il motiva sa conduite sur le fact suivant : des marchands de son pays avaient prêté de l'argent à Luliani . Après le catestrophe qui ferma la carrière de ce fonctionnaire, les marchands réclamèrent du suitan le remboursement de la somme prêtée, et qui se montuit à trois cent mille dinars?. Comme ils ne produisirent aucuse pièce à l'appui de leur demande, le sultan repoussa leurs prétentions. Alors, ils allèrent s'en pla adre à leur roi. Ce prince prit parti pour oux et se lassa pousser à entreprendre une expédition contre Tunis, « ville, dissient-ils, très-facile à prendre, vû la famine et la grande mortalité qu'ils désolent. »

Alors le Français, roi des Francs, Louis, fils de Louis, et surnommé dans leur langage Réda-Frans, c'est-à-dire: Roi de France, envoya chez tous les rois chrétiens, pour les inviter à faire partie de cette expédition. Il transmit aussi un meseage au pape, personnage que les chrétiens regardent comme le vicaire du Messie, et ce dignitaire encourages tous les autres rois à seconder les efforts du roi de France. Il lui permit même d'enlever aux églisse l'argent dont il pourrait avoir besoin. Ces nouvelles

Voy., or-devant, p. 350.

Près de trois mulions de france.

<sup>·</sup> Ce fait est confirmé par les historiers de Saint-Louis.

s'élant répandues dans toute la Chrétienté, plunieurs de leurs princes répondirent à l'appel. Dans le nombre se trouvèrent le prince d'Angleterre (Edouard, fils de Henri III)<sup>4</sup>, le prince d'Ecosse (Jean de Bailleul), le prince (duc) de Luxembourg et et le roi de Barcelone, Réd Regon (roi d'Aragon)<sup>4</sup>. C'est Ibnel-Athir <sup>4</sup> qui nous fournit ces détails.

Ces préparatifs répandirent l'inquiétude par toutes les frontières de l'Islamisme, et (El-Mostancer), le sultan de Tunis, fit amesser des vivres dans les provinces de son empire, afin d'approvisionner les ports de mer. D'agrès ses ordres, on répara les murailles des villes, on forma des dépôts de grains et en empêcha les marchands chrétiens de pénétrer dans le territoire musulman. Il envoya aussi des ambassedeurs suprès du roi des Français, afin de connaître ses intentions et de lui proposer des conditions de paix assex avantageuses pour arrêter son ardeur guerrière. Pour appuyer leurs négociations, ces envoyés, dit-on, emportèrent avec eux une somme de quatre-vingt mille pieces d'or. Le roi accepta l'argent et leur déclars ensuite que l'expédition serait dirigés contre leur pays. Quand ils redemandèrent l'argent, le roi répondit qu'il ne l'avait pas reçu!. Pendant qu'ils



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Édutard arriva avec les croisés d'Écones et d'Asgleterre, peu de jours après la signature de la peux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les manuscrits portent Leurek ou Tourk, altération du mot Leusembourk que les capistes aut mai lu.

<sup>\*</sup> Jacques, roi d'Aragon, prit la croix; male le manyais temps empêche se flotio se de rendre à Tunis.

<sup>\*</sup> Ibn-el-Athir est l'auteur des Anneles de l'Immième, grand ouvrage en plusieurs volumes, reaferment les détails les plus précions eur tout es qui se rapporte aux dynasties musulmanes. Les chapitres qui traitent des croisades sont de la plus haute importance. A la suite de ma mission littéraire à Communicapie, en 1861, je fus assex heureux de pouvoir rapporter en ministère de l'instruction publique la liste des manuscrits orientaux qui se trouvent dans les grandes bibliothèques de cette vi.le, et un exemplaire très-aucien de l'ouvrage d'ibn-el-Athir. C'en est peut-être le seut complet qui existe. Il est maintenant déposé dans la Bibliothèque Impériaie de Paris.

<sup>\*</sup> Ibo-Eheldoon rapports cests anecdots comme un on sir, prouve, de sa pari, qu'il avait de la price à y croire.

étaient avec lui, il arriva un ambassadeur envoyé par le souverate d'Égypte. On le présenta au roi des Français, qui l'invita à s'asseour. L'ambassadeur refusa, et, debout comme il l'était, il récita les vers suivants, d'Ibn-Matrouh, poéte du sultan d'Esypte :

- « Va dire au Français ces paroles d'un moniteur sincère :
- » Que Dieu te rétribue d'avoir fait mourir tant de chrétiens,
- » adorateurs du Messie!
  - » Tu vins en Egypte, espérant la subjuguer; tu peusais alors,
- ô tambour bruyant l que le son de nos trompettes ne serant
  que du vent.
  - » Le destin te poussa vers une catastrophe qui rendit la terre
- Lrop étroite pour cacher ton désespoir ;
  - » Et, par ta mauvaise politique, il te fallut déposer tous les
- » compagnons dans le sem du tembeau.
  - » De soixants-dix mille qu'ils étaient, on n'en voyait plus que
- » des morts et des prisonniers criblés de blessures.
  - » C'est Dien qui t'inspira un pareil projet, afin de délivrer le
- » Messie de vos importunites.
  - Si le pape y donna son approbation, et souvent les con-
- seils d'un ami portent malheur,
  - B Garde-le pour être ton oracle! il sera pour tor un meilleur
- a devin que Chick ou Satih .
  b Annonce aux Français, s'ils se décident à y retourner pour venger leur affront ou commettre des actes indignes,
  - » Que la maison de Locman est encore prête ; que les chalues
- et le taquachi Sabih s'y trouvent encore i »

La maison de Locman était le nom d'un endroit, à Alexandrie, dans lequel on emprisonna le roi de France, et Sabih était la personne chargée de le garder. Le mot taouachi est employé par les habitants de l'Egypte dans le sens d'eunuque.

l Cette anecdote est racontée par plusieurs historiens musulmans, mais, présentée de la manière qu'Ibn-Khaldoun la rapporte, elle est udigne de foi.

Deux devins qui prédirent, dit-on, la naissance de Mahomet.

La récitation de ce moreceu ne servit qu'à accroître l'erregance du roi : il ne donce ausupe satisfaction aux ambassadeure et leur déclara même son intention de rempre la traité et d'atta quer Tunis, parce qu'il venant de reconnaître que le gouvernement de cet état avait plusieurs fois violé ses engagements.

Le même jour, les ambassadeurs des diverses nations reçurent leur congé, et ceux du sultan de Tunis parturent pour informer leur mattre de la position des choses.

Le roi, ayant rassemblé ses troupes, s'embarqua avec elles et mit à la voile le dernier jour de Dou'l-Câda 668 4. Il rallia le reste de la flotte en Sicile, dit-ou, ou en flardaigne 4. En partant de là, il indiqua pour rendez-vous le rade de Tunis.

Le sultan, de son côté, ordonna à ses sujets de se préparer pour recevoir l'ennemi, et de prendre position dans tous les endroits de leur voisinage où un déberquement pourreit s'effectuer. Les galeres qu'il envoya à la découverte ne rapportèrent ancune nonvelle, et plusieurs jours s'étaient écoulés quand la Sotto cunemia se montra i et viut moniller au port de Carthage. Le sultan réunit aussitôt plusieurs hommes d'expérience, tant Almohades qu'andalonsiens, et délibérs avec eux sur la question de savoir s'il serait mieux de laisser l'ennemi effectuer son débarquement on de s'y opposer. Les uns émirent l'avis qu'ilfallait l'en empêcher; qu'alers, après avoir épuisé ses vivres et son eau, il se verrait dans la nécessaté de mettre à la veile et de s'en aller. Les autres repoussèrent cet avis, par la considérationque en nerait éloigner l'econemi d'un mouillage voisin d'une grando capitale, ayant una forte garnison et bien approvisionnée, et les permettre d'aller surprendre et occuper quelqu'extre ville

Catte date répond 22 juillet 4379; mais il est cortain que la fiolte de Saint-Louis mit à la voite le à juillet de cette nanée.

<sup>\*</sup> Ce fut en Sardeigne, dans la rade de Cagliari, que la flotie jeta l'escre.

<sup>\*</sup> Dans le texte arabe, il fauthire aïnche feverake (son aspect fut l'in-Mention de son caractire). Expression proverbiale qui se trouve indiquée dans les dictionnaires does la racion fort.

de la côte, d'où on aurait de la peine à le chasser. Le sultan approuva ce dernier avis et laissa opérer le débarquement. L'ennemi put ainsi prendre terre sur la côte de Carthage, tandis que le rivage de Badés (à l'autre côté du lac de Tunis) était bien gardé : on y comptait plus de quatre mille cavaliers, tant du corps des Maures-Espagnols (émigrés) que des volontaires, et tous sous les ordres de Mohammed-Ibn-Abi-'l-Hocein, premier ministre de l'empire.

Mon père m'a raconté qu'il avest appris du men que le nombre des chrétiens débarquée, tent officiers que soldats, dépassait six mille cavaliers et trente mille fantassins. Leur flotte se composait de rois conte navires, les uns grands, les autres petits. Il y avait sept grands princes, dont nous pouvons nommer les suivents : le roi Français, Carl (Charles d'Anjou), seigneur de la Sicile et des lies :, la chrétienne appelée Réna (tu reine), qui était la femme du roi \*, et le seigneur de la Grande-Terre \*.

La plupert de nos historions s'imaginent que ces princes étaient souverains indépendants, à l'époque où ils se réunirent pour attaquer Tunis; mais c'est là une erreur : il n'y avait qu'un seul roi, celui de la Prance. Il est vrai que ses frères et ses nobles comptaient tous pour rois, à cause de leur grande puissances.

Ainei que nous l'avons dit, les troupes chrétiennes débarquèrent auprès de l'ancienne ville de Carthage, dont les murailles étaient encore debout, et campèrent dans l'intérieur de l'encemte. On ferma les breches des murailles avec des planches de bois; on y rétablit les créasux et on entours le tout d'un fossé profond.

<sup>&#</sup>x27; Charles arriva à Carthaga après la mort de son frère.

<sup>\*</sup> Le grand-père de notre auteur s'est trompé : la reine Marguerite, femme de Saint-Louis, reste en France. C'est probablement isabellé, reine de Navarre et fille de Saint-Louis, dont il est question ici.

<sup>\*</sup> En arabe El-Berr-el-Kohr. Le géographe Abou-'l-Pedé emploie ce mot pour désigner le Midi de la France. Ce serait donc le comte de Politiers et de Touiouse, frère de Saint Louis, que notre historien aura voulu désigner.

Le suitan eut alors à regretter son imprévoyance, d'abord, en laissant subsister les murs de Carthage; puis, en permettant à l'ennemi de débarquer.

Pendant l'espace de six mois , le roi français et ses tronpes ne cessèrent de barceler la ville de Tunis : la flotte leur apportait de la Sicile et du continent *(européen)* des renforts, des armes et des vivres.

Une troupe d'Arabes, conduits par quelques musulmans (de la ville], syant passé le lac [de Tunis] par un endroit guéable, parvint à tromper la vigilance de l'ennemi et à lui enlaver quelque butin. Les Français s'en étant aperçus, firent garder le lac par des galères remplies d'archers, de sorte que le passage du gué devint impossible.

Des oficiers, envoyés par le sultan dans toutes les provinces de l'empire, lui amenèrent de nombreux renforts. Abou-Bilal, gouverneur de Bougie, arriva à la tête d'une armée composée d'Arabes nomades et de Berbéres appartenant aux tribus de Sedouikich, d'Oulhaça et de Hoouara. Les rois zenations du Maghreb expédièrent des tronpes au secours de Tunis, et Mohammed-Ibn-Abd-el-Caouï y envoya son fils Zian avec les guerriers de la tribu des Toudjin.

Le sultan sortit alors de la ville, et ayant dressé son camp, il plaça ses troupes soldées et ses volontaires sous les ordres de sept chefs almonades, dont voici les noms : Ismaïl-Ibn-Abi-Gueldacen, Eiga-Ibn-Dannoud, Yahya Ibn Abi-Rekr, Yahya-Ibn-Saleh, Abou-Hilal-Eiad, seigneur de Bougle, Mohammed-Ibn-Abi-I Hocein et Mohammed Ibn-Obbou. Le commandement en chef fut déféré à Yahya-Ibn-Saleh et à Yahya-Ibn-Abi-Bekr. Le nombre des musulmans assembles sous les armes dépassait



Notre auteur se trompe ; le roi débarqua à Carthage le 48 juillel; il y mourat le 45 août, et la paix fut conclus le 31 octobre. Les hostilités avaient donc duré trois mois et treize jours.

<sup>&</sup>quot;Le traité de paix dont il sera question, ci-après, p. 368, fut négocié par Mohammed-Ibn-Abd-el-Caoux lui-même, preuve qu'il s'était aussi rendu à Tuns. Dans le chapitre sur les Beni-Tondjin, t. sv de cet ouvrage, notre auteur le dit positivement.

tout calcul: législes, dévots, marabeuts, tous accournrent pour assister en personne à la guerre sainte. Le sultan se tenait constamment assis dans son pavillon, entouré de ses intimes et favoris, savoir : le cheikh Abou-Said, surnommé Ki-Aoud-er-Beteb, Mohammed-Ibu-Abi-'l-Hocein, Abou-'l-Cacem-Ibu-el-Berra, cadi du tribunal impérial, et le frere d'Alphouse, [rot de Castille] \*.

Les hostilités continuèrent sans aucune interruption, et, vers le milieu du mois de Mobarrem 669 (commencement de septembre 4270), une rencontre eut lieu entre les troupes de Carl et celles de Yahya-Ihn-Saleh. Dans ce combat qui se livra à moitié distance entre les deux camps, chaque parti perdit beaucoup de monde. Une autre fois, à l'entrée de la nuit, on envabit le camp [du sulton]; muis les musulmens combattirent en braves et parvinrent à repousser les chrétiens, après leur avoir tué plus de cinq cents hommes. Au point du jour, on reconnut que les tentes étaient encore debout comme auparavant. Le sultan donns alors l'ordre de ceindre le camp d'un fossé, et, comme les mains manquaient pour un pareil travail, le cheikh Abou-Sald lui-même prit une pelle et se mêla aux ouvriers.

Les musulmans de Tunis furent enfin réduits aux abois, ils s'abandonnaient aux pensées les plus douloureuses, et le sultan commençant à croire qu'il serait nécessaire d'évacuer la ville et d'aller se fixer à Caironan. Telle fut la position des choses quand Dieu frappa l'ennemi, et le lendemain apprit au monde que le roi des Français ne vivait plus. Les uns disent que sa mort fut naturelle; les autres, qu'il avait été atteint d'un coup de flèche tiré au hasard, dans un combat, d'autres encore assurent que ce fut une favre qui l'emports. Enfin, un récit

<sup>\*</sup> Nous devens faire observar qu'Ibn-Kaldoun paraît avoir confondu deux frères, Henri et Fréderie, qui s'étaient tous deux réfugiés auprès du sultan. Henri quitta Tunis quelques années avant l'expédition de Saint-Louis et fut fait prisonnier par Charles d'Anjou, en l'an 1268, à la batadle de Tagliarozzo. Fréderie rentra en Espagoe beaucoup ples tard. Pendant son séjour en Afrique, il prit part à plusieurs expéditions militaires commandées par les géneraux du sultan.

peu probable attribue sa mort à une épée dent la poignée était empouennée, et que le sultan lui aurait fait porter par Seleiman-thu-Djeram-ed-Delladji.

Les chrétiens se réunirent alors autour du fils de leur roi. Ce prince était surnommé Dumiette, d'après le lieu de sa naissance 1. Ils lui prétòrent le serment de fidékté et se dispesèreut à reprendre la mer Comme le commandement était de volu à la reina , cette princesse ût déclarer au sultan El-Mostancer qu'elle consentirait à s'éloigner avec ses troupes, pourva qu'il lui remboursat les frais de l'expédition. Le sulten, sechant que les Arabes allacent le guitter pour se rendre dans leurs quartiers d'hiver, accepta la proposition; et, dans le mois de Rebit premier 669 (oct.-nov. 4270), il envoya les chefs du corps des légistes suprès de la reine, afin de dresser le traité de paix \*. Ce fut le cadi Ibu-Zeitoun qui rédigea cet acte et fixa la durée de la trève à quinze ans. Avec lui, se trouverent Abon-'i-Bacen-Ail-Ibn-Abi-Amer, Ahmed-Ibn-el-Ghammaz et Zian-Ibn-Mchammed-Ibn-Abd-el-Caouï, émir des Beni-Toudita. Carl, seigneur de la Sicile, fit aussi un traité spécial par lequel il s'engages, comme roi de cet fle, à demeurer en paix avec Tunis.

Les chrétiens mirent alors à la voile et furent asmillis par une tempète qui fit sombrer une partie de leur flotte et faillit en détroire le reste :

Le sultan exiges de ses sujets le remboursement des sommes

<sup>\*</sup> Caci est une errour : Jesa Tristan, doc de Nevers, le prince qui naquit à Damiette pendent la captivité du roi, mouret en Afrique, peu de temps event son père. Ce fut Philippe le Bardi, fils aloé de Saint-Louis, qui prit le commandement de l'armée.

<sup>\*</sup> Honore une erreur : nous avons déjà dit que la reine dan restée

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un double de ce traité de paix, en date du 5 Rebit second 669 (22 novembre 1270), se trouve aux archives nationales. M. de Sacy en a publié le texte avec une traduction dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tom. ex.

Ceci est confirmé par la recit des anciens historieus français.

qu'il venait de payer à l'ennemi. Il avait donné, dit-on, dix charges (de mulet) d'argent . Le peuple lus remboursa cette sonne avec empressement.

Les chrétiens la serent après eux, à Carthage, quatre-vingtdix catapultes (mendienic).

Le sultan fit annoncer au souvernin du Maghreb et aux autres princes du pays comment il avait sauvé les musulmans et conclu un tra té de paix. Ensuite, il donna l'ordre de ruiner Carthage et d'en renverser les édifices jusqu'aux fondations, de sorte que l'emplacement de cette ville fut changée en désert et n'offrit pas même les traces d'une ruine.

Les Français repassèrent dans leur pays, et ce fut ainsi qu'ils laissèrent tomber leur puissance et leur domination. Depuis lors, leur décadence ne s'arrêta plus ; leurs princes se partagérent les provinces de l'empire, le seigneur de la Sicile se déclara indépendant, et son exemple fut suivi par le seigneur de Naples, de Génes et de Sardaigne. L'ancienne famille de leurs rois existe encore, mais elle est sans puissance et dans le dernier degre de la faiblesse.

MORT DU PREMIER MINISTRE INN-ABI-"L-HOCKIR ET D'ABOU-SAÎD-BI-AOUD-BR-BETER.

Abou-Abd-Allah-Mohammed-Ibn-Abi-'l-Hocein appartenait à la famille des Beni-Said, seigneurs d'un château fort situé aux environs de Grenade et appelé El-Calà (le Château). Sous la domination des Almohades, les Ben.-Said remplirent de hauts commandements taut en Afrique qu'en Espagne. Abou-1-Hacen-Saîd, grand-père du ministre, avait été directeur des contributions à Cairouan, mais il fut destitué et mourut à Bône, l'an 604 (1207-8), pendant qu'il se rendait en Maghreb. Mobammed, qui avait été élevé sons les yeux de son s'ieul, revint alors à Tunis et entra au service d'Abou-Zeid, fils du cheikh Abou-

Google

T U.

1- 7 4

D'après le texte de traité, le sultan s'engagea à payer 210,400 onces d'or, dont la moitié comptant.

Mohammed-Ibn-Abi-Hefs, gouverneur de l'Ifrikia. Quend Abou-Zeid prit le commandement de l'état, après la mort de son père, il se laissa duriger et gouverner par Mchammed-Ibn-Abi-'I-Hocein. Le cid Abou-'l-Ola • étant ensuite venu de Naroc pour régie la province d'Ifrikia, Abou-Zeid partit pour cette capilale et Ibn-Abı-'l-Hocein rentra à Tunis. Lors de l'avenement d'Abou-Zékéria, Ibn-Abi-'l-Hocein, toujours heureux auprès des princes, parvint à exercer une grande influence sur l'esprit de cet émir et, quand l'autorité passa entre les mains d'El-Mostancer. il centinua encore quelque temps à jouir de sa haute forlune. Lors de l'affaire d'ithn-]El-Libyani, les courtisans et les intimes du palais, tous ennemis d'Ibn-Abi-'l-Hocein, se déchaipèrent contre lui et répandirent le bruit qu'il était en correspondance avec Abou-'l-Gacem's, fils de son ancien mattre, Abou-Zeid. Lesuitan ajouta foi à ces accusations et disgrâcia le favore trop puissant. Par son ordre, [bn-Abi-'l-Hotein dut rester chez. lui aux arrêts ; mais, au bout de neuf mois de détention, il recouvra la liberté, rentra dans les bonnes grâces du sultan et reprit la haute direction des affaires, après avoir tiré vengeance de ses ennemis. Il garda le pouvoir jusqu'à sa mort, événement aui eat Leu en 674 (4272-3).

Said-Ibn-Youçof-Ibn-Abi-'l-Hocein\*, cousin du précédent, avait acquis une grande influence à la cour et gagné : beaucoup d'argent en remplissant les fonctions d'administrateur général des impôts de la capitale.

Le moistre Abon-Abd-Allah-Ibn-Abi-'l-Bocein se distingua par la variété de ses talents : savant philologue, bos poète et habile écrivain dans le haut style épistolaire, il composa plu-



<sup>\*</sup> On it Abou−AN dans le texte imprimé et les manuscrits, erreur que noma avons corrigée dans la traduction.

Toy., cf-devast, p. 354.

Les manuscrite et le texte imprimé portent, à tort, El-Hacen.

<sup>\*</sup> A la place d'afna (dépenser), il faut, saus doute, lire ictina (gagner). Ces deux mots, écrits en caractères arabes, ne différent que par un trait et le déplacement d'un point.

sieurs ouvrages dont l'un, intitulé Bi-Eholasa (la quintessence), offre une rédaction du Mohkam d'Ibn-Ctda ; les articles s'y trouvent disposés par ordre [alphabétique], à l'instar du Sahah, dictionnaire célèbre composé par El-Djouheri. Comme administrateur, il montra un esprit vif, un caractère ferme, beaucoup de dignité et un sèle extraordinaire pour les intérêts de son maître. Et-Tidjani et d'autres écrivains nous ont transmis quelques-uns de ses poèmes, dont un des mieux connus est celui dans lequel l'émir Abou-Zékéria est censé adresser la parole à Eman-Ibn-Djaber, en lui reprochant sa rebellion et son albance avec Ibn-Ghanla. Les vers de cette pièce se terminent par la lettre r; et dans un autre poème, qu'il composa auparavant, la rime se forme par la lettre d. Il vivait encore quand son fils Satd, qui était pervenu à une haute position dans l'état, mourut prématurément.

Trois années après la mort d'ibn-Abi-Hocein ent lieu celle du cheikh Abon-Said-Othman-Ibn Mohammed-el-Hintati, surnommé El-Aoud-er-Reteb (boss vert), et dont la famille était connue en Meghreb sous le nom des Bens-Abi-Zeid. A cette maison appartonait aussi Abd-el-Aziz, surnommé Saheb-el-Achghal. Abon-Said a'enfait du Maghreb sous le règne d'Es-Said à cause des désagréments qu'il y avait éprouvés, et arriva dans Sidjilmenn en l'an 644 à (1243-4). Abd-Allah-el-Hezerdji, qui vensit d'y ususper le commandement en proclamant la souverameté d'Abon-Zékéria, l'envoya à Tunis. Abon-Zékéria accueillit le ré-

4 : 2

<sup>\*</sup> Abou-'l-Racen-Ali-Ibn-Cida, natif de Murcie, en Repague, et auteur d'un euvrage philologique très-velomineux, initalé El-Mohkam (le bien-établi), et de plusieurs autres écrite, mourat à Danie, en l'an 458 (1066). — (lbn-Khalilkan, vol. 11, p. 272)

Voy. t. r, p. 136, note t.

<sup>1</sup> Voy. t. z. p. 440.

<sup>4</sup> Ces mots signifient maître des affaires; ils formaient le titre par lequel ou désignant, en Afrique, le ministre des finances.

Ci-devant, p. 241, notre auteur recule ce fait d'que apnés.

fugié avec bouté, l'inscrivit sur la liste des cheiths almohades et l'admit dans sa société intime. Après la rhute de la familie Nôman\*, Ahon-Saîd gagna l'esprit d'El-Mostancer au point de le diriger à son gré et de gouverner l'empire. Son influence se maintint jusqu'a sa mort, événement qui eut lieu en 673 (4274-5). Il laissa une excellente réputation et fut vivement regretté de tout le monde.

#### BEVOLTE ET PRISE D'ALGER.

Les habitants d'Alger s'étant aperçus que l'autorité du sultan hafsida avait cessó da se faire sentir chez les Zénata et les autres peuples du Maghreb central, secouèrent la joug de l'empire afin d'établir leur indépendance. En l'an 669 (4270-4), le suitan envoya une armée contre Alger et, deux amées plus tard, il donna l'ordre à Abou-Hilal-Eïad, gouverneur de Bougie, de s'y rendre à la tête des troupes almohades. Pendant l'espace d'un so, ce général assiégea la ville sans aucun auccès, et, ayant alors repris la route de Bougie, il mourut au camp, à Beni-Oura \*, en l'an 673 (1274-5). Le sultan s'étant décidé à renouveler ses tentatives, y en voya une autre armée, l'année suivante, el y expédia sa flotte en même temps. Les troupes tunisiegnes avaient pour chef El-Hacen-Ibn-Yacin. D'après les ordres du sultan, le gouverneur de Bougie y li, marcher un corps de troupes sous les ordres d'Abon-'l-Abbas-Ibn-Abi-'l-Alam. La ville se trouva bientôt étroitement bloquée par terre et par mer, puis, ayant été emportée d'assant, elle vit massacrer ses babitants, piller ses maisons, déshonorer ses mères de famille et violer ses vierges. Les cherkhs [qui formaient le gouvernement] d'Alger furent chargés de chaînes et conduits à la citadelle de Tunis, où ils restèrent prisonners jusqu'à la mort du sultan. El-Ouather monta alors sur le trôns et ordonna leur mise en liberté.

<sup>1</sup> Voy., el-devant, p. 343.

L'exette position de cette localité nous est inconnue.

#### MORT DU BULTAN EL-MOSTANCER. - SON MARACTIRE.

Après la réduction d'Alger, El-Mostancer tortit de Tunis pour se livrer au plaisir de la chasse et vietter les provinces de son empire; mais, dans cette tournée, il fut atteint d'une maladie qui le força à rentrer dans sa capitale. Son indisposition prit bientôt un caractère alarmant, et le bruit de sa mort commençant à se répandre quand, au jour du Sacrifice de l'an 676 (16 mai 4277), il sortit du palais, appuyé sur les bras de deux serviteurs et pouvant à peine mettre un pied devant l'autre. S'étant elors placé dans ane tribune, il ralia toutes ses forces afin de recevoir les hommages de ses sujets; mais, épuisé par cet effort, il rentre chez lui et mount la même nuit.

De tous les princes de la familie d'Abou-Hafs, El-Mostancer fut celui dont l'autorité et la renommée eurent la plus grande étendue. Pendant un règne d'une durée peu commune, il avoit vu les provinces de l'Espague et de l'Afrique lui tendre une main suppliante et briguer son appui. Sa cour fut toujours remplie de personnages éminents qui a'y étaient rendus du vivant de son père. On y rencontrait, surtout, une foule d'andalousiens, les uns poètes distingués, les aures écrivains éloquents, savants illustres, princes magnanimes, guerriers intrépides, qui étaient tous venus s'abriter à l'ombre de sa puissance.

Faisons observer que le khalifat de l'Orient et celui de l'Occident venamnt de succombor et que la voix de la puissance impériale ne se faissit plus enlendre qu'à sa cour. L'empire chrétien avait englouti les métropoles de l'Andalousie orientale et occidentale : en 633 (1236), le roi (de Castille) s'était emparé de Cordoue; en 636 (1238), Valence succomba, et, en 646 (1248), ent lieu la chute de Séville En Orient, la ville de Baghdad, siège du khalifat des Arabes et capitale de l'islamisme, fut prise par les Tartars I an 656-4258), et, en Occident, douze années plus tard, les Mérinides enlevèrent le pouvoir à la famille d'Abdel-Moumen et occupèrent Nevoc, siège du khalifat almonade. Tous ces événements eurent lieu sons son règne ou sous celui de son père.

A cette même époque, l'empire basside se trouvait dans l'état le plus florissant puissance étendue, bien-être général, revenus abondants, population nombreuse, patriotisme, forces militaires, tout contribusit à en rehausser la splendeur et à diriger vers El-Mostancer les regards des peuples voisins, qui tous espérgient trouver en lui un soutien et un vengeur. Pendant que les opprimés accouraient en foule pour implorer sa protection, la gloire et la majesté brillaient autour de lui, et la renommée portait au lois le bruit de ses exploits. Sous lui, la prospérité de Tunis fut portée au plus haut degré et les habitants jouirent d'une aisance sans exemple. On y rechercha le luxe deus les habillements, les équipages, les maisons, les meubles et les tentes; l'on rivalisa d'efforts pour rebâtir, restaurer et améliorer; on avait même atteint à la dernière limite de la perfection quand on entra dans une nouvelle époque, celle de la décadence.

YANYA-RL-OLATERC, SURNDME EL-MARKLOUR [EN DEPOSE], EST PROCLAME SOUTERAIN.

La muit même de la mort d'El-Mostancer, les Almohades et tous les corps constitués so rendirent suprès de son fils Yahya et lui prétèrent le serment de fidelité. Le lendemain, jour de l'inauguration solennelle, il prit le titre d'El-Ouethec (qui se fie à Dieu). Le nouveau souverain commença son règne par supprimer une foule d'abus et vider les prisons ; il accorda des gratifications aux troupes et aux employés du gouvernement ; il fit restaurer les mosquées et abolit plusieurs impôts qui pesaient sur le peuple. Il combla aussi de récompenses les poètes qui s'étaient empressés à célébrer ses louanges. Par son ordre, on mit en liberté Eiga-Ihn-Dawond et on le rétablit dans la place qu'il avait remplie avant sa détention : Le droit d'administrer le

4 35 -

¹ On a vu, ci-derant, p. 346, qu'Elça-Ibn-Dawoud était un des septebres almohades qui commundaient l'armée musulmane, lors de la descente de Saint-Louis.

serment de fidélité et de conduire les affaires de l'empire avait été accordé à Said-Ibn-Youçof-Ibn-Abi-Hocein, en considération des fonctions importantes qu'il remplissait déjà et de la haute place qu'il occupait dans l'opinion publique. Nous allors raconter de quelle manière eurent lieu la chute de ce ministre et son remplacement par Ibn-el-Habbeber.

DISCRACE B'INN-AM-'L-MOCKIN'S. --- INN-EL-MARKER EST NOMBÉ
PREMIRE MINISTRE.

Abou -'l - Hacen - Yahya - Ibn - Abo-el - Mélek- el-Ghafeki, surnommé l'on-el-Habbeber, était natif de la province de Murcie, en Andalousie. Il vint en Afrique avec les émigrés qui abandonnèrent l'Espagne orientale lors de la conquête de cette région par les chrétiens. Bien qu'il ne possédait qu'un seul talent, celui de l'écriture, il se fit donner un emploi dans l'administration des provinces et il monta alors de grade en grade jusqu'è ce qu'il entrât comme secrétaire au service d'Ibn-Abi-'l-Hocein. Porté ensuite par non patron à la présidence du conseil d'état, il parvipt à y exercer une influence sans hornes. Dans cette position, il entretiat des rapports secrets avec El-Ouathec, fils du sultan, et se ménagea ainsi des titres à la faveur de ce prince. Lors de l avènement d'El-Ouathec, il en devint le conseiller intime et la socrétaire d'état . Contrarié, ensuite, et vezé par l'opposition d'ibn-Abi-'l-Hocein, qui voyait avec peine ses anciese bienfaits méconnus, il chercha à indisposor le sultan contre lui et tenta la cupidité du monarque par la perspective des richesses amassées par ce ministre. Il y réussit trop bien : en la a 676 (1277-8) dans le sixieme mois du règne d'El-Ouathec, Saîd-Iba-

Dans le texte arabe, it faut lure ous lum gezel à la pisce d'ous la yezel.

<sup>2</sup> Il ne faut pas confendre ce personnage avec son cousin et homebyme dont notre auteur vient de donner une notice biographique.

Bu arabe : écrévain de l'alaiama. Vey, p. 336.

Abi-'l-Hocein fut arrêté et conduit à la citadelle, pendant qu'Ibn-Yacin, Ibn-Seïad-er-Ridjala et d'autres officiers s'emparèrent de son mobilier. L'administration des finances fut confiée à un affranchi d'origine chrétienne nommé Modafé, et Abou-Zeid-Ibn-Ab.-'l-Alam reçut l'ordre d'opérer la confiscation des biens du prisonnier. Par l'emploi de la toriure, ce chef almohade arracha de fortes sommes à l'inculpé, et il ne cessa de la mettre à la question jusqu'à ce que ce malheureux eut déclare n'avoir plus rien. Il lui fit prêter serment à cet effet et, ensuite, per une nouvelle application de la bastonnade, il le contraignit à avouer qu'il avait encore quelques sommes en dépôt chez des individus qu'il nomma. Quand la rentrée de cet argent fut effectuée, un des esclaves d'Ibn-Abi-'l-Rocein déclara que dans la maison de son maître il y avait encore un trésor caché. On alla y faire des fouilles et on découvrit six cent mille pieces d'or. Alors, on n'ajouta plus aucune foi aux paroles du prisonnier et on l'accabla de tourments jusqu'à ce qu'il mournt. Cela eut lieu dens le mois de Dou-'l-Hiddja 676 (avril-mai 1278). On ignore ce que devint le corps du supplicié.

Ibn-el-Habbeber se trouvent ainsi seul directeur du gouvernement et maître de l'espeit du sultan, nomma son propre îrère, Abou-'l-O.a[-Idrîs], administrateur des impôts de la province de Bougie', et encourut la haine des cheikhs almohades et des courtisens par son orgueil, son esprit despotique et la hauteur avec laquelle il accueillit leurs hommages. Par sa persévérance à suivre cette voie dangerause, il s'attira des malbeurs qui retombèrent sur l'empire.

ABOU-ISHAC ARRIVE D'ESPAGNE ET SE PAIT PROCLAMER SULTAN PAR LES HABITANTS DE BOUGIR.

En l'an 660 (1261-2), le sultan El-Mostancer ôta le gouvernement de Bougie à son frère, l'émar Abou-Hafs, et confia cette



<sup>\*</sup> Malgré l'autorité des manuscrits et du texte imprimé, il faut lire : ouation ets achybal Bedyais, Yoy, le chapitre sairant.

charge importante à Abou-Hilal-Eïad-Ibn-Said-el-Hintati. Cet officier resta en fonctions jusqu'à sa mort, évènement qui eut lieu à Beni-Oura, en lan 673. Son dis Mohammed-Ibn-Abi-Rilal lui succéda dans ce commandement et y fit preuve d'une baute capacité. Lors de la mort d'El-Mostancer et l'avènement d'El-Quathec, Mohammed envoya su nouveau sultan l'assurance de son dévouement et lus fit porter, par une députation, les hommages : du peuple de Boug e. Quelque temps après, l'edministration des revenus fournis par cette province fut confiée à [Abou-1-Ola][dris per son frere , !ba-el-Habbeber. Ce fonctionnaire ramassa beaucoup d'argent dans cet emploi et imposa ses volontés au consei municipal de la ville. Le gouverneur luimême fut indigné de la conduite despetique d'Abou-'l-Ola et, sachant que ce même individu travaillait à le perdre, il tint conseil avec ses officiers \* et suborna \* quelques uns de ses affidés alia de prevenir le danger. Le premier jour du mois de Dou-'l-Càda 667 Abou-'l-Ola nila, comme d'ordinaire, tenir une séance à la porte du palais quand il fut tué par les conjures. Sa tête fat séparée du corps et livrée aux insultes de la populace.

Au moment où cet événement se passa, l'émir Abou-Isbac venait d'arriver à Tlemecn. Ayant appris la mort de son ficre El-Mostancer, il s'était décidé à passer en Afrique afin de faire valoir ses droits au trône. Il hésita d'abord quelque temps [avant de quitter l'Espagne], mais, syant enfin traversé la mer, i. prit la route de Tlemeen et trouva auprès de Yaghmorsoen-Ibn-Zian l'accreeil le plus distingué.

Après l'assassinat d'Abou-'l-Ola, les habitants de Bougie et leur gouverneur virent que le seul moyen déchapper à la vengeance duzultan était de reconnaître la souveraineté d'Ahou-Ishac et de le faire prier, par une députation, de venir prendre possessession de la viile. Le prince répondit à leurs vœux et fit son

Dans le texte arabe, il faut lire bi-biatihim.

Lisez : el-meta a la place d'el melek, dans le texte arabe.

<sup>\*</sup> Le mot dakhel se trouve dans les manuscrits, mais il faut tre dakhel, à la troisième forme.

entrée à Bougie vers la fin de Dout-'l-Câda de la même aunée. Les Almahades et les notables de Bougie lui prétèrent aussitôt le serment de fidélité. Le nouveau sultan choisit pour ministre Mohammed-Iba-Aba-Hilal et marcha sur Constantine, ville où se trouvait Abd-el-Aziz, fils d'Erça-Iba-Dawoud; mais la résistance qu'il y rencontre fut si vigoureuse qu'il prit le parti de s'en élonguer.

L'EMIR ABOU-HAPS EMBRASSE LE PARTI DU SULTAN ABOU-ISHAC. —
ABDICATION D'EL-OUATHEC.

Quand El-Quathec et son vizir (ba-el-Habbeber apprirent l'entrée du sultan Abou-Ishao à Bougie, ils envoyèrent contrelui un corps de troupes commandé par Abou-Hafs, oncle d'El-Onather, auguel on avait adjoint Abou-Zeid-lbn-Djame en qualité de lieutenant. Pendant que cette armée se rendait de Tunis à Bédja 4, où elle dressa son camp, El-Quathec dozna le gouvernement de Constantine à Abd-el-Aziz-Ibn-Eiça-Ibn-Dawoud parce qu'il était gendre • d'Iba-el-Habbeber. Cet officier ótant parvenn à sa destination, défendit la ville contre Aboulabac, ainsi que nous venons de le dire. Ibn-el-Habbeber s'étant ators imaginé qu'Abou-Rafs avait l'intention de se révolter, chercha à semer la division dans l'armée aux ordres de cet émir. et, d'après ses conseils, El-Quathec écrivit à Abou-Hafs et à Ibn-Djamë, recommandant à chacun d'eux de se défaire de l'antre. Les deux officiers se firent mutuellement part de l'ordre qu'ils vensient de recevoir, et, s'étant aussitôt accordés sur la nécessité de reconnaître la souverameté de l'émir Abon-Yahya, ils envoyèrent leur adhésion à ce prince. El-Quathec apprit cette nouvelle à Tunis et, voyant que la ville était restée sans garnison et ini-même sans amis, il sentit l'impossibilité de garder le



Daos le texte arabe, on a imprimé, par mégarde, Bedjois, au lieu de Bodjo.

Ou bean père le mot arabe porte les deux significations.

pouvoir et convoqua les grands dignitaires de l'empire, essa d'abdiquer en faveur de son cousin, le sultan Abou-Ishac. Ceci se passa le 1<sup>es</sup> du mois de Rebià premier de l'en 678 (13 juitlet 1279). Quittant alors le palais impérial, qui était situé dans la citadelle, il alla se loger dans la maison nommée Bar-el-Acourt. En perdant ainsi le trône, il perdit toute sa considération.

#### LE SULTAR ABOU-ISHAG DOCUPE LA CAPITALE.

Quand le suitan Abou-Ishac reçut la dépêche que son frère l'émir Abou-Hafs et Ibn-Djamé lui avaient expédiée de Bédja, il se bâta d'aller les joundre, et ayant ensuite appris l'abdication de son neveu El-Ousthec, il se porta en avant, accompagné de tout son monde. Les habitants de Tunia, classés par corps et métiers, s'empressèrent d'aller au-devant de lui pour témoigner leur obéissance, et, vers le milieu du mois de Rebià second, il fit son entrée dans la capitale de l'empire. Mohammed-Ibu-Abi-Hilel remplit auprès de lus les fonctions de premier ministre; cellus de grand chambellan furent confiées à Abou-'l-Cacem-Ibn-ea-Cheikh, ancien secrétaire d'Ibn-Abi-'l-Hocein, et celles de ministre des finances à Abou-Bekr[-Mohammed], fils d'El-Hacen-Iba-Khaldoun. Co personnage était venu de Séville avec son père, El-Haces, pour faire valoir leurs droits à la bienveillance de l'émir Abou-Zékérre. En effet, ce fut de [leur proche parent] Ibn-el-Mohteceb que ce prince reçut en cadeau la belle esclave qui donna le jour à ses fils et que l'on nommait [pour cette raison] Omm-el-Khalaif (la mère des khalifes). Abou-Zékéria leur fit une très-honorable position . Plus tard, El-

Dans l'errata de l'édition arabe, nons avons proposé une correction et nous l'avons adoptée dans la traduction. Même avec ce changement, le passage ne servit guères intelligible sans le secours de deux citations de l'Autobiographie que nons reproduisons ici : « Nos ancêtres de » Séville s'étalent attachés à la cause des Almohades, et, quand l'emir

Abou-Zékérīa, fila d'Abd el-Ousbed le hafside, geuverna l'Ifrikia, un

a de nos aleux moternots, nomma fon-el-Mohteceb, lui fit codens

Hacen partit pour l'Orient où il mourot, mais son fils resta à Tums. A pense l'émir Abou-Ishae ent-il fait son entrée dans la capitale, qu'il nomma Abou-Bekr au ministère des finances, charge qu, jusqu'alors, avait été remplie par des Almohades. Fadi-Il u-Ali-Iba-Mozni obtint le gouvernement du Zab, autre poste où l'on avait toujours auparavant installé un chef almohade, et il dut cette faveur à la reconnaissance du sultau dont il avait été le compagnon d'exil en Espagno. Son frère Abd-el-Ouaheu-Ibn-Mozni fut nommé gouverneur de Castilia.

Apres ces nominations, le sultan fit arrêter Ibn-el-Habbeher et le livra à Mouça-Ibn-Mohammed-Ibn-Yacin, pour être mis à la question jusqu'à ce qu'il eut dégorgé toutes ses r chesses. On trouva [au cou du prisonnier], où l'on porte ordinairement des amalettes, plusieurs sceaux et talismans de diverses formes au moyen desquels, dit-on, il avait fasciné l'esprit de son souverain. Ces objets lui portèrent malheur : il fut soumis aux mêmes genres du torture que sa victime, Said-Ibn-Abi-Hocein, avait subis; comme lui, il fit serment d'avoir déclaré toutes ses richesses, et, comme lui, il mourut dans les tourments. Cette exécution eut lieu dans le mois de Djomada premier de cette année (sept-oct. 4279). Dieu ne lesera [qui que ce soit], par [même] pour le poids d'un atome!

En l'an 678°, quand le sultan se fut bien raffermi sur le trène, il fit arrêter et mourir Mohammed-Ibn-Abi-Hilal qu'il regardait comme un homme dangereux, toujours porté vers l'atrigue et la trahison.





d'une jeune esclave galicienne dont i fit sa concuence. Il est d'elle

<sup>»</sup> plusieurs enfants et elle reçut, pour cette raison, le tière d'Omm-si-

<sup>\*</sup> Ahalaif. \* . . Noire aïeul, Ibn-ei-Mohteceb, ém gra en Afrique et

<sup>»</sup> fut traité avec une haute distinction par Abou-Zekerja. Il vécut de-

sormais à l'ombre tutélaire de l'empire hafside, jouissant des faveurs

<sup>·</sup> du prince qui lui avait assigné un traitement et accorde plusieurs

a Refa. s

<sup>·</sup> Coran, sourate (v. versel 41.

Le texte de l'auteur porte 676

#### EL-OCATBEC BY SES ENFANTS SONT MIS A MORT.

El-Ouathec resta quelques jours seulement dans la maison où il s'était retiré après avoir andiqué le pouvoir et où il avait emmené de ses jeunes enfants i El-Fadl, Et-Taher et Et-Taffb. Le sultan Abou-Ishac, ayant entendu dire qu'il espérait soulever le peuple et qu'il avait pratiqué des intelligences avec quelques officiers de la milice chrétienne, fut très-inquiet de l'influence qu'on lui attribuait encore et donna l'ordre de le mettre en prison ainsi que ses enfants. On les enferma dans la même chambre de la citadelle où, sous le règne d'El-Mostancer, on avait détenu les enfants d'Abou-Ishac. Pans la nuit qui suivit cette arrestation ils furent tous égorgés par des émissaires du nouveau souverain. Ceci se passa dans le mois de Safer 679 (juin 4280). S'étant assuré le pouvoir de cette manière, Abou-Ishac confia un commandement à son fils.

LÉMIR ABOC-PARES, PILE DU SULTAN ABOC-ISEAC, EST NOMMÉ GOUVERREUR DE BOLGIE.

Abou-Ishac avait ciaq fils. Abou-Parea-Abd-el-Aziz, Abou-Mohammed-Abd-el-Ouahed. Abou-Zékérïa-Yahya, Khaled et Omar. Quand leur père s'enfuit chez les Biah, El-Mostancer les fit enfermer dans un appartement du palais, pour y être élevés sons ses yeux, et il pourvut abondamment à tous leurs besoins. Rendus à la liberté, lors de l'avènement de leur père, ils virent leur fortune grandir avec la sienne et leur bouheur s'épanouir à l'ombre de sa paissance. Entourés de grandeurs, ils ma pensèrent qu'à récompenser tous ceux qui leur avaient rendu des services, et ils obtineent de l'indulgence du sultan les moyens de satisfaire leurs sentiments généreux.

<sup>\*</sup> El-Faci, l'ainé de ces frères, n'était pas un jeune enlant; deux années plus tard, il soulova les trabus, lui ou le prétendant qui le représentant, et s'empara du trône.

<sup>1)</sup> faut corriger le texte arabe et lire thielhom à la place de duillhom.

Abou-Fares, l'afaé de tous, se fit d'autent plus remarquer que son père l'avait formellement désigné comme héritier du trône. Au nombre de ceux qui avaient mérité sa reconnaissance et son amitie se trouvérent deux frères, Ahmed et Abou-l-Hecein, fils d'Abou-Bekr-tha-Seid-eu-Neu-el-Yamers et membres d'une des premières familles de Séville. Leur père savast par cœur et enseignait les traditions relatives au Prophète; comme legiste il suivait les opinions de Dawoud et, à l'exemple des docteurs de cette écols, il se tensit strictement à la lettre de la loi.

De toutes les villes de l'Espagne, Séville fut celle qui entretenait les rapports les plus survis aven l'émir hafaide Aben-2ékéria et avec ses descendants; conséquence naturelle de la souverameté que ce prince avait exercée dans l'Andeleugie socidentale. Anni , quand le roi chrétien s'acharna sur ce pays dont il culevait les forteresses, dévestait les campagnes et mopaçait les grandes villes, les chefs des principales familles musulmanes et les savants les plus illustres de l'Espagne passèrent dans les deux Maghrebs, et suriout en lirikia, afin de se rendre à Tunis, siège du puissant empire des Hafsides. Le traditionnista Abou-Bekr-Iba-Seid-en-Nas, prévoyant que la désorganigation des états musulmans d'Espagne et l'imprévoyance des habitants devaient amener une grande catastrophe, prit la réaclution d'emigrer à Tunis où il avait eu autrefois des relations avec les khalifes hafaides. Accueilli honorablement par le sultan [El-Mostancer], il deviat professeur de jurisprudence dans la collège atué auprès des Bours du Bel-Air (Hammam-el-Hous) et fondé per Omm-el-Khalatí, mère du sultan.

Ahmed et Abou-'l-Borein furent élevés dans le palais, aux frais du gouvernement, en considération des services que leur



<sup>4</sup> Abou-Solemas-Dawoud, foodeteur de l'école des Deberites, c'est-3-dire estérementes, qui négligenieut l'esprit de la let pour s'en teuir à la lettre, naquet à Koufa en Lan 202 (817-8). Il fit ses études à Baghded , il y ensoque ses doctrines et il y mourut en 270 (854). — On trauvers une notice de ce docteur dans una traduction angleise de Dictionunire blographique d'Ibn-Khallikan, yol. 1, p. 504.

père Abou-Bekr avait readus à la famille royale ; mais , au lieu de cultiver les sciences, ils recherchèrent les biens de ce monde et ambitionnaient de hautes positions dans l'administration de l'État. S'é.ant adressés aux fils d'Abou-Ishao, qui étaient alors détenus dans le palais, ils gagnérent leur confiance et furent admis à leur service ; aussi , quand Abon-Fares fut déclaré héritier du trône avec le rang de visir, Ahmed se vit comblé d honneurs par le jeune prince, dont il devint aussi le chambellan. Abou-'l-Hoceia, de son côté, parvint à un aussi haut degré de faveur que son frère. Une si brillante fortune excita l'envie des courtisans; on chercha à jeter de l'inquiétude dans l'esprit du sultan et à l'indisposar contre son fils qui, disait-on, conspirait avec Ahmed-Ibn-Séïd-en-Nas dans le but de s'emparer de l'empire. Le principal meneur de cette cabale fut Abd-el-Ouebhablbo-Caïd-el-Kelaï , l'un des secrétaires d'État et chargé alors d'écrire le paraphe impérial. Le sultau ajouta foi à ces dénonciations et, dans le mois de rebit second, 679 (août 1280)\*, il envoya chercher Ahmed et le fit tuer à coups de sabre. Le çadavre fut jeté dans un souterrain. Quand l'émir Abou-Fares apprit cette nouvelle , il revêtit des habits de deuil , monta à cheval et se rendit au palais. Le sultan essava de dissiper la douleur de son tils en lui déclarant qu'il avast découvert la perfidie d'Ibn-Serd-en-Nas et ses complôts contre l'État. En même temps il enleva de se propres mains l'habillement noir dont le prince. s'était couvert.

Abou-'l-Hocein fut assez heureux pour échapper à la mort : après s'être caché pendant quelques jours , il avait été arrêté amsi que plusieurs antres serviteurs et intimes d'Abou-Fares ; mais, au bout d'un certain temps, il fat remis en liberté. Dans la suite de cette histoire nous aurons encore à parler de lui.

Le sultan fit tout ce qui lui était possible pour rassurer l'esprit de son fils et, voulent effacer jusqu'aux dernières traces du mécantentement qui pouvaient rester dans le cœur du jeune prince,

<sup>·</sup> lei et plus loin, notre auteur a mis, par mégarde, la date de 669.

il le nomma souverain absolu de la ville et province de Bougie. Abou-Fares partit pour sa destination, emmenant avec lui, en qual té de chambellan, mon aieul Mohammed, fils du ministre des finances, Abou-Bekr-Ibn-Hacen-Ibn-Khaldoun. Ce fut au sultan que mon parent dut sa nomination. Abou-Fares quitta Tunis, l'an 679, et alla prendre possession de son gouvernement.

REVOLTE D'IBN-OLEZÎR A CONSTANTINE. — SA MORT. — [DESCENTR DES CERÉTIENS A COLLO.]

Abou Bekr-Ibn Moues Ibn Eigs, surnommé Ibn Ouezir, appartenait à une bonne famille almohade de la tribu de Koumïa. Sous le règne d'El-Mostancer, il ava't été au service d'Ibn-Gueldacen, cheikh almohade et successeur d'ibn-en-Nôman dans la gouvernement de Constantine. Demeuré à Constantine comme lieutenant de son patron qui s'était rendu a Tunis, il remplit les devoirs de cette place avec autant d'habileté que de formeté. Designé ensuite par le sultan au gouvernement de cette ville, il occupa ce poste assez longtemps. Quand l'agitation produite par la mort d'El-Mostancer se fut calmée, le sultan El-Quathec confirma cette nomination, et son successeur, Abou-Ishac, en fit autant. Avide des grandeurs, ce fonctionnaire se laissa emporter par l'ambitton, et, sachant que Constantine était la place la plus forte de la province, il conçut la pensée de s'y maintenir comme. chef indépendant. Les habitants de la ville furent bientôt accablés par ses exactions, et ils exposerent leur situation au sultan Abou-Ishac en le priant de leur porter secours ; mais, ce prince, ayant remarqué dans la conduite du gouverneur, Ibn-Ouezir, certains traits qui annonçait un esprit peu dispos à l'obéissance, se garda bien de répondre à leurs sollicitations. Comme Ibn-Quezir convit aussi pour se disculper des actes dont on l'accusait, le sultan jugen convenable de cucher son mécontentement et de fermer les yeux sur ce qui se passait.

En l'an 679 (1280-1), l'émir Abou-Fares passa aupres de



Constantine pour se rendre à Bougie, siège de son gouvernement. Ibn-Ouezir évita d'aller à sa rencontre et lui fit porter sea excuses les plus humbles par une députation composée des dévots de la ville. Cette démarche eut le succès qu'il désirait; le prince s'en montre satisfait et continue sa route.

Quand Abou-Farea fut arrivé à Bougie, Ibn-Onezir crut avoir trouvé le moment opportun pour usurper le pouvoir, et il demande par écrit au roi d'Aragon l'envoi d'un corps de troupes chrétiennes qui s'établirait à Constantine et ferait des incursions sur le territoire du sultan. On dit même que, moyennant ce secours, il s'engagea à servir les intérêts du roi en agent dévoué. Le monarque chrétien accoedit cette proposition et annonça l'envoi d'une flotte

Vers la fin de l'an 680 (mars-avril 4282), Ibn-Ouezir leva le masque et se fit proclamer souverainà Constantine. L'émir Abou-Pares partit aussitôt de Bougie à la tête de son armée, et, ayant rallié autour de lui une foule de goerriers arabes et de cavaliers fournis par les tribus, il alla camper à Mila. Là il reçut une députation de éheikhs de Constantine chargés, par l'usurpateur, de lui présenter des souhaits, bien peu sincères, d'amitié et de réconciliation. Le prince refusa de les écouter et marcha sur Constantine où il arriva dans la matinée du premier jour du mois de Rebia 684 (9 juin 1989). Ayant alors ressemblé des ouvriers, il commença le siège et dressa ses catapultes, pendant que ses archers occupaient des positions plus rapprochées de la ville. L'attaque avait duré à peu près un jour, quand un détachement sous les ordres de Mohammed , fils d'Abou-Bekr-Ibn-Khaldoun, escalada les murs et pénétra dans la place. Ibn-Guezir soutint l'assaut avec une bravoure extrême, mais, ayant eu la retraite coupée, il mourut sinsi que son frère et tous ses partisans. Leurs têtes fureat plantées sur les murailles de la ville. Abou-Fares y fit alors son entrés et parcourut les rues afin de rétablir l'ordre et rassurer les esprits. Il fit ensuite réparer les murailles et les ponts. S'étant installé dans le palais, il expédia un courrier à la capitale pour annoncer cette victoire à son père.

La flotte chrétienne arriva au port de Collo, lieu de rendez-

35

vous qu'ibn-Ouezir lui avait assigné, mais cette catreprise n'est aucun résultat .

Trois jours après la réduction de Coustantine, Abou-Fares repartit pour Bougie où il arriva vers la fin du mois de Rebié.

# LES PILS DE SULTAN MÊNENT DES EXPÉDITIONS DANS LES PROVINCES.

L'affection que le sultan portait à ses fils, jointe à son désir de les habiteer à l'exercice de pouvoir, le décida à leur donner une haute position dans l'état. Au mois de Redjeb 684 (octobre-ne-vembre 1282) il confia à son fils Abou-Zékéria le commandement d'un corps d'armée, composé de troupes almohades et de milices. Le jeune prince partit alors pour Cafsa afin d'examiner l'état des provinces méridionales de l'empire et d'en faire rentrer les impôls. Cette tâche accomplie, il revint à Tunia dans le mois de Ramadau (décembre) de la même année Son frère, Abou-Mohammed-Ahd-el-Ouahed, reçut ensuite le commandement d'une colonne et passa dans le pays des Hicouara afin d'y pré-lever les impôls, contributions, droits et amendes. Abd-el-Ouahab-Ibn-Cafd-el-Kelaf accompagna cette expédition afin d'en diriger les opérations et servir d'intermédiairs entre le



<sup>\*</sup> En l'an 1993, le roi Pierre d'Aragon ne trouvait, avec se flotte, à Collo où il d'était rendu sur l'invitation de Rolloquer (Abou-Behr-Iba-Ouerir), sfin de faire la guerre à Mirabusa (l'émir Abou-Iskae), quand il apprit in nouvelle des Vépres ambiennes. Il partit aussitôt pour Palerme ch il se fit couronner roi de Siche Pour l'histoire de cette expedition africaine, on peut consulter : 4-1 Huttrire de Catalogne, par Bernard d'Esclot, texte catalon, publié par M. Buchon; Chroniques étrongeres; Paris, 1840, Chap. 77 à 89.— 2- Chromques de Reman Muntaner, version française, par M. Buchon, chap. 44 à 85.— 3- Sebm Malespina dust. Sichia, apud Gregorio, Bibloth. Script. qui ren in Sichia gestes sub Aragon. Imperio retulere. Panormi, 1791, la-fol. 1. n., p. 361 à 4099. — Je dois ces indications à l'obligeauce de M. Amari, le savant histories des Vépres siciliennes, ouvrage dont on peut aussi consulter l'édition de Florence, 4851. — Parmi les appendices de se volume, acus espérous pouvoir donner qualques extenité de Malaspins

prince et les gens du pays. Arrivés à Cairouan, ils apprirent qu'un prétendant au trône avait paru chez les Debbab de la province de Tripoli. Le prince expédia un courrier à son père pour lu annoncer cette nouvelle et continua sa marche, mais, voyant le progrès rapide que faisait la cause du prétendant, il reprit le chemin de Tunis.

### LE SULTAN ALLIE SA PAMILLE A CELLE D'OTEMAN-IEN-VAGHEGRACHE.

Quand Abou-Isbac quitte l'Espagne pour chercher un trône, il alla descendre chez Yaghmoracen-Ibn-Zian, à Tlemen. Cet émir avait fait de grands préparatifs pour le receveir, et quand il le vit arriver, entouré des cavaliers abd-el-auadites qu'il avait envoyés à sa rencontre, il le reconnet pour souverain légitime de l'empire hafside. Se conformant alors à son usage invariable envers le chef de cette dynastie, il ini prêta le serment de fidélité et prit l'engagement de lui servir de lieutenant et de le soutenir contre tous ses ennemis. Il demands ensuite pour son fils Othman l'insigne honneur d'obtenir la main d'une des filles de son hôte, princesses élevées à l'embre de la tente impériale. Le sultan accueillit cette demande avec faveur et partit pour conquérir sa capitale.

Il venait d'établir son autorité dans tout le royaume des Mafsides quand Abou-Amer-Ibrahlm, fils de Yaghmoracen, arriva avec plusieurs autres chefs abd-el-ouadites, et lui représenta qu'il venait de la part de son père pour faire dresser l'acto de mariage. Le sultan les reçut avec une bonté extrême et agréa leur demande. Ils passèrent quelques jours à Tunis et se diatinguèrent ensuite par leur bravoure dans plusieurs rencontres avec les troupes du prétendant; puis, en l'an 681, ils repartirent tous, comblés de faveurs et chermés de pouvoir emmener la princesse dans leur caravane<sup>4</sup>. Arrivée à Tiemeen, cette jeune per-

Dans le texte arabe, lisez bi-dhainetikum,

sonne épousa Othman et devint la perle de leur palace, l'illustration de leur maison et un sujet de gloire pour aux et pour teur nation !.

## APPARITION DU PRÉTENDANT ENI-ARI-ONARA. --- SES AVENTURES

Ahmed-Ibn-Merzoue-Ibn-Abi-Omara appartenait à une famille d'El-Mecila qui était allé s'établir à Bougie. Il passa ses premières emées dans cette dernière ville et prit, en grandissent. une figure eases distingué. Esprit inculte et sans instruction. il dut exercer le métier de tailleur pour avoir de quoi vivre. Malgré l'infériorité de sa position sociale, il nourrissait l'espoir de monter sur un trône, destin qu'il prétendait lui avoir été annoncé par les devins les plus habiles et dont la certitude lui paraisseit assuré par la géomancie, art qu'il savait pratiquer lui-mêmet. Ayant quitté sa ville natale, il passa dans le désert do Sidjilmossa et so présenta aux Arabes makiliens comme un descendant du Prophete, comme ce fatemide dont l'apparition est attendad per les gous grossiers et ignorants?. Il les assurait même que, par sa connessance du grand-œuvre, il pouvait convertir toute espèce de minéral en or. Cos Arabes l'entourèrent avec empressement et, pendant quelque temps, il fut le sujet de tous leurs entretiens.

Talha-Ibn-Modaffer, cheikh des Amarna\*, l'une des branches de la tribu de Makil, m's raconté qu'il avait vu cet aventurier arriver chez les Makil et tomber ensuite dans l'abandon et le mépris, quand on s'aperçut qu'il ne pouvait justifier ses grandes prétentions.

Daos l'histoire des Beni-Abd-el-Ouad, t. m de cette traduction, l'auteur parle encore de ce mariage. Abou - Zian - Mohammed, fils d'Othman-Ibn-Yaghmoracen et de la princesse hafade, succèda au trône lors de la mort de son père.

Pour bi-khait, lines yakhett.

Voy. l'Appendice, n. m.

<sup>\*</sup> Dans le texte ambe, on a jusprime par erreur Ameria

Iba-Abi-Omara se mit alors à courir les pays et, étant passé dans la province de Tripoli , il s'arrêta chez les Debbab. Ce fut là qu'il fit la rencontre d'un affranchi d'El-Ouathee appelé Bl-Peta-Nacir (le garçon Nacir), et surnommé Foubi (le Nubien). Cet homme, frappé de l'aspect d'Ibn-Abi-Omara, qui ressemblait beaucoup à El-Fadl, fils d'El-Ouathec, se mit à pleurer et à lui embrasser les pieds. L'antre lui demanda pourquoi il agissait ainsi, et, sur sa réponse, il lu. dit : « Soutiens-moi dans nes prétentions et tu me verras tirer vengeance de celui qui » tua vos jeunes princes. » Nacir courut aussit

ôt chez les cheis erebes en poussant des cris de joie et leur annonça qu'il venait de trouver le fils de son ancien maître. Ayant réussi à leur en imposer, il les trompa complètement en leur faisant répéter par Ibn-Abi-Omara une leçon qu'il lui avait apprise et qu. se rapportait à certaines conversations qui eurent lieu entre ces Arabes et El-Ounthee. Parfaitement convaincus alors que c'était la prince El-Fadl, ils lui prétèrent le serment de fidélité.

Morghem-Ibn-Saher-Ibn-Asker, émir des Debbab, entreprit de faire valoir les droits de ce prétendant, rassemble ses Arabes, et alla mettre le siège devant Tripoli, ville où commandait Mohammed-1bn-Rica-el-Hintati, aurnommé populairement Onk-el-Fidda (cou d'argent). Ne pouvent s'en emparer, les insurgés allèrent à Zenzour et tembèrent aur les Medyris, population hoovarite qui demeurait dans le voisinage de cette ville. Ils parcoururent alors toute cette partie du pays et prélevèrent l'impôt chez les Lomaïa, les Zouaza \* et les Zouagha. Quant oux Nefouça, oux Gharfan et aux Maggher, tribus hoouarites, la prétendant les frappa d'une contribution extraordinaire. Il marcha ensuite sur Cabes où il reçut, en Redjeb 684 (oct. 4282), les hommages empressés d'Abd-el-Mélek-Iba-Mekki qui lui prêta le serment de fidélité « afin, disait-il, d'acquitter les obligations que je dois à vos areux, » mais, en réalité, pour frayer le chemin à l'indépendance qu'il ambitionuait pour lui-

<sup>\*</sup> Dans le texte arabe, lisez bistéhom.

Les manuscrits et le texte arabe imprimó portent Zouara.

même. Ce chef le fit alors reconnaître comme khalife par tous ses subordonnés et lui procura les services des Kacub, tribu soleimide qui obéissait alors aux Beni-Chîha et qui se trouvait sous les ordres d'Abd-er-Rahman, membre de cette famille.

Le prétendant, ayant ensuite reçu l'adhée on des habitents de Djerha, d'El-Hamma et des villages du territoire des Nefzaous, marcha sur Touzer et soumit cette ville ainsi que la province de Castilla. Alors il remonta à Cafsa où il reçut aussi le serment de fidélité. La paissance et la renommée qu'il venoit de conquérir décidèrent enfin le sultan Abou Ishac à expédier une armée de Tunis pour le combattre.

# LE SULTAN EST TRABI PAR SES TROUPES ET S'ÉLOIGNE DE LA CAPITALE.

La cause du prétendant avait fait un grand progres dans la province de Tripoli et la plupart des villes s'étaient déclarées pour lui, quand le sultan plaça son fils, l'émir Abou-Zékérïa, à la tête d'une armée et l'envoya contre les insurgés. Arrivé à Caironan, le jeune prince y leva des contributions dont il s'appropria une bonne partie. Ensuite, il se remit en marche et, parvenu à Camouda i, il apprit que le prétendant venait d'occuper la ville de Caísa. Cette nouvelle s'étant répandue dans le camp, amena la dispersion de toute l'armée, et Abou-Zékérïa rentra à Tunis le dernier jour de Ramadan de l'an 681 (janvier 4283).

Le prétendant, qui était sorti de Cafsa pour se mettre à la poursuite d'Abou-Zékéria, occupa Cairouan et s'y fit reconnature comme sultan. L'exemple donné par cette ville entraîna dans la même voie El-Mehdia, Sfax et Souca.

Alors une grande agitation se déclara dans Tunis, et, vers le milieu du mois de Choual (janvier), le sultan fit dresser ses tentes en dehors de la ville, après avoir ordonné une levée en

1 802

<sup>\*</sup> Le texte arabe offre la legon Temmouda.

masse. Quand il cut ainsi rassemblé une armée nombreuse, il la conduisit au camp, dans la province d'El-Mohammedia , où il séjourna quelque tempa afin d'équiper et organiser ses nouvelles troupes. L'approche d'Ibn-Abi-Omara, qui s'avançait de Cairouan pour teur livrer bataille, décida les divers corps de la milice, et les cheikhs almohades eux-mêmes à pesser de son côté. Cette défection fut motivée par leur croyance aux droits légitimes du prétendant, par l'affection qu'ils portaient aux descendants d'El-Mostancer, khalife qui les avait gouvernés si longlemps, et par l'horreur que leur avait inspirée la conduite du sultan envers El-Ouathec et ses enfants. Monça-Ibn-Yacin, grand officier de l'empire, passa ensuite à l'ensemi qui avançait toujours et entraîns avec lui la plus grande partie des troupes almohades. Il ne resta plus alors au sultan que de s'enfuir à Bougie, car tous les liens de sa puissance vessient de sa briser.

LE SULTAE ABOU-ISHAC S'ENFULY A BOUGES ET LE PRÉTERBANT PAIT SON ENTRÉE À TUNIS.

Le demier jour du mois de Choual 684 (31 janvier 1283), le sultan Abou-Ishac, se voyant abandoané par ses troupes, monta à cheval et partit pour Bougie avec les gens de sa maison et quelques soldate de la milice. En passant par Tunis, il fit une courte halte afin d'y prendre sa famille et, ensuite, il continua sa route. Dans ce voyage, il eut beaucoup à souffrir : le froid était devenu excessif, les vivres se procuraient difficilement, la pluie et la neige tombaient sans s'arrêter. Pour ne pas être entrerement dépouilé par les tribus dont il traversait les territoires il dut leur céder une grande pârtie de ses trésors. Arrivé sous les murs de Constantiae, il trouva les portes fermées ; mais le gouverneur, Abd-Allah-Ibn-Youkian - el-Herghi, tout en lui

1-3 63

Dans le texte arabs, co a imprimé, par arreur, El-Mahdia.

<sup>\*</sup> Yariantes : Aufman, Bouknan, Bou-Flan. Cette dernière legon est probablement la bonne

refusant l'entrée de la ville, lui fit porter des vivres . De lè, il se dirigea sur Bougie où nous le retrouverons bientôt.

Après le départ du sultan, le prétendant fit son entrée à Tunis. Il prit alors pour vizir Mouça-Ibn-Yacin, et donna la place de chambellan à Abou-'l-Gacem-Ahmed-Ibn-es-Cheikh. Ensuite, il ordonna l'arrestation du ministre des finances, Abou-Bekr-Ibn-el-Hacen-Ibn-Khaldoun, et après lui avoir confisqué ses biens et arraché toutes ses richesses par l'emploi de la torture, il le fit étrangler. La perception des revenus, devenue vacante de cette manière, fut confiée à Abd-el-Mélek-Ibn-Mekki, seigneur de Gabes.

Le prétendant, après avoir pris les titres et emblèmes de la souveraineté, distribua les grands emplois de l'empire à ses courtisans et s'occupa d'une expédition contre Bougie.

## L'ÉMIR ABOU-FARES USTRPE LE POUVOIR SOUVERLER À BOUGES AUSSITÔT APRÈS L'ARRIVES DE SOR PÈRE.

Le sultan Abou-Ishac, chassé de sa capitale et dépouilké du prestige de la royauté, arriva à Bougie dans le mois de Dou-'l-Câda 684 (février 4283). Repoussé du paleis par son fils, l'émir Abou-Fares, il dut ailer s'installer dans le jardin appelé Raud-er-Befià, et, sédant aux injonctions de ce fils ingrat, il abdiqua le pouvoir en la présence des officiers almohades et des cheikhs de Bougie. Abou-Fares lui assigna alors pour logement le château de l'Étoile, prit lui-même l'autorité su-prême avec le surnom d'El-Motamed-ala-'llah (qui s'appuie sur Dieu), et reçut des habitants de la ville le serment de fidélité. Cette usurpation a accomplit le dernier jour de Dou-'l-Câda 684 (2 mars 1283). S'étant ensuite adressé à ses alliés, les Bish et les Sedoutkich, il les appela aux armes, laisse son frore,



<sup>\*</sup> Le texte arabe peut signifier aussi : quelques-uns des villages lui prisentèrent des cieres

l'émir Abou-Zékérïa, à Bougie en qualité de lieutenant, et marcha contre le prétendant, emmenant avec lui ses autres frères et son oncle, l'émir Abou-Hafs.

MORT D'ABOU-PARES ET DE SES FRÈRES. -- MORT D'ABOU-ISTAC ET PUITE D'ABOU-ZÉKÉRYA A TLEMER.

Quand le prétendant ent appris l'usurpation d'Abou-Fares et ses préparatifs hostiles, il fit emprisonner tous les membres de la famille hafside [qui se trouvaient à Tunis], après avoir eu d'abord l'intention de les faire mourir. Dens le mois de Safer 682 (mai 4283), il quitta la capitale avec les treupes almobades et les divers corps de la milice. Le trois de Rehià premier (4 ° juin), il rencontra l'armée d'Abou-Fares à Mermadjenna et, à la suite d'un combat qui dura toute la journée, il la mit en pleine déroute. Abou-Fares lui-même fut lâchement abandonné par ses alliés et mourut les armes a la main. Son camp tomba au pouvoir des vainqueurs, et ses frères furent faits prisonaiers et massaorés de sang-froid. L'un, Abd-el-Quahed, mourut de la main du prétendant : les autres, Omar et Khaled, ainsi que Mohammed, fils d'Abd-el-Quahed, périrent également. Leurs têtes furent envoyées à Tunis et plantées sur les murailles de la ville, après avoir été portées sur des piques à travers les rues. L'emir Abou-Hafs, oncle d'Abou-Fares, parvint à s'échapper, ainsi que nous le raconterons plus loin.

Quand la nouvelle de ce désestre fut connue à Bougie, une vive agitation s'y déclara, et le tumulte devint extrème. Le cadi de la ville. Abou-Mohammed-Abd-el-Monem-Ibn-Atic-el-Dje-talri, convoqua les habitants afin de conférer avec eux sur la situation des affaires, mais en s'émeuta contre lui et en massacra son fils qui avait esé leur adresser une réprimande. Abou-Mohammed, embarqué de force, fut renvoyé à Alger, sa ville natale, et le sultan Abou-Ishac partit pour Tlemcen avec son fils, l'émir Abou-Zikéria. Le peuple prit alors pour chef Mo-

hammed-Ibn-Israghin ' et le chargea de commander au nom du prétendant. Cet homme se mit anssitôt à la poursuite du sultan et l'arrête dans la montagne des Beni-Ghobrin ', tribu zoua-ouienne; mais l'émir Abou-Zékéria réussit à atteindre Tlemeen. Abou-Ishac fut emprisonné à Bougie en attendant des ordres de Tunis, et le prétendant ayant envoyé Mohammed, fils d'Eiça-Ibn-Dawoud, pour le faire mourir, il fut exécuté vers la fin du mois de Rebià premier 682 (fin de juin 4283).

L'EMIR ABOU-BAPS REPARAIT ET SE PAIT PROCLAMER SULTAN. -

L'émir Abou-Hafs, qui avait assisté à la bataille de Mermadjenna, ainsi que nous l'avons dit, eut le bonheur d'échapper au
sort qui frappa ses neveux. Il se sauva à pied de ce lieu fatal et
se dirigea vers Calat-Sinan, forteresse appartenant aux Hoouars
et située dans le voisioage du champ de bataille. Dans sa fuite, il
fut rejoint par trois fideles serviteurs de la famille hafside,
Abou-'l-Hocein, fils d'Abou-Bekr Ibn-Séïd-en-Nas, Mohammed,
fils d'El-Cacem-Ibn-Idris-el-Fazazi, et Mohammed, fils d'AbouBekr-Ibn-Khaldoun et grand'-père de l'auteur de ce livre. Comme
le prince était accablé de fatigue, ils le portèrent alternativement
sur leurs dos jusqu'à Calat-Sinan, et la ils trouvèrent un asile.
Cette évasion fut si extraordinaire qu'ella devint le sujet de
toutes les conversations.

Bientôt le prétendant indisposa les Arabes par l'extrême sévérité des mesures qu'il employa à leur égard. Le jour même de sa rentrée [a Tunis], il fit mourir et mettre en croix trois Arabes accusés d'actes de brigandage, et, d'après les conseils d'Abd-el-Hack-Ibn-Tafraguin, grand officier almohade, il résolut de se



<sup>1</sup> Varianto : Asrain.

<sup>\*</sup> Le pays des Beni-Ghobrin ou Robri est à quatre lieues S. S. O. de Zeffoun et à onze ou douze houes O. de Bougle, en ligue, froite.

débarrasser de tous et les fit tuer partout où on pouvait les rencontrer. Quatre-vingts cheikha des Beni Allac furent jetés dans ses prisons; toutes les populations arabes furent en butte à sa tyranne et attendirent impatiemment le moment de la vengeance. Elles se m rent à la recherche d'un prince de la famille hafaide, afin de l'opposer à l'usurpateur; et, ayant appris que l'émir Abou-Hafs se trouvait à Calat-Sinan, elles alterent le voir et le proclamer sultan. Ce fut dans le mois de Reb à [premier] de l'an 683 (mai-juin 1284, qu'elles lui prêterent le sormest de fidé-lité et lui lournirent des tentes et des armes. Leur émir, Abou-'l-Leil-Ibn-Ahmed, se mit à la tête du mouvement.

Cette nouvelle inspira au prétendant l'idée que les grands officiers de l'empire voulaient le trahir. Emporté par ses soupçons, il fi. arrêter Abou-Amran-Ibn-Yacin, premier ministre de 
l'empire, Abou-'l-Hacen-Ibn-Yacin, Ibn-Ouanoudin et ElHocein-Ibn-Abd-er-Rahman, chef zenetien. Après avoir fait 
mettre tous ces prisonniers à la question, il ordenna leur mort 
et la confiscation de leurs biens. Ces exécutions remplirent de 
tristesse tout le monde et contribuèrent à chranler la fortune du 
faux khabfe.

# ABOU-HAFS S'EMPARE DU BOYAUME. --- PRISE ET MORT DU PRÉTENDANT

L'apparition d'Abou-Hafs et la reconnaissance de sa souveraineté par les Arabes excitèrent une profonde sensation dans la capitale et lui attirérent une foule de partisans. Le prétendant, après avoir fait tomber sa colère sur les grands fonctionnaires de l'empire et suscité contre lui-même la haine du peuple entier, sortit de Tunis pour combattre ce nouvel adversaire, mais il dut y rentrer en toute hâte à cause de l'insubord nation de ses troupes. Les provinces se déclarèrent alors pour le sultan Abou-Hafs, et, bientôt, ce prince lui-même vint camper à Sidjoum, près de la capitale. L'armée du prétendant était postee sous les murailles de la ville et résistait vigoureusement pendant quelques jours ; mais, à chaque instant, le investere qui entoura l'orig ne



de cet homme s'éclaireissait davantage, et, enfin, la fausseté de ses prétentions devint tellement évidente que tous ses partisans finirent par le renier et l'abandonner. Forcé de quitter le camp, il courut se cacher dans Tunis, et le sultan y fit son entrée, au mois de Rebié second 683 (juin-juillet 1284). Sa présence purifia le trône impérial et dissipa les souillures de l'usurpation.

Le prétendant cherche vainement à se confondre avec le foule soin de s'échapper inaperçu : quelques jours après l'arrivée du sultan, ou découvrit que ce misérable s'était réfugié dans la maison d'un homme du peuple, appelé Abou-'l-Cacem-el-Carmadi. A l'instant même, la maison fut abatton et l'imposteur trainé devant le sultan. Accablé d'invectives par ce prince et interrogé en la présence des grands de l'empire, il avous son unposture et fut mis à mort après avoir subi toutes les tortures que des hommes sans miséricorde étaient capables d'infliger. Son cadavre fut trainé dans les rues et sa tête plantée sur une perche. Ce fut Abd-Allah-Iba-Yaghmor qui présida à l'exécution de cet imposteur dont les aventures offrent un si étrange exemple des vicissitudes de la fortune.

Le sultan Abon-Hafe, devenu mattre de l'empire, prit le titre d'El-Mostancer-Billah . Partout l'ou se hâte de reconnaître son entorité; les villes les plus éloignées, Tripoli, Tleuces et les lieux intermédiaires, lui envoyèrent des adresses d'hommage et de fidélité. Au cheikh Abou-Abd-Allah-el-Fezzai il donne le ministère de la guerre, avec le commandement en chef et le gouvernement des populations qui habitaient les plaines de l'empire; et, pour récompenser les Arabes qui lui avaient prêté un appui si efficace, il leur concéda de grands territoires et les revenus de plusieurs localités. Ici il s'écarta de la 1 gue de politique suivie par ses prédécesseurs; jamais ces khalifes n'avaient accordé de fiefs aux Arabes, pour ne pas ouvrir la voie à l'affaiblissement de leur propre autorité. Abou-Ishac continua à jouir du



<sup>4</sup> Ce titra avait déjà été porté par son frère Abou-Abd -Alish, second souverain de la dynastic hafa-de. — Voy. cî-devant, p. 335.

repos et à vivre tranquille au sein de sa capitale jusqu'à l'arrivée des événements dont nous allons faire l'histoire.

LES ERMENIS DE L'ISLAMISME BEMPAREST DES ÎLES DE DYERDA ET MAYORQUE. --- ILS ASSIÈGENT EL-MEDIA ET HARCELENT LES CÔTES DE L'EMPIRE.

Un des plus graves événements qui eurent lieu sous le règne du sultan Abou-Isbae fut la conquête des îles de la Méditerranée par les ennemis de la foi musulmane. Dans le mois de Redjeb 683 (septembre-octobre 1284), leurs navires vincent s'emparer de Dierba, île qui était alors gouvernée par Mohammed-Ihn-Semmoun<sup>1</sup>, cheikh de la secte hérétique des Ouchbites<sup>2</sup>, et par Yakhlof-Ibn-Amghar, cheikh des Nekkara, autre secte hérétique. Une flotte composée, d t-on, de soixante-dix corvettes et galères, et commandée par El-Merakia (le marquis Roger de Loria,, gouverneur de la Sicile et heutenant d'El-Fedrik (Prédéric) i fils d'El-Ridakoun *(roi d'Aragon et)* prince de Barcelone , étant venu bloquer l'île à plusieurs reprises, réussit enfin à s'en emparer. L'ennemi y mit tout au pillage et l'on dit qu'il emmens en captivité huit mille personnes , apres avoir jeté les petils enfants dans les puits. La perte de Djerba fut un coup bien douloureux pour les musulmans.

L'ennemi bâtit alors dans l'île et sur le bord de la mer un château qu'il remplit d'hommes, de vivres et d'armes. On soumit les habitants à un impôt annuel de cent mille pièces d'or. Pendant un temps considérable rien ne se changea dans l'état de Djerba et, vers la fin du septieme siècle, à l'époque où le marquis mourut , les chrétiens y commandaient encore. Ce fut

Ailleurs, le nom de chef est écrit Semoumen.

Voy. I. z, pag. 387, note.

<sup>\*</sup> Frédéric, troisième fils de Pierre itt d'Aragon, ne commandait pas encore à cette époque. Il fut couronné à Palerme en l'an 4296,

L'amiral de Lona mourut en janvier 4305, ce qui répond à Djomada second 704 de l'année musulmane.

dans les dernières semaines de l'an 740 ' (juin 4340) que Dieu fit rentier cette de sous la domination musulmane, ainsi que l'on verce dans un des chapitres suivants.

En l'an 685 (1286-7), l'ennemi s'empara de Maïorque \*. Une flatte, portant vingt mille soldats et commandée par le roi de Barcelone, parut devant l'île et, comme leurs chefs se donnaient pour négociants, ils obtinrent du gonverneur, Abou-Omar-Iba-Hakem, la permission de renouveler leur approvisionnement d'enu. Une fois débarqués, ils commencerent les hostilités et combattirent les musulmans pendant trois jours. Dans ce conflit, ils eurent plusicars milliers d'hommes mis hors de combat, et leur roi, qui, jusqu'alors, s'était tenu à l'écart avec ses grands officiers, prit lui-meme le commandement de l'armée et marchaau secours de ses gens qui battaient en rétraite. Les musulmans furent mis en déroute et alterent s'enfermer dans leur forteresse; mais lbn-Bakem, ayant obtenu do l'eonemi la permission de so rendre à Ceuta avec sa famille, plaça les habitants dans la méressité de se rendre à discrétion. On les transporta tous en Minorque, île voisine de la leur. Les trésors et les approvisionnements renfermés dans la forteresse tombérent entre les mains des chrétiens.

En l'an 686, les chrétiens battirent en breche et prirent d'assaut la forteresse de Mersa-el-Kharez (la Calle). Ils y mirent le feu, après l'avoir pillé et emmené les habitants en captivité. Avant de rentrer chez eux, ils so montrèrent devant le port de Tupis.

Dans la même année, ou dans l'au 689 (1290), la flotte chrétienne arriva devant El-Mehdra avec des troupes et même de la cavalerie. L'ennemi attaqua les remparts trois fois sans pouvoir





Dans l'histoire du règne d'Abou-Yahya-Abou-Bekr le haiside, notre auteur a consacré un chapitre à Djerba et là il dit que la reprise de cette lle par les musulmans ent lieu en 738

<sup>+</sup> presais

L'auteur surait dû écure Yabiça (lviça), lle qui, en effet, fut enlevée aux musulmans cette annés-là. Majorque avait eté conquise en 1234, conquinte-coq aus suparavant.

les emporter et, ensuite, il opéra sa retraite en apprenant que les habitants d'El-Edjem marchaient au secours de la ville assiégée. Quelques navires de cette flotte tembérent entre les mains des musulmans et les autres s'eloignérent sans avoir rien effectué. lei la faveur divine fut complète.

## L'ÈMIN AROC ZÉKÉRÎA OCCUPS BOUGIE, ALGER ET CONSTABILIE.

L'émir Abou-Zékérra, fils du sultan Abou-Ishac, avait acquis par sa bonne conduite, per la noblesse de son caractère et par sa prédilection pour la société des hommes instruits, tant de titres au commandement qu'on prévoyait facilement le haut rang auquel il atteindrait un jour. Ce fut lui qui fonda, à Tunis, le collège situé en face de son ancien logement, le Der-el-Acouri. Benappé au sort dont son père avait été la victime à Beugle, il alla descendre chez son beau-frère, Othman-Ibn-Yaghmorocen, à Tlemoen. Bientôt après son arrivée dans cette ville, il fut rejoint par Ahou-'l-Hocein, Gla d'Ahou-Bekr-Ihn-Séid-en-Nas. Cet ancien serviteur de la famille hafaide s'était échappé de la catastrophe de Mermacjenna; puis, ayant remarque qu'Ahou-Hafa, le compagnon de sa fuite, commençait à lui preféror El-Fezazi, après s'ètre fait proclamer sultan por les Arabes, il quitta le service de ce prince et alla trouver Abon Zékérya. Ayant alors décidé celui ci à viser au trône des Baísides, il s'adressa à quelques négociants de Bougie qui se trouvaient à Tiemeen et obtint d'eux une somme d'argent qui lu, permit de lournir à son maître un équipage royal, d'enrôler des troupes et de lui gagner de nombreux partisans.

Leur projet ne tarda pas à être divulgué, et Othman-Ibn-Yaghmoracen, aussi fidèle au sultan Abou Rafa que ses aïeux l'avaient été aux autres khal ses établis à Tunes, chercha, mois en vain, à y mattre obstacle. L'émir Abou Zôkérïa sortit de Tlemren sous prétexte d'aller à la chasse, divertissement auque, il s'était livré avec passion penuant son séjour dans cotte ville.

et alla trouver Dawoud-Ibn-Hilsi-Ibn-Attal, émir des Beni-Yacoub et de toutes les branches des Beni-Amer, tribu zoghbienne. Othmen-Ibn-Yaghmoracen fit réclamer le fugitif; mais Dawoud, fidele aux droits de l'hospitalité, se mit à la tête de ses gens et conduisit son protegé jusqu'à la frontière du territoire occupé par les Zogliba. Ayant alors obtenu l'appui d'Atta-Ibn-Soleiman-Ibn-Sehi, chef douaouidien chez lequel is s'étaient rendus, ils partirent tous pour la province de Constantine.

Les Arabes et les Sedonikieh reconnurent alors l'émir Abou-Zékéria pour sultan, et, en l'an 683 († 284-5), ils se présentèrent avec lui sous les murs de Constantine, eù lba-Youklen, chef almihade, remplissait les fonctions de gouverneur. Abou-l-Bacen-Ibn-Tofeil, directeur des impôts, entra alors en communication avec Abou-Zékéria et lui livra la ville moyennant certains avantages qu'il stipula pour lui-même et pour son beau-pere Ibn-Youklan'. Le prince hafside y fit aussitôt proclamer ma souveraineté et marcha ensuite sur Bougie. En 684, il prit possession de cette forteresse dont les habitants, depuis longtemps en proie aux factions, déstratent ardemment son arrivée. Oucl-ques personnes rapportent qu'il occupa Bougie avant Constantine, et cela est plus exact d'après ce que j'at entendu dira à nos professeurs. Les villes d'Alger at Tedellis lui envoyèrent alors leur soumission

Maltre de ces places fortes et de toute la frontière eccidentale de l'empre, l'émir Abou-Zékétra se donne le surnom d'El-Montakheb-li-Ihyai-din-Iliah (choisi pour renimer le religion de Dieu), mais, pour ne pas manquer tout à fait sux égards dus à son oncle, le khal.fe, il s'abstint de prendre le titre d'Emir-si-Mouments (commandant des croyants). Sechant que Tunis, siège du khalifat hofside, renfermant tous les grands dignitaires almohades, il sentit la nécessité de ménager l'ameur-propre d'une classe d'hommes qui était la seule à possèder encore quel-qu'autorité dans la sation.



Dans le texte scabe, il faut insérée le mot ente (avec un sed) après min él-don!.

S'étant étable à Bougie, il éleva Abou-'l-Hocem-lbn-Séid-en-Nas aux fonctions de grand chambellan, et se forma, dans la partie occidentale du royaume de Tunis, un empire qu'il transmit à ses descendants. Nous verrons plus tard s'effectuer la réunion des deux états par l'avènement de sa postérité au trône de Tunis.

L'ÉMIM ABOU-ZÉRÉRÏA ENVAMIT LA PROVINCE DE TRIPOLL. — OTHMAN IBN — YAGHMORACEN PROFITE DE SON ABSENCE POUR ASSIÉGER

L'émir Abou-Zékéria, après avoir enlevé au gouvernement de Tunis toute la partie occidentale de l'empire, se mit en campagne, l'an 685 (1286), et marcha sur la capitale. Dans cette entreprise, il fut accordé par Abd-Allah, fils de Rehab-Ibn-Mahmoud et l'un des chefs des Debbab. Repoussé des environs de Tunis par El-Fazazi, il se porta devant Cabes et y mit le siège Dans l'attaque de cette place, il déploya une grande brayoure et. un jour, après avoir tué et fait prisonnier beaucoup de monde, il mit ses adversaires en déroute, détruisit le faubourg de la vale, brûla les maisons de campagne et les dattiers des bocages voisias. De là, il se dirigea vers Mesrata, et, parvenu à E-Abiad, il reçut la soumission des Djouari, des Mehamid, des Al-Salem et des Arabes de Barca. Il était à Mesrate, quand on vint lui annoncer qu'Othman-Ibn-Yaghmoracen se préparait à mettre le siège devant Bougie. Ce prince, vivement offensé du procedé d'Abou-Zékéria en quittant Tiemcen sans permission et de la conduite de Dawoud-Ibn-Attaf, qui avait refusé de lui livrer le fugitif, renouvella le serment de fidérité envers le souverain de Tunis et loi en fit porter l'acte authentique par Ali-Ibn-Mohammed-el-Khoraçanı. Il obitet ensuite quelques avantages sur les Toudifa et les Maghraoua; puis, ayant cédé aux sollications du gouvernement tumsien, auquel Abou-Zékéria avait ôté tous les moyens d'action, tant en lui enlevant des provinces entières qu'en allant l'attaquer dans la capitale de l'empire, il s'engagea à délivrer le sultan de la présence de son

Google

ennemi en allant lui-même faire le siège de Bougie. Il partit, l'an 686 (1287), pour conquérir cette ville, mais, arrivé aux environs de la place, il y trouva une vigoureuse résistance, et n'en remporta d'autre avantage que celui d'avoir vu, à distance, la forteresse dont il espérait s'emparer.

La même année, il reprit la route de sa capitale

## LES VILLES DU D'ERÎD COMMENCEME À ÉTABLIE LEUR INDÉPENDANCE.

Les Seddada et les Konnouma, deux familles qui habitaient les environs de Taktous, euront ensemble un conflit dans lequel un fils de cheikh des Seddada perdit la vie. Les parents du jeune homme firent serment de le venger en tuant le cheikh des Kennorma. Celui-oi, averti du danger, se retira auprès de Mohammed-Ibn-Yahya-Ibn-Abi-Bekr-et-Tînmeléh, gouverneur de Touzer, chef-lieudu Djertd. Cet officier almohade n'hésita pas de Ini vendre se protection et d'écrire à la capitale pour annoncer que les Seddada étaient en pleine révolte. Alors, il fit ordonner aux habitants de Nesta et de Taksous de marcher contre cette peuplade et il sortit lui-même avec les troupes de Touter pour l'attaquer dans le village où elle faisait sa demeure. Les malheureux Seddada, avant vamement cherché à flèchir sa colère en lui offrant des ôtages et de l'argent, obtinrent l'appui des Nefzaoua et lui livrèrent bataille. Dans cette rencontre . Et-Tinmele i ent tant de monde mis hors de combat qu'il dut rentrer à Touzer. Ceci se passa en l'an 686 (1287) Une nonvelle expédition qu'il dirigea contre les insurgés leur procurs un nouveau triomphe, et ils purent négocier avec lui un traité de raix qui leur assura le droit de s'administrer eux-mêmes et de foornir des gouverneurs aux populations nefraquiennes En retour de ces avantages, ils consentirent à payer régulièrement l'impôt ordinaire.

200



Dans le texte arabe, il faut tire oue ghazahom.

OTHMAN, FILS D'ABOU-DEBROUS, PARAÎT DANS LA PROVINCE DE TRIPOLI.

Le sultan Abou-Debbous, dermer khal se de la samille d'Abdel-Moumen qui régna à Maroc, sut tué en l'an 668 (1269). Ses ensants se d'apersèrent en divers pays, et l'un d'entre eux, la prince Othman, passa dans l'Espagne orientale pour solliciter la protection du roi chrétien qui régnait à Barcelone. Il y trouva un bon accueil et s'y rencontra avec les sits de son oncie, le cid Abou-Zeid-el-Montecer qui avait cherché, comme lui, un asile dans ce pays. Ces princes y jouissaient d'une haute considération à cause de la conversion de leur pere au christianisme; aussi, ils s'empresserent non seulement de partager leur sortune avec le nouveau venu, mais encore d'obtenir pour lui, de la bonté du roi, une position honorable.

Morghem-Ibp-Saber-Ibb-Asker, cheikh des Djouari, tribu debbabienne, se trouvait alors dans cette ville. En l'an 682 (4283-4), il avait été fait prisonnier, aux environs de Tripoli, par les Siciliens, ennemis de l'islamisme, et fut vendu par eux aux gens de Barcelone. Le roi chrétien l'acheta ensuite et le retint captif auprès de lui.

Othman, qui espérait faire valoir ses droits au trône des Almohades, se tenait toujours prêt à passer dans une des provinces situées sur les frontières de l'empire, plus particulièrement la province de Tripoli, sachant qu'une telle localité serait mal gardée et qu'une démonstration faite de ce côté aurait plus de chances de succès que partout silleurs. Profitant de la haute faveur que le roi lui témoignait, il obtint la liberté de Morghem, et celui-ci prit l'engagement de seconder le prince dans sa tentative. Le roi leur fournit plusieurs navires remplis de troupes et de vivres, mais à la condition d'être remboursé plus tard, des frais de l'expédition.



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bartholomeus de Neocastro parie de la capture et de la libération de *Marganus* ou *Margam*, Yoy. *Hist. Sicil.* apud Gregorio et Maratori, cap. 65, 91, 93, 113. Voy. aussi, dans les mômes collections, *l'Historie Sicula* de Nicolas Specialis, I. m. chap. 16.

En l'an 688 (1289), les deux aventuriers débarquerent dans la province de Tripoli, et Morghem rassembla aussitôt les guerriers de sa tribu afin de leur faire reconnaître la souveraineté du fils d'Abou-Debbons. Soutenu par ces Arabos et par les troupes chrétiennes de la flotte. Othman mit le siège devant Tripoli et, pendant trois jours, il y fit beaucoup de dégâts. Les chrétiens se rembarquèrent alors et allerent mouiller vis-à-vis de la ville, pendant que Morghem et le fils d'Abou-Debbous se mirent à parcourir le pays, après avoir laissé un corps de troupes. au camp pour continuer le siège. Dans cette course les deux chefs préleverent assez d'impôts et de contributions pour solder les frais de l'expédition, selon le traité. Les chrétiens s'en retournérent chez eux après avoir reçu l'argent, et le prince resta au milieu de ses alliés arabes. Il fit ensuite plusieurs autres courses dans la province de Tripoli, et, sur l'invitation d'Ibn-Mekki, il se disposa à passer dans le Zab. En faisant cette démarche, Ihn-Mekki avatt l'espoir de s'ériger en souverain indépendant, à l'instar du prince almohade . La mort d'Ibn-Abi-Debbous, qui cut lieu à Djerba, fit manquer l'entreprise.

MORT D'ABOU-'L-HOCEIN-IEN-SÉID-EN-MAS, PREMIER MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE BOUGE -- IL EST REMPLACÉ PAR IDN-ABI-DERBOL.

Nous avons déjà fait connaître les antécédents d'Abou-'l-Hocein-lbn-Seid-en-Nas et mentionné pourquoi il était allé trouver l'émir Abou-Zékérïa à Tlemcen . Il servit ce prince avec dévouement et, quand son maître cut enlevé à l'empire hafside les provinces de la frontière occidentale et rendu Bougie un second Tunis, il obtint de lui les fonctions de grand chambellan et l'administration de l'état. Ce prince lui accorda aussi les hauts

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La bonne leçon du texte arabo est celle qui est indiquée en note.

Yoy, p. 399 de ce votume.

privilèges dont thn-Abi-l-Rocein avait joui sous El-Mastancer (, car à sétait fait une règle de suivre tous les usages et d'adopter tous les projets que ce sultan avait légués au gouvernement bafaide. Nous pouvons même dire que l'autorité de ce chambellan-ci fut bien plus grande que celle de son homonyme vu qu'on ne rencontrait pas à Bougie de ces puissants chefs almohades qui, à Tunis, avaient si bien au courber l'ambition et entraver les démarches du ministre d'El-Mostancer. Devenu seul dépositaire du pouvoir, le chambellan d'Abou-Zékéria déploya un grand zèle pour les intérêts de son maître. Nommant à tous les emplois, destituent, décident, faisant tout à sa volonté, il devint l'homme le plus considéré du royaume. Les rênes du pouvoir restèrent entre ses mains jusqu'à l'heure de sa mort, événement qui eut lieu en 690 (1291). Jusqu'à la fin de ses jours, il avait conservé le pouvoir et mérité la confiance de son souverain.

L'émir Abou-Zékéria prit alors pour chambellas Abou-'l Cacem-lbn-Abi-Djebbi, personnage dont j'ignore les autécédents, à l'exception du seul fait que yant quitté l'Andalousie, lors de la grande émigration \*, il s'était présenté à la cour et avait obtenu un emploi dans l'administration des provinces. Plus tard, il entra au service d'Abou-'l Hocein-Ihn Séid en Nas, en qualité d'écrivain et, favorisé par la confiance de son patron il s'éleva aux plus baute emplois et obtint l'autorisation de donner pleine carrière à sa volonté dans la conduite des affaires publiques. Avant ensuite reçu les rèces du pouvoir de la main d'Ibn Séiden-Nas, il conduisit l'état en homme qui voulait montrer son zèle et son habileté. Aussi, tous les regards se porterent vers lui, les courtisans recherchèrent sa faveur et le sultan lui-même se plut à reconnaître les grands talents de son serviteur. A la mort du chambellan, il le remplaça, avec l'autorisation du prince et il conserva cet emploi jusqu'à la fin du règne de l'émir Abou-'l-Bacă, fils d'Abou-Zékéria. Nous aurous encore, plus tard, l'occasion de parler de lu:.

Yoy. p. 369 de ce volume.

<sup>\*</sup> En l'an 1248, lors de la conquête de Sovelle par les chretiens.

ANGL-ZÉKÉRIA PAJT BECONNAÍTRE SON AUTOBITÉ BANS LA PROVINCE DU ZAB ET INCORPORE BIAKERA DANS SES STATS.

Le lecteur a vui que le sultan Abou-Isbac avait donné le gouvernement du Zab à Fadi-Ibn-Ali-Ibn-Mozni, un des notables de Biskera. Co chef y maintint l'autorité de l'empire hafside, mais à la mort ou souversia dont il tenant se nomination, il fut assassiné par une troupe de ces handite arabes qui habitent les villages. du Zab. Ils commirent ce crime à l'instigation de quelques ennemis de leur victime, Ei-Paul fut toé en l'an 683 (4284-5). Les mêmes brigands espéraient alors es rendre maîtres de la ville, mais les chakha de la famille Romman les en expulserent et prigest le pouvoir entre leurs mains. Cette junte maintint à Biskera le même régime qu'auperavant en y faisant proclamer l'autorité de l'émir Abou-Bafs, souverain de Tunis, et, comme les membres dont elle se composait eranguaient la vengeance de Mansour, fils de Fadi-Ibn-Mozni, qui s'était readu à la capitaie lors de la mort de son pere, ils le fireat représenter au sultan comme un homme excessivement dangereux. Mansour fut jeté en prison par l'ordre de co prince et il y renta pendant sept ans. Parvenu enfin à s'évader, il passa obez les Kerfa, tribu arabe hilaheane qui commandait à cette époque aux pouplades de l'Auras. B'étant arrêté chez les Chebba [Chebbeba], fraction de cette tribu, il obiant d'eux des habits et une monture afin de peuvoir continuer sa route. Arrive à Bongio , l'an 692 (1293) il alla au palais et représenta su gultan [l'émir Abou Zékéria] combien la conquête du Zab lui serait facile. Il gagna, en même temps, l'appui du chambellan, Ibn-Abi-Djebbi, paz la don d'une quantité d'objeta précieux de diverses espèces et par la promesse qu'une lois maître du Zab, il y ferait reconnaître l'entorité d'Abou-Zékéria et lui coverrait les impôts fournis par co pays. Cotto offre parut tolle-

<sup>1</sup> Page 380 de ce volume.

ment séduisante que le chambellan en nomma l'auteur gouverneur du Zab et placa un corps de troupes à sa dispos tion. Hansour partit alors pour mettre le siège devant Biskera. La ville lui résista et les cheikhs, membres de la famille Romman. se voyant vivement pressés par leur adversaire et sachant qu'à une telle distance de Tunis, ils ne pouvaient guère s'attendre à être secourus, preclamèrent suz-mêmes la souveraineté d'Abou-Zékéria et lui envoyèrent une députation avec l'assurance écrite de leur obéissance. De cette manière, ils crurent se soustraire à la vengeance de Mansour-Ibn-Mozni. Le sultan agrés leurs hommages et congédia les mambres de la députation en leur déclarant que le commandant de ses troupes gouvernerait leur ville et qu'ibn-Mozni n'aurait qu'à s'occuper de la perception des impôts. Quand ces envoyés furent de retour, on alia au-devant du commandant et d'Ibn-Mozai pour leur faire acte de soumission et les introduire dans la ville. Le système d'administration imaginé par le sultan se maintint à Biskere jusqu'à l'époque où Mansour se mit encore en avent, ainsi que nous le dirons dans l'histoire de sa famille.

Jusqu'à nos jours le Zab est dementé falèle à la dynastie fondée par Abou-Zékéria, dont un des fils s'empara de la capitale, ninsi que l'on verra plus loiu.

MORT D'EL - FAZAZI, CHINE DES ALMONADES, ET DU GRAND CHAMBELLAX ANGU-'L-CACRE-IRE-ES-CHRIES, BIRISTAE DU

Abou-Abd-Allah-el-Fazari, cheikh almohade et favori du sultan Abou-Hafe, avait reçu de son maître la commandement en chef de l'armée et s'était conduit de la manière la plus satudissante dans les expéditions militaires qu'il entreprit, soit pour maintenir l'ordre dans les provinces, soit pour combattre les ennemis de l'état. Des pays étendus soumis, des rebelles vaincus ou repoussés au loin et de fortes contributions arrachées à des tribus récalcitrantes, ces services éclatants étaient le meil-

leur témoignage du sèle et de l'habileté de cet officier. Dans le Djerid, surtout, it eut l'occasion de montrer la supériorité de ses taleuts par l'adresse avec laque le il se conduisit envers les chefs de ce pays. Ce fut lui qui, sur la dénonciation des cheikhs de Touser, mit à la quest on Ahmed Ibn-Yemloul et l'arrêta court dans la carrière de l'ambition! Il mourut l'en 693 (4293 4), a deux journées de Tunis, pendant qu'il conduissit une nouvelle expédition dans le Djerid.

L'année suivante vit la mort du chambellan Abou-'l-Cacem Ibn-es-Cheikh. Ce personnage ayant émigré de Dénia à Bougie, en l'an 626 (1228-9)1, se présenta à Mohammed-Ibn-Yacin, administrateur de cette dernière ville, et obtint suprès de lui la place de secrétaire. Quand son patron, dont il avait su gagner. la confiance, fut rappelé à la capitale, il fit la voyage avec lui-Le sultan cherchait alors un secrétaire sur lequel il pourrait déverser le poids des affaires, et comme l'hn-Yach lui fit l'éloge le plus brillant de son protégé, il consentit à le prendre à l'essai. Cette épreuve ne fut pas favorable à fbn-es-Cheikh dont elle amena le renvoi; mais le sultan ayant enfin pu reconnaître les talents de cet homme, l'admit définitivement à son service. Ibn-Abi-'l-Hocein fut chargé d'enseigner au nouveau secrétaire les devoirs de sa place et de l'initier par la pratique, dans la marche et dans les détails de l'administration ; aussi, Ibn-es-Cheikh fut-ilbientôt en état d'apporter un grand soulagement au souverain dans l'expédition des affaires. La mort d'Ibn-Abi-1-Bocein laissa vacantes plusieurs places dont l'une était le surintendance de la maison royale, aucune dépense ne pouvant s'y faire sans sa signature. Cette charge fut confiée à ibn-es-Cheikh avec l'avertissement que le cumul ne lui serait pas permis. El-Ouathec étant monté sur le trône, se laissa diriger par Ibn-el-Habbeber, il conserva tontefois Ibn-es-Cheikh comme surintendent et l'ad-

Voy. l'histoire des Ben-Yemloul, dans la troisième volume.

<sup>\*</sup> En cette année, Mohammed-Ibn-Houd, soutens, par les chrettens, voit calavé Dénia et Murcie aux Almohades.

mit au nombre de ses intimes. Abou-Ishac, étant devent sultan le garda aussi à son service, mais en lui donnant pour collègue Abon-Bekr-Iba-Khaldoun, directour général des contributions. Sous le règne de ce monarque, la place de premier ministre fut successivement remphe par ses fils, les princes Abou-Fares Abou-Zékéria et Abou-Mohammed-Abd-el-Quahed. Quand le prétendant eut réussi dans son imposture et obtenu possession du trône, il distingua particulierement Ibn-es-Cheikh, et, au visa des comptes que on fonctionnaire exerçuit depuis si longtemps, il ajouta le droit d'inscrire le paraphe impérial en tête des pièces officielles. Quand Abou-Hafs fit mourir le prétendant et recouvre le royaume de ses pères, Ibn-es-Cheikh craignit que la faveur dont il avait joui sons l'usurpateur ne lui attiră! la colère du sultan et, pour cette raison, il employa aupres de lui l'intercession des hommes dévots avec lesquels il s'était déjà lié par la pratique de la piété et des bonnes œuvres. Le prince accuei.lit leur prieze, sans même dissimuler le besoin qu'il avait d'un serviteur aussi utile. Dès lors, au visa des comptes du palais, Ihn-es-Cheikh réunit les fonctions de grand chambellau . mais le droit d'écrire le paraphe fut donné à use autre personne ' de la cour. Ibn-es-Cheikh mourut, en place, l'au 694 (1294-5). Dès lors, chacone de ces trois charges donns à celui qui la rettiplissait le titre de chambellan. Quant à l'administration de l'état et le commandement de l'armée, ces fonctions importantes forent réservées sux cheikhs almohades ; mais, dans la suite, plusieurs grands changements eurent lien, ainsi que le lecteur verra plus loin, et l'on remplaça sans difficulté un almohade per une personne qui ne l'était pas, et vice-verte.

La place de chambellan, laissée vacante par la mort d'Ibn-es-Cherkh fut donnée à Abou-Abd-Allah-es-Chakhchi, officier de la milice. Ce fonctionnaire conserva son emploi jusqu'à la chute de l'empire [devent les armes des Mérandes].

Dans le texte arabe, il faut lire ghairthe.

#### MUST BU SULTAN ABOU-MAPS.

Le sultan Abou-Hafs jourt d'un règne tranquille et prospère jusqu'au terme de ses jours. Vers le commencement du mois de Dou-'i-Hiddja 694 (octobre 1295), il ressentit les promières atteintes de la maladie qui devait l'emporter. Bientôt, il se trouva gravement indisposé, et pensa avec inquiétude au sort fatur de ses sujets et a la lourde responsabilité qu'il evait encourne en se chargeant des intérêts d'un peuple entier. Le douzs du même mois, il désigna comme auccesseur au khalifat son fils Abd-Allah; mois ce choix déplut eu corpt des Almohades, parce que le prince était encore impubere et parce qu'il a'avait occupé jusqu'alors aucune position dans l'état. Le sultas, syant appris et qu'ils se dissiont entr'eux, en éprouva un extrême mécontentement, et, ne voulant pas se régler d'après lour avis, il alla pres-dre conseil d'Abou-Mohammed-el-Merdjani, saint personnage dont le caractère lui avait inspiré la plus haute estime.

Quand El-Ouatheo fut mis à mort avec ses enfants, une de ses consubracs, qui était alors enceinte, se réfugie dans le couvent d'Abou-Mohammed et donné le jour à un fils dans le chembre même de son protecteur. Il nomme l'enfant Mohammed et, sept jours après se naissance, il lui resa le tête selon le coutures et ton un mouten afin de le faire manger aux pauvres avec une settle, ou potage, de froment. Depuis ce jour, l'enfant continue à porter le surnom d'Abou-Acida Quand on n'eut plus de motifs pour cacher l'existence de ce prince, en le fit entrer su palais pour y être élevé au soin de sa famille. Devenu grand, il conserva encore pour Abou-Mohammed un profend attachement, et le cheikh, de son côté, lui garde une vive affection.

Le sultan Abou-Hais, l'ayant alors consulté sur le choix d'un successeur, en lui exposant que les Almohades ne voulsient pas de son fils, reçut le conseil de transmettre le pouvoir à Mohammed, fils d'El-Ouather. Cet avis lui parut si bon qu'il convoque les grands officiers de l'empire et les cheikhs almohades afin de leur faire reconnaître le prince Mohammed comme successes.

trène. Cette formalité accomplie, le saltau mourut vers la fin de Dou-l-Hiddja 694 (commencement de novembre 4295)

#### INAUGURATION DU SULTAN ABOU-ACÎDA

Quand le sultan Abou-Hafs ent cessé de vivre, les grands officiers almohades, les membres de la famille royale, l'armée et le peuple se portèrent à la citadelle et prétèrent le serment de fidél té à l'héritter du trône, Abou-Abd-Allah-Abou-Acida, fils du sultan El-Ouathec. Cette cérémonie eut lieu le 24 du mois de Dou-'l-Hiddja 694 (commencement de novembre 4295). L'avènement de ce prince causa une vive satisfaction à tout le monde. Il adopta le aurnom d'El-Mostancer-Billah et commença son règne par faire mourir Abd-Allah, fils du sultan Abou-Hafs, parce que cot enfant aurait pu, par sa haute naissance, lui devonir un rival dangereux. Il prit pour vizir Mohammed-Iba-Irxlguen <sup>a</sup> cheikh almohade, et conserva Mohammed-es-Chakhcha comme chambellan. L'administration de l'état, le commandement de l'armée et la présidence du corps des Almohades passèrent à Abon-Yahya-Zekéria, fils d'Ahmed et petit-fils de ce Molammedel-Lihyani, qui, à l'époque où son fils visait su trône, avait été mis à mort par le sultan El-Mostancer. Abou-Yahya remplit avec zèle les devoirs de sa charge, bien qu'il y eut pour coadjuteur et rival l'ancien chef du corps des Almohades, Abd-el-Hack-Ibn-Soleiman ; mais la catastrophe qui termina les jours de ce fonctionnaire le rendit directeur absolu des affaires de l'empire. Quant à Es-Chakhchi, il conserva le rang de chambellan et eut pour lieutenant [Abou-'l-Hacen-]Mohammed-lbn-Ibrahim-lbn-el-Debbagh. Parions de ce personnage.

Ibranîm, père d'Abou-'l-Hacen, était venu de Séville à Tunis, fors de l'émigration de 646 (4248-9)\*. Abou-'l-Hacen naquit à

<sup>\*</sup> Yorlà la troisième fois que ce titre fut pris par un sultan hafside. Yoy, ci-devant, p. 396.

<sup>\*</sup> Le texte acabe des manuscrits et de l'édition imprimée porte Berinziques...

Lors de la prise de cette ville par les chrétiens.

Tunis et y passa sa jeunesse. Il étudia les principes de l'administration publique et de la comptabilité sous deux frères d'une grande habileté dans cette partie, Abou-'l-Hakem-lbn-Modjabed et Abou 'l Hacen Ibn Modjahed. Ayant épousé la fille de co dern er, il fut nommé amis du bureau des provinces (receveur général des impots). Plus tard, il deviat secrétaire d'Abou-Abd-Allah-el-Pazazi, et, voyant ce ministre ambitieux traiter le sultan avec per de considérations, il charges le chambellan Ibn-es-Cherkh de lui faire connaître régulièrement les volontés du prince afin d'influencer d'avance l'esprit d El-Fazazi et de le faire. agir en conformité avec la volenté royale. Par cette conduite habile, il gagna la faveur d'Abou-Hafe. Comme il avait déjà rendu plusieurs services à Abou-Acida, ce prince, devenu sultan, le prit pour secrétaire et cela avec d'autant plus d'empressement que son chambellan Ba-Chakhchi ne lui paraissait pas avoir lea talents qu'exige un tel emploi. Plus tard, en 695 (1295-6), il fut nommé per le suitan écrivain du paraphe impérial ; ensuite, il devint lieutenant d'Es-Chakhchi ; puis, en 697, lors de la mort de ce fonctionnaire, il fut nommé à la place de chambellan, positron la plus érevée à laquelle il pouvait aspirer. En effet, l'administration de l'état et de la guerre était réservée au cheikh des Almohades.

> DISGRACE D'ABO-BL-MACK-UN-SOLEINAN. - SORT DE BES PILD.

Abou-Mohammed-Abd-el-Hack-Ibn-Soleiman, chef des Almohades sous le règne d'Abou-Hafs appartenait à une famille tinmelélienne qui, lors de l'établissement de l'empire hafsido, s'était fixée à Toborsok. De même que ses aïeux, il avait tenu le rang de chef de tribu, et, quand ce sultan monta sur la trône, il devint chef de tous les Almohades de la capitale. Serviteur dévoué de son souverain, il le conseille, avec instance, de choisir pour successeur le prince Abd - Allah, et combattit avec

<sup>1</sup> Dans le texte arabe, lisez mostardbar

force les préventions que les Almobades témoignèrent contre cette nomination. Abou-Acida lui en sut mauvais gré et, en 695 (1295-6), quand il ent pris le haut commandement et fait mourir son concurrent. Abd-Allah, fils du sultan Abou-Hafs, il donna l'ordre de faire arrêter Abd-el-Hack. Ce ministre passa le reste de ses jours en prison et y mourut assassiné vers la fin du septième siècle.

Lors de sa chate, ses fils Mohammed et Abd-Alish, prirent la fuite. Celui-ci alla se mettre au service de l'émir Abou-Zékérra et, plus tard, il accompagna à Tunis le sultan Abou-l-Baca-Khaled, fils de ce prince. Mohammed, l'autre frere, se réfugia auprès de Youçof-Ibn-Yacoub, chef des Beni-Merin, qui faisait alors le siège de Tlemcen. Accueilli d'une manière fort honorabie par ce monarque, il resta quelque temps avec iui avant de reprendre le chemm de son pays. Il était encore en route, quand il renonca à ce projet pour s'adonner aux pratiques de la bante pieté et, ayant alors pris le froc des soufis, il se lia avec les dévots et fit le pèlerinage de la Mecque. Jusqu'à un àge fort avancé, il continua a jouir de la considération générale, et, comme on s'était persuadé que toutes ses prières seratent agréées par la divinté, une foule de monde s'attachait toujours à ses pas dans l'espoir d'obtenur, par sa médiation, la faveur de Dieu. Les khalifes hafsides lui accordèrent une autre marque de distinction en le chargeant de plusieurs missions d'amitié auprès des princes zenatiens. Dans un de ces voyages, il prit part à la guerre sainte en assistant au siège de Gibraltar par le sultan [mérinide] Abou-'l-Hacen. Ce fut ainsi qu'il passa sa vie. Il mourut de la peste vers le milieu du huitième siècle.

ABOU-ACÎDA ENVOIR UNE AMEASSADE A YOUÇOF-, IN-YACOLE, SULTANI MO MENTE.

Le sultan Abou-Acîda étant ainsi parvenu à raffermir sa puissance, conçut le projet d'une expédition contre les provinces occidentales de l'empire, afin d'enlever à Abou-Zékérra la partie du royaume dont ce prince s'était readu maître. [Les circonstances lui étaient favorables .] l'officier atmohade de la familie Akmasir, qui gouvernait Alger au som de l'émir Abou-Zékérla, vesait de mourir, les habitants s'étaient mis en révolte et Ibn-Allan, un de leurs cheikhs, y avait pris le commandement. B'un autre côté, Othman-lòn-Yaghmoracen, à la tête des Beni-Abd-el-Ouad, venait de soumettre les Toudjin, les Maghraoun et les Melikich; or, ce prince, à l'instar de son père, s'était montré partisen très-dévoué du souverain de Tunis. Abou-Acida prit donc le résolution d'exécuter son projet, et ayant quitté la capitale, l'an 695 (1298-6), il pénétre dans la province de Constantine dont les populations agricoles et nomades s'enfuirent à son approche. Parvenu à Mila, si reput le chemin de Tunis où il arriva dans le mois de Ramadan (juillet 1296) de la même année.

L'émir Abou-Zékéria, se voyant monacé dans son revaume de Bongie, cherche d'abord à rétablir la tranquillité sur la frontière pocidentale de ses étate, afin de mayor plus d'embarras de ce côté-là quand il aurait à repousser les tentatives hostiles du sultan de Tunis. Cette considération le porte à reposer les liens d'amitid qui l'avaient attaché à son parent O.bman-lbn-Yaghmoracea. Aussi, comme ce prance lui aveit fait demander des secours contre le suiten mérinide, Yougof-Ibn-Yecoub. gui le tennit étroitement bloqué dans Tlemeen, il lui envoya un corps de troupes almohades. Cette armée est une rencoutre avec les Méranides eux environs de Tedellis et perdit tapt de monde qu'elle dut reculer on désordre et rentrer à Bougie. Youcof-lba-Yaconb mit alors son frète, Abou-Yabya, à la tête d'une armée mérinide et l'envoya avec Othman-Ibn-Seha contre cette ville Ce chef arabe venait d'abandonner Abou-Zékéria et, après avoir obtena des Mériaides l'accueil le plus flatteur, il avait poussé leur sultan à diriger une expédition contre le royaume de calui qu'il avait trahi. On commença par bloquer la ville, ensuite on décamps pour aller dévauter et subjuguer le territoire de Tagrart \*.

<sup>4</sup> Toy. L'index glogrophique du t. 1, eu met Tearfet n' 11

et le pays des Sedouikich. Après cette course, la colonne mérinide alla rejoindre le sultan sous les murs de Tlemcen.

Quand Abou-Acida out appris qu'Abou-Zékérla avait envoyé des secours à Othmen-Ibn-Yaghmoracen, il dépàcha un ambassadeur à Youçof-Ibn-Yacoub pour le décider à entreprendre une campagne contre la ville et la province de Bougie. Ce fut Abou-Abd-Allah-Ibn-Akmasir, chef des Almohades, qui se charges de cette tâche et commença ainsi sa carrière diplomatique. Dans use seconde mission qui lui (nt confiée en l'an 703 (4303-4), il est pour collègue le vizir de l'empire. Abou-Abd-Adah-Ibn-Irziguen. Ils présentèrent au sultan un cadeau magnifique, dans leguel on remarqua particulièrement une selle, une épée et des éporona, le tout en or et garni de ce qu'il y avait de plus boau en fait de rubis et de perles. Ils rapporterent en retour une riche offrance, dont un des articles consistant en trois cents mulets. Des lors, ce ne fut gu'une suite d'ambassades, de lettres, d'envois de cadeaux et de témoignages d'amitié entre les deux cours. Dans toute cette correspondence, Youçof-lba-Yacoub ne parleit d'affaires qu'incidemment, quand il écrivait au sultan de Tunis, mais, dans ses lettres au chef des Almobades, Abou-Yahya-Ibnel-Lihyani, il abordait chaque question politique et la traiteit à fond. Les Mérinides continuèrent leurs expéditions contre Bougie jusqu'à la mort de Yougof-Ibn-Yacoub.

MORT DE MEDDADI, CHEF DES KAOUD. — CETTE TRIBU DE MÉVOLTE ET PROCLAME [INN-]ADI-DESMOUS. — RÉVOLTE A TUNIS.

Les Kaoub avaient joui de la faveur et des bienfaits de l'empire depuis l'époque où ils s'étaient ralliés à la cause de l'émir Abou-Hafs. Devanes riches, nombreux et puissants, ils se livraient aux plus grands excès et, par une longue auite de brigandages sur les grandes routes et de vols dans les jardins et les champs cultivés, ils s'étaient attiré l'exécration générale. En l'an 705 (4305-6), leur chef, Heddadj-Ibn-Abit, se montra dans Tunis où sa présence excita une vive agitation, et la populace était déjà disposée à lus faire un mauvais parti quand il entra dans la

mosquée pour assister à la prière. Aussitôt, on loi chercha querelle sous le prétexte qu'il avait pénétré dans i édifice sacré saus se déchausser. A ce reproche, il se borns à répondre : « Je porte mes bottes même à la cour dit sultant » Quand la prière fut terminée, le peuple indigné le massacre et trains son cadavre dans les rues de la ville.

Cet événement ne servit qu'à exciter davantage les Knoub dans leur carrière de rapise et de brigandage. Leur cheikh, Ahmed-Ibn-Abi-'l-Leil, fit chercher Othman-Ibn-Abi-Debhous dans la province de Tripolt et, l'ayant proclamé sultan, il marcha avec lui contre la capitale. Ils es avaient commencé le siège, quand æ vizir. Abou-Abd-Allah-Iba-Irzfguea, sortit à la tête de l'armée et les mit en déroute. Ce ministre parcourut ensuite les campagnes avec ses troupes afin d'étouffer la révolte des Arabes. Ibn-Abi-1-Leil offrit alors de faire sa sommission et, ayant reavoyé le fils d'Abos-Debbous à l'endroit où il l'avait pris, il ala trouver le vizir et amene avec lui Soleiman-lbn-Djamé, personnage érament de la tribu des Hoouars. On les arrêta sur-le-champ pour les envoyer à Tenis, et ils restèrent dans le prison de cette ville jusqu'à l'an 708, quand Ahmed-Ibn-Abi-'l-Leil v mourus. Mohammed-ibn-Abi- l-Leil prit le commandement de la trabulors de l'arrestation de son frère Ahmed, et il choiait pour heutenents ses neveux. Hamsa et Moulahem, tous les deux fits d'Omar. En l'az 707, le vizir se mit en campagne une seconde fois et, après avoir attiré Noulahom dans use conférence, il le fit arrêter et condaire à Tune pour y être detenu avec son oncle, Ahmed. Hamza se mit alors en révolte et y entraîna toute la tribu. Leurs brigandages devinrent alors si intolérables que le peuple s'es plaignit hautement : des cris de vengaance retentirent dans les rues de la capitale et un attroupement, qui marchait sur la citadelle, en ayant trouvé la porte fermée, se mit à y lancer des pierres. Le mort du chambellan, Ibn-ed-Debbagh, auquel les révoltés attribuèrent tous leurs maux, fut réclames comme le seul moyen de calmer leur indignation. L'officier auquel cette demande fut adressée [demanda l'autoritation de] les passer au fil de l'épée; mais le sultan s'y oppose et voulut

l'emploi d'autres moyens pour calmer l'émeute. On y parvint en prodiguant des cajoleries et des promesses; puis, on coupa le moi par la racine en châtiant les meneurs de l'insurrection. Ceci se passa dans le mois de Ramadan 708 (février-mars 1309). Quant aux Arabes, ils continuèrent à suivre leur carrière d'insolence jusqu'à la mort du sultan.

### RÉVOLTE D'ALGER. — ISN-ALLAN Y INDEPE LE COMMANDEMENT.

Nous avons déjà parté de la révolte qui ent lieu à Alger, sous le règne du sultan El-Mostancer, et reconté la prise de cette ville par l'armée almohade . Nous avons dit aussi que les cheikhs d'Alger furent conduits à Tunis et qu'ils y restèrent prisonniers jusqu'à la mort du sultan. Quand l'émir Abou-Zékéria, second souveram hafside de ce nom, s'empara de Bongie et de Constantine, boulevards de l'empire du côté de l'ocsident, Alger avait pour gouverneur un cheikh almohade nommé Ibn-Akmazir. Cet officier reconnut l'autorite d'Abou-Zékéria, avec le consentement du conseil des cheikhs, et charges une députation de lui porter leurs hommages. En retour de ce service, il reçut sa confirmation dans le gouvernement de la ville, place qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie. Il mourut à un âge très-avancé, lors de l'expédition des Mérinides contre Bougie. A cette époque, Ibn-Allan, un des cherkhs d'Alger, jouissait de toute la confiance d'Ibn Akmazir et faisait exécuter ses ordres. Par l'iofluence que lui donnait cette position, il était parvenu à traiter en maître les habitants de la ville et à épouser, du-on, une des filles du gouverneur. La mort de son patron lui inspira le projet d'usurper le commandement, et la nuit même où cet événement eut lieu, il appela chez lui toutes les personnes dont il craignait l'opposition et leur fit trancher la tête. Le lendemain, de bon matin, il prit le titre de seigneur d'Alger. L'émir Abou-Zékérïa était trop preoccupé des attaques que les Mérinides dirigeaient contre Bougie, pour faire

<sup>1</sup> Voy., ci-devant, p. 372.

attention à cette révolte, et la ville d'Alger continua à repousser l'autorité des Almohades jusqu'au jour où elle passa sous la domination des Beni-Abd-el-Ouad.

MORT DE L'ÉMIE ABOU-ZÉKÉRÏA, SOUVERAIN DE BOUGIS. — SON PILS ABOU-'L-BACA-KHALID Y EST PROCLAMÉ SOUVERAIN.

Pour enlever au royaume de Tunis les villes de la frontière occidentale et former ainsi un second empire hafside, l'émir Abou-Zekérïa avait du montrer une vigilance, une prévoyance et une fermeté d'âme dont on ne trouve plus d'exemple. Depuis lors et jusqu'à sa mort, événement qui eut heu vers la fin du septième siècle, il s'occupa sans relâche à parcourir ses provinces, à tout examiner de ses propres yeux et à faire disparaître les obstacles qui s'opposaient encore à la prospérité du pays.

En l'an 698 (4298-9), il désigna pour lui succéder son fils, l'émir Abou-'l-Baca-Khaled, et l'établit à Constantine en qualité de gouverneur. Aussitôt qu'il eut rendu le dernier soupir, le chambellan, Abou-'l-Cacem-Ibn-Abi-Djebbi, réunit les cheikhs almohades et les divers corps de l'armée afin de leur faire prêter le serment de fidélité envers Abou-'l-Baca, et, en même temps, il expédia un courrier à ce prince pour le rappeler à Bougie.

Le nouveau souversin reçut, en arrivant, les hommages solennels de tous ses sujets et conserva Ibn-Abi Djebbi comme chambellan; mais il confia le vizirat à Yahya-Ibn-Abi-el-Alam. Aux Sanhadja, il donna pour chef un de leurs parents nommé Abou-Abd-er-Rahman-Yacoub-Ibn-Khalouf et surnommé El-Mizouar. Le commandement des Almohades fut accordé à Abou-Zékérïa-Yahya-Ibn-Zékérïa, membre de la famille hafaide.

#### MISHON ET MORT DU CADI RL-GHOPRÎNI.

Nous avons dit que les Mérimides avaient tourné leurs armes contre Bougie sur l'invitation du souverain de Tunis. Pour mettre un terme aux hostilités qui duraient encore, le sultan

Abou-'l-Baca se décida, en montant sur le trône, à nouer des rapports d'amitié avec le sultan tonisien. Il choisit pour remplir cette mission Abou-Zékérïa le hafside, doyen des membres de la familie royale qui se trouvaient à Bougie, et il le fit accompagner à la capitale par le cadi Abou-'l-Abbas-el-Ghobrini, premier notable de la vale et grand conseiller du corps municipal. Ces deux envoyés revintent à Bougie après avoir accompli leur mission; mais, pendant leur absence, les courtisans avaient réussi à indisposer le sultan contre El-Ghobrini ; ils Grent même répandre le bruit que ce cadi avait concerté un projet avec le sultan de Tunis afin de renverser l'autorité du souverain de Bougie. Defer, grand officier de la cour, fut le principal agent dans cette intrigue : il récapitula ou sultan les délits du cadi et lui donna à entendre que la trahison des Beni-Ghobrin envers le sultan Abou–Ishac avait été ourd e par ce même personnage<sup>1</sup>. Le sultan ajouta for à ces accusations et ressentit une telle méfiance pour El-Ghobrini qu'en l'an 704 (4304-5), il le fit mettre en arrestation. Dans le cours de la même année, il céda aux instances de son entourage et permit à El-Mansour le tare de se rendre à la prison et de lui ôter la vie.

#### MISSION ET DISGRACE DU CEAMBRILAN IBN-ABI-DIEBBI.

Lors de l'avenement du sultan Abou-'l-Baca, les troupes mérinides avaient envalu le territoire de Bougie à plusieurs reprises et s'étaient même emparé d'une partie considérable de ce pays. Cet état de choses inqu éta beaucoup lbu-Abi-Djebbi qui, en sa qualité de chambellan, gouvernait l'empire. Sachant combien la présence de l'ennemi nuisait à sa propre autorité tout en compromettant les intérêts de l'empire, il crut pouvoir mettre un terme à la guerre en négociant un traité d'alliance avec le souverain de Tunis. On sait que les Mérinides n'avaient attaqué Bougie que sur l'invitation de ce prince. Plein de confiance dans le

Voy. p. 396 de ce volume.

crédit dont il jouisseit suprès de son sultan, il ne craignit pas de la quitter et de se rendre à la capitale pour traiter cette grave affaire. En l'an 705 (4305-6), il qu'tta Bougie et trouva à Tunis un accucil digne de son mérite et du haut rang de celui dont il tenait ses pouvoirs. Abou-Yahya-Zékéria-iba-el-Lihyani, chef des Almohades et ministre de l'empire, le loyea chez lui, le combla d'égards et lui accorda la faveur qu'il désirait tant obtenir.

L'absence du chambellan avait laissé le champ libre à l'intrigue ; les courtisans s'étaient empressés d'offrir leurs consoils à l'émir Abou-1-Bacs et de lui dépendre lhn-Abi-Djebbi comme un komme tres-dangereux. Yacoub-lbn-Ghamr l'emporta sur les autres par l'acharmement de ses dé ations et il trouva un bon second dans [Abou-Mohammed-]Abd-Allah-er-Rokhami, secrétaire et confident du chambellan. En agissant de cette façon, Er-Rokbami voulait se venger de la froideur qu'Ibn-Abi-Djebbi lui avait témoignée par suite des calonines de son proche parent, Iba-Tofeil . Cet homme avait encouru la hause de tout le monde par sa fierié et par son insolence, et [par suite de son mauvois naturel] il ava.t travaillé à desservir Er-Rokhami. Les deux courtisans représenterent au saltan que son ministre complotait avec le souverain de Tunis, auquel il voulait livrer Bougie et Constantine ; ils lui Grent aussi observer qu'Ali-Ibnel-Amir, le gouverneur actuel de Constantine, tennit sa nomination du chambellen dont il était le gendre. Le sultan so laissa calin pousser à la méliance, de sorte qu'au retour d'Ibn-Abi-Djebbi, il l'accuellit tres-froidement. Des lors, le souverain et son ministre se tiprent on garde l'un contre l'autre, jusqu'à ce que celui-ci demanda l'autorisation de se rendre à la Mecque. Parti de Bougie pour accompl.r le pelerinage, Ibn-Abi-Djebbi s'arrêta pendant quelque temps au milieu des tribus qui fréquentaient les campagnes de Constant ne et de Bougie ; ensuite, il se rendit à Tunis et resta dans cette ville jusqu'à la mort du sultau Abou-Acida et l'inauguration d'Abou-Bekr-es-Chehid. Lors de la prise

<sup>4</sup> Yoy. p. 400 do co volume.

de Tunis par Abou-'l-Baca, il profita de ce moment de confusion pour s'échapper et prendre la route de l'Orient. Quand il eut accompli le pelerinage, il traversa l'Ifrikia, atteignit Tlemcen et poussa le sultan Abou-Bammou à une expédition contre Bougie.

## abou-abd-er-rahman-ibn-ghamr est norme charbellan. — ses

Yacoub-lbn-Abi-Bekr-Ibn-Mohammed-Ibn-Ghamr-es-Selmi portait le surnom d'Abou-Abd-er-Hahman. Les gens de sa maison m'ont assuré que son aïeul Mohammed avait été cadi de Xativa et qu'il vint à Tunis lors de l'émigration des musulmans espagnols qui fuyaient la domination chrétienne \*. Sous le règne d'Abou-Acida, il habita le faubourg septentrional de la ville. Ses fils Abou Bear et Mohammed allèrent à Constantine où ils furent très-hien reçus par Ibn-Youkian, le cheikh almohade 3 qui gouvernait cette forteresse au nom de l'émir Abou-Zékérïa second. Abou-Bekr obtint alors la direction de la donane de Collo et sut mériter par sa honne conduite la bienveillance de son patron. Comme il allait très-souvent à Bougie pour des affaires du service, il fit connaissance avec l'eunuque Merdjan, affranchi de l'emir Abou-'l-Baca-Khaled et officier du palais. Par l'entremise de cet ami, il trouva l'occasion de rendre plusieurs services à l'émir Abou-'l-Baça et à la mère de ce prince. Ayant ainsi gagné leurs bonnes graces, il jouit d'une baute faveur à la cour et obtint pour son fils Yacoub la main d'une de ces belles servantes que l'on éléve dans les palais des rois. A l'ombre

Dans l'arabe, il faut lire ous-aghro.

<sup>•</sup> En l'an 4258, lors de la prise de Seville.

<sup>\*</sup> En lisant l'histoire des Hafeides, on doit se rappeler que cette dyasstie avait conservé la religion et l'organisation politique de l'aucieu empire elmohade. Pour plus de clarté, le traducteur e, queiquefois, substitué, dans les chapitres suivants, le mot hafeide à celui d'almohade.

d'un si haut patronage la fortune de Yacoub no cessa de grandir, et, comme sa famille avait cultivé l'amitié du hodéj Padl, intendant du palais et favori du sultan, il entra au servico de cet officier et ne le quitta plus. El-Baldy-Fade faisait de fréquents voyages en Espagno pour y acheter de belles étoffes de soie, et il se rendait quelquefois à Tunis alia d'y chercher de riches effe.s d habillement. Lors de son dernier voyago en Andalousie, il emmese avec lui [son file et] 1bn Chamr, et à peine débarqué, il cessa do vivre. Alors le sultan, au lieu d'adresser ses lettres au fils de Fadl, les envoys directement à Ibn-Ghamr en lei erdonnant de terminer promptement les schats et de revenir. A son retour, Ihn-Ghamr fut interrogé par le sultan, sinsi que le file d'El-Haddj-Fadl, au sajet de leurs opérations, et comme le premier était doué d'une meilleure mémoire que son compagnon de voyage, il répondit misux au prince et mérita, pur son zèle el son activité l'aonneur d'entrer au Bervice. de l'état. Favorisé par son maître, il monta d'un emploi à un autre et, après avoir rempli les fonctions de perceveur d'impôts, il obtint la place de ministre des finances. Cette position l'exposa à la jalousie d'ibn-Ah.-Djebbi es d'abd-Allah-er-Rokkemi qui virent en lui un rival dangereux, et, en conséquence de leurs calomnies, le sultan la fit déporter en Espagae. Quand Abou-'l-Baca monta sur le trône, Iba-Chamr fit valoir les anciens services readus à ce prince et obtint son rappel à la cour. S'étant alors embarqué avec Ali et Horein, fils d'Er-Rendahi i, il entra au port de Bougie pendant l'absence d'iba-Abi-Diebbi et recut du sultan un très-bon accued. Aussitôt arrivé, a travailla avec Merdjan pour renverser ce chambellan et parvint à ses fins ainsi que nous venons de le ranconter. La place qui vagua sinsi lui fut donnée par le sultan, et l'administration des finances fut confiée à Er-Rokhami. Comme ce dernier s'était mis au courant des fonctions de chambellan pendant qu'il





<sup>\*</sup> Notre autour a déjà parlé de Hadjboun-er-Rendah ; voy, p. 334 de ce volume. Dans l'histoire des Merinides, il fait encore mention de ce caté.

était au service d'Ibn-Abi-Djebbi, il devint le lieutenant d'Ibn-Ghamr et chercha ensuite à le supplanter. Pour se venger de ce mauvais procédé, Ibn-Ghame fit découvrir au sultan certains projets de trahison qu'Er-Rokhami nourrisait en secret. Cette révélation entraîns la chute du vice-chambellan qui fut déporté en Maïorque [chez les chrétiens] après avoir subi la torture et la confiscation de ses biens. Plus tard, le sultan merinide, Youcof-Ibn-Yacoub, disgracia Abd-Allah-Ibn-Abi-Medyen et racheta Er-Rokhami pour en faire son ministre des finances, ainsi que nous le raconterona ailleurat ; mais la mort de ce souverain frustra les espérances du proscrit qui, depuis lors, ne quitta plus Themeen, et mourut dans cette ville. Yacoub-lbn-Ghamr, ayant conservé la place de chambellan, la remplit avec tant d'habilité que le sultan lui confia l'administration de l'état. Les fonctionnaires de tous grades furent soum s à son contrôle, et men ne se décida dans le conseil d'élat sons son approbation. Le premier individu qui succomba sous les coups de sa puissance fut sen ancien protecteur Merdjan : il réussi, à indisposer le sultan contre lui ; pais, il le fit arrêter et jeter à la mer pour servir de nourriture aux poissons. N'ayant plus alors de rival à craindre, il conserva l'entière direction des affaires jusqu'au jour où Abou-'l-Baca s'empara de Tonis.

IBN-EL-ANÎR PROCLAME ABOU-ACÎDA A CONSTANTINE. --- PRISE DE LA VILLE PAR ABOU-<sup>1</sup>L-BACA ET MORT DU CHEF RÉVOLTÉ.

Nous aurons à raconter, dans l'histoire des Mérinides, comment Youçof-lbn-el-Amîr <sup>a</sup> el-Bemdani fut tué à Tanger par les

<sup>\*</sup> La disgrâce d'El-Rokhani est lieu quelque temps après la révolte d'Ibn-el-Amir à Constantine. Voy., ci-après, p. 425.

Dans l'histoire de Youçof-Ibn-Yacoub, on cherche vainement le passage auquel l'auteur renvoie ici son lecteur.

<sup>\*</sup> Variante : Amis.

[petit-] fils d'Abou-Yahya-lbu-Abd-el-Back. Ses enfants passèrent à Tunis afin d'ontenir du sultan El-Mostancer la juste récompense du zèle que leur famille avait déployé en favour de la dynastic hafside, depuis la temps cu Abeu-Ali-Ibn-Khalas gouvernait à Ceula jusqu'au moment où El-Azeli usurpa le commandement de cette ville. On trouvers dans notre chapitre sur El-Azéfi les détails de ces événements 1. Accueillis à Tuois de la manière la plus bienveillants, ils recurent du gouvernement des pensions et des grices qui sufficent pour leur procurer tous les egréments de la vie. L'alué de ces frères a'y fit hientôt remarquer par sa hauteur et son insolence; et, plus d'une fois, il aurait attiré sur sa famille la sévérité du gouvernement, ai l'indulgence du sustan n'eût pas emporté sur le mécontentement général. Leurs enfants furent élevés dans l'opulence, et l'un d'entre eux, Abeu-'l-dacen-Ali, se retira à Bougie lors des troubles et changements qui survirent la mort du sultan [El-Mostancer). Pendant sou séjour dans cette ville, il gagna l'amitié d'Ibn-Abi-Djebbi et, pour s'attacher à lui par les liens les plus solides, il en éponia la fille. Cet homme d'état ayant obtenu de l'émir Abou-Lekéria la place de chambellan, n'épargna aucune démarche pour faire admettre son gendre au partage de la puissance et des honneurs. Le succès répondit à ses efforts, et Abou-'l-Hacen-Ibn-el-Amir monta rapidement aux plus hauts emploia jusqu'à se faire nommer gouverneur de Constantine et chambellan du prince Abou-Bekr[-Abou-Yahya]<sup>a</sup>, fils de l'émir Abou-Zekéria. Dans cette position, il montra beaucoup de talent et de prudence ; mais, voyant que la chute de son besu-père l'expossit aussi à la veugeance du sultan, il fit proclamer à Constantine l'autorité du souversin de Tunis. Avec l'acte d'hommage qu'il

<sup>\*</sup> Voy. aussi p 334 de ce volume.

E. Le oszième souverain habide se nommait Abou-Bakv et partait le surnom d'Abou-Yahya. Dans cette traduction, les deux appellations sont constamment employées ensemble pour éviter la confusion à laquelle une étrange fantaisse de notre historien peut donner lieu : dans le premier volume du texte arabe, il appelle presque toujours se sultan Abou-Belv et, dans le second, il le nomme Abou-Yahya.

expédia à cette capitale et auquel les habitants de la ville avaient donné leur adhésion, il envoya une lettre dans laquelle il demanda des renforts et la présence d'un réprésentant du sultan En d'an 704 (4304-5). Abou-Yahya-Zekerta-llus-Anmed-dus-Mohammed-el-Lihyani, chef des A mohades et premier ministre du l'empire, arriva à Constantine et ratella, au nom de son maître, l'acte de soumission.

Le sultan Abou-il Baca, ayant appris cette nouvelle, quitta Bougie vers la fin de l'année et marcha sur Constantine. Pendant quelques jours il fit inut lement le siège de la place et il se disposait même à s'en é'orguer, quand un nommé Ibn-Mouza, un des favoris d'Ibn-el-Amir, ouvrit une correspondance secrete avec Abou - 'l- Hacen-Ibo-Othman, cheikh almohade [au service du prince de Bougie J. Cet officier, qui était posté en face du Babel-Ouadı [porte qui domine la rivière,] fit marcher ses gens à l'assaut et escalada les murailles, grâce à la connevence d'Ibn-Mouza. Au bruit des armes, le sultan monte à cheval, conduisit son armée jusqu'à la porte de la ville, qui lui fut ouverte par ses partisans. Les Confodi , les Badis et les [autres] notables s'empressèrent de sortir au devant de lui ; ma s la vide lut emporté d'assaut, et Abou-Mohammed-er-Rokhami a courut avec la garde du saltan vers le palais. Ibn-el-Amir, se voyant al-andonné de tout le mande, alla se barricader dans une chambre sur le toit de cet édifice, avec l'intention de vendre cherement sa vie, mais, séduit par les promesses d'Er-Rokhami, il consentit enfin à sortir de sa retraite. On le fit aussitét monter à rebours sur une mauvaise rosso et on le conduisit ninsi devant le sul.an. Il fut mis à mort sur-le-champ, et son cadavre, attaché à un pieu, resta exposé aux yeux du public, pour lui servir de leçon et d'exemple.

Variantes: Ghonfol, Gongodi, Gonfodi. Cette dernière est la bonne lecon.

<sup>\*</sup> Cet Abou-Mobammed-er-Rokhami est la même personne que l'Abd-Allah-er-Rokhami des pp. 420, 423,

### EXPÉDITION DU SULTAN ABOU-'L-MACA CONTRE ALGER.

Nous avons dejà parlé de la révolte d'Alger contre l'autorité de l'émir Abou-Zékérta et raconté comment Ibn-Allan y usuroa le commandement. Quand le su tan Abou-'l-Baca out rétabli l'ordre dans ses états, après être monté sur le trône de Bougie, il pensa que la mort de Youçof-Ibn-Yacoub et l'abandon du siégo de Tlemcen par les Mérinides lui avaient procuré une bonne cocasion de marcher contre Alger. En l'an 706 (4306-7) ou 707, il se mit en campagne et, arrivé dans la Metidja, il reçut la soumission de Mansour-Ibn-Mohammed, chef des Melikich. Toute la triba suivit l'exemple de son cheikh. Il prit, en même temps, sous sa protection Rached-Ibn-Mohammed-Ibn-Thabet, émir des Maghraoua, qui s était enfui devant les Beni-Abd-el-Quad. Ayant alors rassemblé toutes les tribus des environs, il marcha sur Alger; mais la résistance qu'il y rencontra fut si vigourouse qu'au bout de quelques jours, il reprit le chemin de sa capitale. Les Melikich lui demeurérent fidèles et ne ressèrent de harcelet la ville d'Alger jusqu'au jour où elle tombs au pouvoir des Beni-Abd-el-Ouad. Dans l'histoire des Beni-Zian, nous reparlerons de cet événement. Rached-Ibn-Molammed accompagna Abou-'l-Baca à Bougle où il resta au service et sous la protection de ce prince ; mais il fut entin tué par Abd-er-Rahman-Ibn -Khalouf, ainsi que le lecteur le verra ailleurs.

## LA PAIR S'ÉTABLIT ENTRE LES SOUVERAIRS DE TURIS ET DE BOUGIÉ.

La prise de Constantine et la mort d'ibn-el-Amir ayant laissé au sultan Abou-'i-Baca la liberté de tourner ses armes ailleurs, le gouvernement de Tunis éprouve un vif regret d'avoir tardé à faire la paix avec lui. La mort du [sultan mérinide] Youçof-Ibn-Yacoub, qui eut lieu vers la même époque, trompa aussi l'espoir des Tunisiens en les privant du seul allé qui fut capable de

tenir le prince de Bougie en échec, et les disposa à souhaiter une suspension d'armes. Leurs envoyés se rendirent à Bougie et négocièrent un traité de paix dont un des articles, deté par le sultan Abou-'l-Baca lui-même, portait que celui des deux monarques qui survivrait à l'autre hériterait du trône vacant et serait reconnu comme sultan. La ratification de ce traité se fit d'abord à Bougie en présence des grands officiers et des cherklis almohates et, ensuite, à Tunis evec la même formaité. Bien que les deux parties eussent déclaré solemetlement qu'elles acceptaient cet acte comme valide et qu'elles en rempliraient toutes les conditions, les Tunisiens refusèrent de s'y conformer lors de la mort du sultan Abou-Acida.

ABOU-TANYA-IL-LIRYAM, GRAND CHRISH DR L'EMPIRE, MÊME UNE MEPÉDITION CONTRE DIRRIA MY PART MUSUUTE POUR LA MECOUR.

Quand la paix fut établie entre les deux empires, le premier soin du ministre tunisien, Abou-Yahya-Zékéria-Iba-el-Lihyani, fut de tourner son attention vers le salut de son àme et de chercher dans son esprit le moyen d'échapper aux liens qui le retenaisnt dans la vie publique. Il attendait avec impatience le retour de l'ambassade que les émirs de l'Egypte avaient envoyée au sultan Youçof-Ibn-Yacoub et qui, après être débarquée à El Mehdïa, s'était dirigée vers le Maghreb. Il comptaitse joindre à cette caravane lorsqu'elle sernit en route pour l'Egypte, pays d'où il pourrait facilement atteindre la Mecque. Comme ces envoyés tardatent de venir, il résolut de partir sans les attendre davantage, et, pour mieux cacher son dessein, il imagina de faire une expédition contre l'île de Djerba afin d'en expulser les chrétiens, et, ensuite, contre le Djerid, pour faire rentrer ce pays dans l'ordre. Après avoir pris l'avis du sultan sur le but ostensible de cette expédit.on, il partit de Tunis dans le mois de Djomada 706 (fin de 4306), avec l'autorisation de ce monarque, et se porta rapidement du côté de Djerba. Ayant alors traversé le gué par lequel ou pénetre dans cette fie, il attaqua les

chrétiens qui se tenaient dans El-Cachetil. Cette forteresse avait été sâtre par eux en 688 (1383), lors de la conquête pour servir de retraite à leur garmson. Per dant que ses agents parcouraient i île pour y prelever l'impôt, il tint le château étroitement bloque, mais, ayant épuisé ses vivres et reconnu l'impossibilité de réduire la place autrement que par un blocus très-prolongé, il décampa au bout de deux mois et rentra à Cahes. S'é ant alors dirigé vers le Djerid, il fit halte à Touser et, secondé par Ahmed-lbn-Mohammed-lbn-Yemloul, cheikh de cette ville, il parvint à faire rentrer les impôts de toute la province. Cette besogne terminée, il reprit le chem n de Cabes où il descendit chet Abd-el-Mélek-lbn-Othman-lbn-Metki. Alors, il fit connaître son intention de partir pour la Mecque et renvoya l'armée à Tunis 4.

Il cut pour successeur dans la place de chef des Almohades Abou-Yacoub-Ibn-tzdouten. Pour éviter l'air malsain de Cabes, il alla lubiter une des montagnes voisines, en attendant le passage de la première carovane qui se dir gernit vers la Mecque. Il étnit alors malade et, lorsqu'il ent recouvré la santé, il se rendit à Tripoli où il séjourna un an et demi. Ce fut alors seulement, c'est-à-dire vers la fin de l'an 708 (mai 4309), que l'ambassade du gouvernement ture [-mamelouk] arriva du Maghreb-el-Acsa. Il partit avec ede et, après avoir accompli le pèlennage, il rentre à Tunis et monte aur le trêne des Hefsides. Plus loin, on trouvera l'histoire de cet événement

En l'an 708, apres l'évacuation de Djerba par les troupes musulmanes, la garaison d'El-Cachettl regut un renfort que lui amena Fredéric, fils du roi et seigneur de la Sicile a. Les sectaires nekkariens de l'île s'opposerent su progrès de l'ennemi et combattirent apus les ordres d'Abou-Abd-Allah-Ibn-el-Hacen,

<sup>4</sup> On trouvers beaucoup de détails sur l'expédition d'Ibnel-Libyaul et sur l'éta, de la province de Tunis, dans le voyage d'Et-Tiljani dont M. A. Rousseau » fait paraître la troduction dans le Jaurnei autotique de 4852, 4853. — Voy., sur Et-Tidjani, notre premier volume, p. 436, note.

Il s'agit ici de Frédérie, file de Pierre d'Aragon.

cheikh almohade, secondé par lbn-Aumghar et ses gens, natifs de Djerba. Dieu accorda la victoire aux musulmans.

Depuis la chute de l'empire sanhadjite, cette lle fut continuellement exposée aux attaques de l'ennem; quelquefois aussi, la guerre civile éclatait entre les deux sectes hérétiques qui y demeuraient, et, alors l'une ou l'autre de ces factions se réunissait aux chré iens. Cetétat de choses dura assez longtemps; mais, entre les années 760 et 750°, sous le règne de notre seigneur Abou-Yabya-Abou-Bekr, Djerba fut enlevée aux chrétiens, ainsi qu'on le verra dans l'histoire de ce pruce.

MORT DU SULTAN ABOU-ACÎDA ET INASGURATION D'ABOU-BEER-ES-CHEBÎD.

Dans le mois de Rebià second 709 (septembre 4309), le sultan cessa de vivre, apres avoir joui d'un regne long et prospère. Il mourat dans son lit, emporte par une maiad e hydropique dont il souffrast depuis songtemps. Comme il no laissa point d'enfants, les almohades placerent sur le trône un descendant de l'émir Abou-Zékéria, areul de la famille royale. Ce prince, qui se nommait Abou-Bekr \*-Abd-er-Rahman, vivsit alors dans le palais. Son père, Abon-Bekr, fils d'Abou-Zékérïa, est celui dont nous avons mentionné la mort dans le chapitre qui traite de la prise de Miliana par son frère germain Abou-Hafs 1. Cet événement eut lieu sous le règne du sultan El-Mostancer. Les enfants d'Abou-Bekr, fils d'Abou-Zékérïa, furent élevés dans le palais, à l'ombre tutelaire de la souveraineté, et son petit-fils, Abou - Bekr - Abd - er - Rahman, granost au moseu des soins et des faveurs dont le sultan Abou-Acida s'était plu à l'entourer. Lors de la mort d'Abou-Acioa, [le chef arabe] Hamza-Ibn Omar

Notre auteur Indique zilleurs que la conquête de Djerba eut lieu en 738.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ici et ailleurs, les manuscrits portent : Abou-Bekr-Ibn-Abd-er-Rahman.

Yoy., cl-devent, p. 358.

qui avait perdu tout espoir de faire remettre en liberté son frère [Moulahem], s'était rallié au parti d'Abou-l-Baca, sultan de Bougie, et a avait cessó de pousser ce prince à s'emparer du royaume de Tanis; aussi, quand Abou-Ali-Iba-Kethlr vint leur annoncer la vacance du trône, le sultan fit tous ses préparatifs et marcha sur la capitale. Cette démonstration inspira beaucoup d inquiétude aux Almohades et les décida à proclamer la souverameté de l'émir Abou-Bekr \* [-Abd-er-Rahman], prince que l'on désigne orcinairement par le surnem d'Es-Chehid /le martyr), parce qu'il fut mis à mort dix sept jours sprés son avonement au tronc. Le nouveau souverain conserva Abou-Abd-Allah-Ibn-Irziguen comme vizir, mais il destitua le chambellan, Mohammed-Ihn-ed-Debbagh, en le menacant de sa vengeance à gause du peu d'égards que co fonctionnaire lui avait témoignés sous le régne du feu sultan. Dès lors, Iba-ed-Debbagh na cessa de travailler contre lui.

## LE SULTAN AROU-'L-BACA-RUALED OCCUPS LA CAPITALE ET DEVIENT LE SEUL REPRÉSENTANT DE LA SOUVERAINETÉ MAPSIDE.

Abou-'l-Baca se trouvait à Bougie, capitale de ses états, quand il apprit la maladie du sultan Abou-Acîda, et, craignant que les gens de Tunis ne fussent tentés à rompre le traité qui assurait au dernier survivant des deux souverains le droit de succéderà l'autre, il résolut de se rapprocher de Tunis afin de veller à ses intérêts et faire de valoir ses prétentions au trône. Cette démarche lui fet vivement conseillée par Hauza-Ibn-Omer, chef arabe qui avait abandonné le parti des Tunisiens. Ayant quitté Bougie sous le prétexte de faire une expédition contre Alger, où Ibn-Allan commandait encore en maître, il prit la route de Casr-Djaber, et, en y arrivant, il reçut la nouvelle

Tome 1, p. 446.

Dans le texte des manuscrite on trouve icl Zékéria à le place de Bekr. et, quelques lignes plus haut, ou y lit Kebir à la place de Kethir.

qu'Abou-Acida venait de mourir et que les Almohades avaient proclamé souverain le prince Abou-Bekr-Abd-er-Rahman, fils d'Abou-Bekr, fils d'Abou-Zékérīa. Indigné de la mauvaise foi du gouvernement tunisien, il pressa sa marche et rallia sous ses drapeaux toutes les tribus commandées par les Aulad-Abi-'l-Leil. Quant aux Aulad-Mohelhel, rivaux de ceux-ci, il alièrent joundre le sultan de Tunis.

Le ministre Abou-Yacoub-Ibn-Izdouten et le vizir Abou-Abd-Allah-Ibn-Irziguen prirent alors le commandement des troupes tunisiennes, avec la résolution de mourir pour la défense de leur maître. Devant la charge de l'armée d'Abou 'l-Baca, celle de Tugis recula en désordre et abandonna son camp ; Ibn-Irziguen fut frappé à mort, et les Arabes Mobelhel prirent la faite pour sejeter dans le Désert. Pendant l'agitation que la rentrée des fuyards avait excitée dans la ville, le sultan Abou-Bekr-Abder-Rahman alla se poster en dehors des remparts ; mais, voyant ses troupes passer du côté d'Abou-'l-Baca, il prit la fuite et se rélugia dans une maison de campagne. Tiré bientôt de sa retraite, il fut conduit devant Abou-'l-Baca et emprisonné dans une tente par l'ordre de ce prince. Les cheikhs almohades, les hommes de loi et tous les autres potables de la ville sortirent alors au devant du vainqueur et lui prétèrent le serment de fidélité. L'émir Abou-Bekr fut mis à mort, et, depuis lors, on l'a toujours désigné par le surnom d'Es-Chehid (le martyr). Il fut tué par son cousin Abou-Zékérta-Yahya-Ibn-Zékérta, cheikh almohade.

Le lendemain, Abou-'l Baca fit son entrée dans la capitale et, devenu maître du khahfat, il prit le titre d'En-Nacer li-din Illah el Mansour (le champion de la religion de Dieu, le victorieux), auquel il ajouta plus tard le surnom d'El-Motewekkel (qui se confis à Dieu). Abou-Yacoub-Ibn-Izdouten garda sa position et fut déclaré chef des Almohades, mais il dut partager les fonctions de cet office avec Abou-Zékéria-Yahya-Ibn-Abi-'l-Alam, chef des Almohades de Bougie. Abou-Abd-er-Rahman-Yacoub-Ibn-Ghamr continus à servir le sultan en qualité de chambellan. La perception des impôts fut confiée à Mansour-Ibn-Padl-Ibn-Mozni.



# INN-EGRIT PROCLAME LA SOUVERAIRETÉ DE TANTA-

Yahva-Iba-Khaled, petit-fils du sultan Abou-Ishae, vivait à la cour d'Abou-'l-Baca; mais, étant tombé en disgrâce à cause de sa conduite improdente, il crut éviler la colère du sultan en se réfugiant aupres de Mansour-Ibn-[Fadl-Ibn-] Mozni, [à Biskera]. Mansour, étant alors en maaya se totel igence avec Ibn-Chamr, consentit à soutenir les prétentions de son hôle et à lui servir. de ministro ; puis, ayant rassemblé ses Arabes, il alla faizo des courses sur le territoire de Constantine, ville qui était alors gouvernée par Bin-Tofeil. Une foule de vagabends se mirest alors aux ordres de Yahya et captèrent sa confiance au point d'obtenir de lui la promesse qu'aussitôt maître du trône, il les déharasserait de Mansour. Celui-ei ayant découvert les mauvaises intentions du prince et des gens que l'entouraient, cessade lo soutenir et rentra dans Biskura. Les bandos de Yahya se disperserent, et Mansour, ayant fait sa soumission, reprit sa place à côté du chambellan [tbo-Ghame] et des favoris du sultag,

Yahya se rendit à Tlemeen pour y chercher des secours et descendit ches le sultan Abou-Zian-Mohammed, file d'Othman et petit-fils de Yaghmoracen. Quelques jours après son arrivés, Abou-Zian mourut et son frère, Abou-Hammou, monta sur e trône. Avec les troupes fourmes par ce prince, Yahya-Iba-Khaled alla assiéger Constantine, mais il y trouva u le résistance. qui dejoua tous sea efforts. S'étant ensu le rendu à Biskera, sur Linvitation d'Iba-Mozni, il se fixa chez cet émir qui lui assigra une forte pension et une garde pour le surveiller. (Plus tard,) Ibn-el-Lihyani , sultan de Tuzis , envoya un riche cadeau à Ibn-Mozni dena le but de s'assurer les bonnes dispositions d'an chef qui, à chaque instant, pouvait lui susciter un rival. Il lei conceda même plusieurs villages aux environs de Tanis, lesques apparticement encore à la famille Mozni. Yahya-Ibu-Khaled passa le reste de ses jours en détention chez Ibn-Mosni et mourut en l'an 721 (4324),

# ES CHAMBILLAN INN-GRANT PROCLAMB LA SOUVERAUSTÉ D'ABOU-YANYA-

Au moment de partir pour Tunis, le saltan Abou-'l-Baca confia le gouvernement de Bougie à Abd-er-Rahman-Ibn-Yacoub'-Ibn-Khalouf, surnommé El-Mizouar, en lai conservant aussi le commandement des Sanhadja. En ceci, il se conforma à l'usage établi par ses prédécesseurs qui laissaient toujours le père d'Abd-er-Rahman à Bougie comme leur lieutenant, chaque fois qu'ils se mettaient en campague. Abd-er-Rahman, qui était alors à Constantine, cù le sultan l'avait envoyé pour remplir les fonctions de chambellan auprès de l'émir Abou-Yahya-Abou-Bekr, quitta aussitôt cette ville et se rendit à Bougie.

Abou-'l-Beon, après avoir établi le siège de son autorité à Tunis, s'abandenna aux plaisirs et se laisse emporter par son ceractère violent et sanguinaire. Adouen-Ibn-Mohdi, personnage marquant de la tribu des Sedeufkich, fut mis à mort par son ordre et le même sort atteignit Daar-Ibn-Djerfr \* de la tribu des Athbedj. Les grands officiers de l'empire, effrayés pour eux-mêmes, se communiquèrent leurs appréhensions, et deux d'entre eux, le chambellas [Abou-Abd-er-Rabman-]lbu-Ghamr et son collègue Mansour-Ibn-Padl-Ibn-Mozni, gouverneur du Zab, concertèrent un plan pour se sonstraire au pouvoir du sultan.

Pour effectuer leur projet, il fallut commencer par donner quelque sujet de mécontentement à Rached-Ibn-Mohammed, émir maghraousen [alin de l'éloigner de la cour]. Ce chef s'était attaché au service des princes de Bougie depuis la conquête de son pays par les Beni-Abd-el-Ouad, et, comme on le traitait avec les plus granda égards, il les accompagnait dans leurs expéditions militaires et, à la tête des Maghraouiens qui s'étaient attachés à sa fortune, il avant presque toujours eu l'occasion d'y soutenir tout le poids de la guerre. Quand le sultan se rendit à Tunis, il le suivit en qualité d'émir des Zénata.

ш

<sup>·</sup> Ailleurs, ou nom est écrit Abou-Abd-er-Rahmans-Yacoub.

<sup>\*</sup> Variante : Haris.

Un de ses gens, ayant étécité devant le tribunal du chambellan sur la plainte d'un domestique du palais, fut puni de mort, séance tenante, par l'ordre de ce fonctionnaire. Bached fut tellement andigné de ce manque d'égards qu'il fit ployer sea tentes à l'instant même et s'en alla. Ce fut sinsi que le chambellan s'y pr.t pour faire réussir son projet. Le résultat fut tel qu'il l'avait espéré : le sultan, sachant que Bached était intimement lié avec Abd-cr-Rahman-Ibn-Khalouf, concut des inquiétudes pour la súreté de la ville et de la province de Bougie. Le chambellan, qu'il consulta à ce sujet, fut d'avis d'y dépêther Mansour-Il n-Mozni, et celui-ci, de son cô.é, proposa le chambellan pour cette mission. Pendant plusieurs jours, ils se renvoyerent mutueliement la tâche. que le sultan voulsit leur confier, jusqu'à ce qu'enfin ce prince prit le parti do les y envoyer tous les deux. Le chambellan obtint elors qu'Abou Yahya-Abou Bekr, frère du sultan, fût nommé gouverneur de Constantine et qu'il eût lu -môme pour lieutenant, à Tunes, son propre cousie, Ali-Ibn-Ghamr. Ayant alors quitté la capitale, il se readit à Constantine, pendant que Mansour-Ibn-Mozni s'en alla chez lui, dans le Zab. Plus loin, nous parlerons de la révolte de celui-ci.

Ibn-Ghamr, étant entré au service du prince Abou-Yahya-Abou-Bekr, en qualité de chambellan, lui proposa de se révolter contre le sultan, sen frère. Quelques indices de leurs intentions éveillèrent les soupçons d'Abou-'l-Baca et lui donnèrent tant d'inquiétudes que le vice-chambellan. Ali-Ibn-Ghamr, s'en aperçut et courut se réfugier dans Constantine. Alors, le sultan plaça son affranchi, Dafer-el-Kebir, à la tête d'une armée et l'envoya contre cette ville. Nous raconterens plus lois comment ce général s'arrêta à Bédja et ce qui lui arriva.

Quant à Ibn-Ghamr, le chambellan, il se mit en révolte ouverte, et, ayant fait appeler notre seigneur, le prince Abou-Yahya-Abou-Bekr, il le présenta au peuple et le fit proclamer souverain. Ceci se passa en l'an 744 (1344-2). Le nouveau sultan prit le titre d'El-Motewekkel (qui met sa confiance en Dieu) et dressa son camp en debors de la ville de Constantine. Il y était encore, quand on vast lui augoncer qu'Iba-Khalouf s'était déclaté coutre lui.

Yacoub-lbn-cl-Khalouf, surnommé Abou-Abd-er-Rahman, était chef de cette population sanhadjienne qui formait la milice du sultan et qui habitait la province de Bougie. Il jouissait d'une grande considération à la cour et s'était distingué par l'importance de ses services militaires. En l'an 703 (1303-4), quand l'armée mórinide, sous les ordres d'Abou-Yahya, fils de Yacoub-Iba-Abd el Hack, vint prendre position contre Bougie, il lui livra plusieurs combats qui établirent sa réputation comme vaillant capitaine L'émir Abou-Zékeria et son fils le laissèrent à Bougie comme leur lieutenant toutes les fois qu'ils allèrent à la guerre. On le désignait ordinairement par le titre d'El-Mizouart. Quand il mourut, son fils, Abd er Bahman, hérita de son autorité, et. en l'an 709, lors de l'expédition du sultan Abou-'l-Baca contre Tunis, il resta à Bougie comme lieutenant de ce prince. C'était un homme opiniàtre, ambitieux, fier de sa puissance, de sa tribu et de sa haute position à la cour.

Abou-Abd-el-Rahman-Ibn-Ghamr syant proclamé la souveraineté d'Ahou-Yahya-Abou-Bekr, invita Ibn-khalouf à faire reconnaître l'autorité du nouveau sultan par les habitants de la province de Bougie. Malgré les instances les plus pressantes, ce chef resta fidèle au sultan de Tunis, car il voyait avec une jalousie extrême la haute position à laqueile Ibn-Ghamr venait d'atteindre. Bien plus, il ressemble un corps de troupes, fit arrêter le ministre des finances, Abd-el-Ouahed, fils du cadi Abou-'l-Abbas-el-Ghomari, et le directeur de la douane, Mohammed-Ibn-Yahya-el-Caloun, créature d'Ibn-Ghamr.

Bl-Caloun était natif d'Alméria, et, lors du passage d'Ibn-

1 302



Le mezouer, on huissier en chef, so tenait à la porte du palais ; il introduisant les visiteurs, infligeait aux condamnés les punitions ordonnées par le suiten et gardait, dans des prisons i lui, les gens dont son maître avait autorisé l'arrestation.

Ghamr per cette ville i, il avait en occasion de lui rendre des services importants. Celui-ci, étant pervenu en ministère à Bouges, reçut la visite de son hôte andalousien et lui témoigna sa reconna asance en l'admettant dans son intimité et en l'introduisant dans la carrière des emplois. Ce fut sinsi qu'El-Calona passa par l'administration des impôts à la direction générale de la douane.

Ihn-al-Ehalouf, ayant rassemblé des troupes et emprisones ers deux fonctionnaires, fit proclamer [son intention de soutenir] la cause de sultan Abou-'l-Bace. Bientôt après, le sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr quitta sa position dans le voisinage de Constantino et, à la suite d'une marche très-rapide, il occupa la collins qui domine Bougie. Un combet s'ensuivit et dura toute la journée. Le lendemain, Ibn-el-Khalouf entra en négociation avec le sultan et demanda (comme prix de sa soumescion) la destitution d'Ibn-Ghamr. Une condition aussi importante donna lieu à plusieurs messages entre les deux partis et, pendant cette correspondance, le vizir (de Coastantine), Abou-Zékéria-Ibn-Abi-'l-Alam, qui était geodre d'Ibn-el-Khalouf, travaille avec ardenr pour l'amener à un arrangement. Quand ce ministre vint aunoncer que la condition propesée ne serait pes acceptée, ibm-el-Khalouf l'empôcha de s'es retourser gaprès du suitas et le retint prisonnier dans son bôtel.

Le désordre se mit slors dans le camp d'Abou-Tahya-Abou-Bokr, dont l'armée orasgont de se mesurer avec les Sanbadja et leurs alités, les Maghraous, gens de cœur et de courage, aussi nombreux que braves. Le sultan lui-même s'enfuit en abandou-nant le camp au pillage ; ses équipages furent pris et le ramasse de gens qui l'avaient accompagné furent tons dévalisés. Bentré à Constantine avec les débris de son armée, il s'y vit bientêt attequé par les troupes qu'Ibn-el-Rhalouf avait enveyées à su poursuite et qui vensiont d'emporter d'assaut la ville de Mila; mais, au bout de quelques jours, les assiégeants reprirent la route de Bougie.

<sup>4</sup> Voy. p. 412 de ce volume.

Les affaires du sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr avaient pris une très-mauvaise touruure et l'on s'attendait à veir Dafer arriver de Bédja avec son corps d'armée, quand la nouvelle se répandit qu'Abou-Yahya-Zékérla-lbn-el-Lihyani était revenu de l'Orient et, qu'ayant vu la confusion qui régnait en lirikta, il avait pris le titre de sultan aussitôt après son arrivée à Tripeli. De tous côtés, les Arabes accoururent pour entrer à son service, et Abou-Yahya-Abou-Bekr jugea qu'il serait de bonne politique de soutenir ce prétendant et de créer ainsi un embarras de plus au gouvernement tunisies. Pour accomplir ce projet et tendre, en même temps, un piége à Ibn-el-Khalouf, il se concerta secrètement avec le chambellan i Ibn-Ghamr et l'envoya auprès d'Ibn-el-Lihyani.

Comme it fellut cacher cette mission à la connaissance du public, le chambellan feignit d'abandonner la cause de son maître, et, étant arrivé chez Ibn-el-Lihyani, il l'engagea fortement à marcher sur Tunis, ville dont il lui représentant la conquête comme très-facile.

Après le départ d'Ibn-Ghamr, le suitan livre au pillage les maisons du prétendu transfuge, il en fit maltraiter les domestiques et donna la place de chambellan à un de ses favoris, Hacen-Ibn-Ibrahlm-Ibn-Abi-Bekr-Ibn-Thabet<sup>3</sup>, commandant de toutes les fractions de la tribu de Ketams, et chef des Bent-Tel·slan, peuplade établie dans la montagne qui se voit en face de Constantine. Après avoir confié le gouvernement de cette ville à Abd-Allah-Ibn-Thabet, frère du nouveau chambellan, il se mit en marche pour Bougie, l'an 742 (4342-3). Comme il avait eu soin de faire répandre le bruit qu'Ibn-Ghamr s'était enfut secretement pour éviter la juste colère de son souverain et qu'il poussait Ibn - el-Lihyani à marcher sur Tunis, Ibn-

Dans le texté arabe, on lit : le file (Ibn) d'Abou-Abd-er-Rahmanibn-Ghamr. Ce mot Ibn dott évidemment être supprimé.

On voit, par cette indication généalogique, que le blanc de la p. 197 du premier volume dont être rempli par le mot forahim.

el-Khalouf demeura convaincu que le sultan Abou-'l-Baca-Khaled' était un homme perdu, et il chercha aussitét à obtenir du sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr la place de chambellan. S'étant donc procuté un sauf-conduit par l'entremise d'Othman-Ibn-Chibl, d'Othman-Iba-Seba Iba-Yahya, choi des Dousouide, et du saint personnage, Yacoub-el-Melari, qui demeurait près de Constantine, il quitta Bougie précipitamment et alla chercher le sultan dans le Ferdjioua, contrée appartenant aux Sedoutkich. Il y trouva un excellent accueil et, vers minuit, il recut l'invitation de passer, avec quelques-uns de ses affranchis européens, dans la tente du sultan. Par l'ordre de ce prince, on leur fit boire du vin et, quand lba-el-khalouf fut entré en ivresse, on chercha à l'irriter par de mauvaises plaisanteries. Il leur répondit par des injures grossières et tomba sur-le-champ percé de eura poignards. Son cadavre fut trainó à travers le camp et jeté derrière une tente, tous ses gens furent faits prisonniers, à ·'exception de son secrétaire, Abd-Allab-Ibn-Hilal, qui réussit à s'échapper et à gagner le Maghreb. Le sultan partit à l'instant même et s'empara de Bougie par surprise. Devenu ainsi maître du royaume que son pere avait fondé dans l'Ifrikia occidentale, il y resta pour attendre le retour de son chambellan, Ibn-Ghamr.

MORT DU SULTAN ABOU-'L-BALA. — ABOU-YARNA-IBN-KL-LIBNAM S'EMPARE DE TUNIS.

La sultan Abou-'l-Baca-Khaled, ayant vu son autorité gravement compromise par l'inauguration du sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr, avait donné le commandement d'une armée à l'affranchi Dafer-el-Kebir, avec la commission de marcher sur Constantine. Dafer était allé se poster à Bédja en attendant les dernières instructions de son maître, quand Abou-Yahya-Zékérie, fils d'Ahmed, fils de Mohammed el-Lihyani, fils d'Abou-Mohammed-Abd-el-Ouahed, fils de cheikh Abou-Hafs, profits de la confusion qui régnait dans l'empire pour se faire proclamer sultan à Tripoli Le chambellan Abou-Abd-er-Rahman-Ibn-Ghamr se rendit auprès d'Abou-Yahya-Zékerïa et lui présents un riche cadeau de la part du sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr, avec la promesse d'une copération active. Cette communication fortifia Abou-Yahya-Zékérïa dans la résolution qu'il vensit de prendre et lui donna l'espoir d'un prempt succès. Les Aulad-Abi-'l-Leil, chefs des Kaoub, et plusieurs autres choikhs vinrent alors lui prêter le serment de fidélité et l'ensourager à marcher sur la capitale. Il se mit donc en campagne et ordonna à son premier ministre, Abou-Abd-Allah-Mohammed-Ibn-Mohammed-el-Mexdouri, de se porter en avent, à la tête des Aulad-Abi-'l-Leil, et de pousser jusqu'à Tunts.

Dafar, ayant alors reçu de son sultan l'ordre de lui ramener l'armée, s'empressa de quitter Bédja; mais, avant d'arriver à la capitale, il eut avec l'eunemi une rencontre qui lui valut une défaite et la perte de sa liberté. Dans la matinée du 8 de Djomada [second] 714 (octobre 4344, les troupes victorieuses d'Abou-Yahya-Zékérïa paiurent sous les murs de la capitale, une révolte éclata aussitôt dans la ville; le premier ministre, Abou-Zékérïa le hafside, y perdit la vie, et le cadi, Abou-Ishac-Ibn-Abd-er-Refià, homme de beaucoup d'influence et d'une grando énergie, alla trouver le sultan Abou-'l-Baca pour l'exhorter à marcher au combat. Le prince s'en excusa en prétextant une indisposition, puis, il déclara, en présence de témoins, qu'il abdiquait le pouvoir et dégageait ses sujets de leur serment de fidélité. El-Mezdouri pérétra alors dans la citadelle et se rendit maître de la personne du monarque déchu.

Au second jour du mois de Redjeb (44 novembre), le sultan Abou-Zékérra-ibn-el-Libyani fit son entrée dans Tunis, après avoir reçu les hommages de toutes les classes de la population. En prenant possession du trône, il denna la place de chambellan à son secrétaire Abou-Zékérra-Yahya-Ibn-Ali-Ibn-Yacoub et confia l'administration des finances à Mohammed-Ibn-Yacoub, cousin du précédent.

Les Beni-Yacoub, famille native de Xat va, avaient fourni à l'Espagne plusieurs légistes et cadis distingués, et l'un de lours



membres , Abou-'l-Cacem-Abd-er-Rahman-Ibu-Yacoub , était venu à Tunis lors de l'émigration . Il y arriva en même temps qu'Ibn-el-Amir, le gouverneur de Tanger, dont nous avons dejà en occasion de parler . Après avoir, d'abord, exercé les fouctions de cadi dans les provinces, il fut nommé cadi de la capitale par le sultan El-Mostancer, et le servit aussi comme ambaseadeur augres du gouvernement égyption. Yahya-Ibu-Ali et ses frères, Abd-el-Ouahed et Mohammed, formaient la branche des Beni-Yacoub appelés les Beni-Ali. Depuis le règne du gultan Abou-Hais, les Beai-Ali avaient toujours rempli de hauts emplose dans l'administration. Abd-el-Quahed fut perceptour d'impôts dans le Djerfd et mourut à Touzer en 702 (1302-3). Abou-Yahya-Zékéria-Ibu-el-Libyani, étant chef du corps des · Almohades, eut pour secrétaire Abou-Zékéria-Yahya, frère du précédent. Il le prit même en amitié et, à l'époque où il partit pour le pèlermage, il l'emmana avec lui. Devenu khalife, il lui témoigna sa haute bienveillance en le nommant chambellan.

Quant à Abou-Abd-er-Rahman-Ibn-Ghamr, il négocia avec le nouveau sultan un traité de paix et prit envers lui les engagements les plus satisfaisants. Al-Ibn-Ghamr s'attacha à la fortane de son cousin et fut comblé d'honneurs, de dons et de pensions. Nous aurons encors l'occasion de parler de lui.

[ABOU-AND-MN-MARKAN-]IMM-EMAKE OR REND A BOUGH AUPRÈS DU SULTAN ABOU-YARYA-ABOU-MEER. —— CHUTE B'IMM-YEAREY EZ SE DAFER-ML-MENÎR.

Ibn-Ghamr, s'étant rendu de Tunis à Bougie, reptit sa place de chambellan. Le jour même de son arrivée, Abd-Allah-Ibn-Hilal, secrétaire d'Ibn-Khalouf, effectua son évasion et se rendit à Tiemean. Devenu encore ministre d'Abou-Yahya-Abou-Bekr et

<sup>\*</sup> Nous avons déjà indiqué la date de cet événement, p. 42+.

<sup>9</sup> Voy., ci-devent, pp. 323, 334.

régent de l'empire, Ibn-Ghamr travailla pour obtenir la destitution de Hacen-Ibn-Ibrahîm-Ibn-Thahet, mais il ne put, d'abord, y parvenir. Profitant enfin de l'absence de ce chef, qui était sorti pour prélever l'impôt dans les provinces, il représenta au sultan le danger qu'il y aurait à laister le gouvernement de Constantine entre les mains, d'un homme qui avait toujours, dans les montagnes voisines, un lieu de retraite assuré. Conseils et calomnies, rien de fut négligé par lui auprès d'un prince dont il avait toute la confiance, et il réussit enfin à faire accueiller son avis.

En l'az 743 (4343-5), le sultan quitta Bougie à la tête de son armée, ain d'examiner l'état des affaires à Constantine. Arrivé dans le Fordjious, il rencontra les frères Abd-Allab-Ibn-Thabet et Hacen le chambellan et leur ôta la vis ainsi que leurs richesses. Quelques personnes racontent cette affaire autrement : quand Hacen-Ibn-Thabet, disent-ils, partit pour faire sa tournée dans les provinces du gouvernement de Constantine, le sultan le fit suivre per plusieurs de ses affranches, porteurs d'ordres à l'adresse d'Abd-el-Kerim-Ibn-Mendif et d'autres chefs de la tribu de Sedoutkich. Geux-ci, l'ayent rencontré à Ouadi-'l-Coten, s'empressèrent de le tuer, sans que le sultan eût assisté à sa mort.

Dafer-el-Kebir, vainou et fait prisonnier par les Arabes, obtint d'eux sa liberté et alla trouver le sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr. Ce prince, à l'instar de son frère, Abou-'l-Becn, lui socorda sea amitié et le nomma gouverneur de Constantine, en remplacement d'Ibn-Thabet. Comme il était dépourve d'instruction, le sultan lui donna pour secrétaire Abou-'l-Cacem-Ibn-Abd-el-Aziz. Après avoir commandé dans cette ville pendant quelque temps. Dafer recut l'ordre d'aller à Bougie; mais, bientôt après son arrivé, il fut embarqué de force et transporté en Rapagne. Ce fut encore là un coup d'Ibn-Ghamr qui, toujours attentif à conserver son influence, avait indisposé le sultan contre Ini.



Dans le texte grabe, il faut, sans donte, supprimer le met l'en.

SIEGE DE BOUGIE PAR LUS BENE-ABR-EL-OUAR

En l'an 740 (4340-1), le sultes Abou-Yahya-Abou-Bekr. n'étant retiré précipitamment des environs de Bougie, charges. son alfranchi, Said-Ibn-Yakhlof, de se rendre à Tlemess et négomer un traité d'alliance avec Abou-Hammon-Mouca, qui venait de vaincre les Zennta du Maghreb contral et d'enlever toutes les villes de ce pays à la domination mériaide. La mort du sultagmérinide, Youçof-Ibs-Yacoub, (qui fut assass né) sous les murs de Tlemeen, avail permis à Abou-Bammon de reprendre cette province, de soumettre les pays des Maghraoua, et des Toudjin, d'arracher la ville d'Alger a la domination d'ibp-Allan et celle de Tadelis à Iba-Khalouf [gouverseur de Bongie]. Ce traité d'alliance devait engager les parties contractantes à se soutenir mutuellement et à tourner leurs armes contre Iba-Khalouf. Une proposition de cette nature fut d'autant plus agréable à Abou-Hammon qu'il espérait pouvoir en profiter pour se rendre maître. de Bougie. Ayant appris, queique temps après, qu'Iba-Khalouf venait d'être tué et que cette ville était tombée au pouvoir du sultan Abon-Yahya-Abou-Bekc, il éleva des réclamations nous le prétexte que, d'apres le traité d'albance, Bougie devait lui appartezir. Sur œs entrefaites, les Sanhadja, indignés de l'assessinat de leur chef, allèrent lui offrir leur concours dans une expédition contre la forteresse qu'il convoitant tant. Après eux, se présenta Othman-ibn-Sebà-lbn-Yahya dont la fierté no pouvait soctenir l'atteinte que le sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr. avait portée à sa considération et à son honneur en violant le sanfconduit donné à lbn-Khaleuf. Il y avait encore au camp l'exchambellan iba-Abi-Djebbi qui venait d'accomplir le pélerinage de la Mecque et qui s'était attaché au sultan Abou-Hammou. D'après les consens de tous ces chefs, le souversin de Tiemcen organisa une expédition centre Bougie et en confia le commandement à ses cousins, Mohammed-Ibn-Youcof-Ibn-Yaghmorson, Masoud-Ibn-Abi-Amer-Ibrahlm et à son affranche Moçameh. Cetto colonno partit de Cheld, ville où Abou-Hammou faisait

alors sa résidence et marcha rapidement vers sa destination. Après avoir traversé le Diebel-ez-Zan et perdu Abou-'l-Cacem-Ibn-Abi-Ojebbi, qui avait reçu l'ordre de les accompagner et qui mourut au passage de cette montagne, les, troupes abd-elouadites commencèrent le siège de Bougie ; mais, au lieu de continuer, elles quitterent leurs positions afin d'aller ravager les contrées situées à l'est de cette ville. Pendant leur marche, elles mirent tout à feu et à sang, et, ayant pénétré, l'an 743 (4343), dans la montagne des Beni-Thabet, elles y répandirent la ruine et la mort. Le corps d'armée préposé à la défense de cette région. leur mit, enfin, tant de monde hors de combat et remporta sur elles tant d'avantages, qu'il les força à la retraite. Ce fut alors que les Abd-el-Ouadites construisirent et approvisionnèrent leur forteresse à Zeffoun. Quand ils furent de retour de cette expédition, le sultan fit de vifs reproches à Mohammed-Iba-Youçof età Moçameh, et, en punition de leur négligence et incapacité :, il leur ôta leurs commandements.

En l'an 714 (1314-5), le sultan [Abou-Yahya-Abou-Bekr] revint de Constantine et envoya un corps d'armée contre la forteresse que les Beni-Abd-el-Quad avaient bâtie à Zeffoun. Ces troupes, étant soutenues par la flotte qui fut expédiée de Bougie pour le même objet, s'emparèrent de la place et la ruinèrent de fond en comble, après en avoir enlevé tous les approvisionnements. L'année suivante, une armée abd-el-ouadite, commandée par Masoud-Ibn-Abr-Amer-Ibrahîm, cous n du sultan Abou-Hammon, vint attaquer la ville de Bougie. Pendant le siège, le bruit se répandit que Mohammed Ibn-Youçof-Ibn-Yaghmorscen [prince de la famille royale de Tlemces] s'était mis en révolte et, qu'ayant obtenu l'appui des Beni-Toudjin, il s'était emparé du camp d'Abou-Hammou à la suite d'un combat qui avait amené la déroute des Abd-el-Ouadites. Masoud abandonna aussitôt ses positions et s'éloigea de la ville. Bientôt après, le sultan [Abou-Yahya-Abou-Bekr] reçut de Mohammed-



<sup>4</sup> Littéraement il leur attacha le coller de la négligence et de l'incopacité. — Il faut lue mus transparations.

the-Youges la promesse de faire cause commune avec lui et de le reconnaître pour souverain. Par suite de cette communication, Mohammed-lbu-el-Heddj, un des serviteurs du sultan, porta au prince abd-el-ouedite les emblèmes de commandement avec un riche cadeau et l'assurance d'obtenir un secours efficace et la concession de tous les domaines que Yeghmoracen aveit autre-fois reçus du gouvernement de l'Ifrikia. Le sultan ayant ainsi auscité à la cour de Tiemeen assez d'embarres pour l'empéchet d'attaquer Bougie, sortit avez ses troupes afin d'examiner l'état de ses provinces.

#### INS-CRAME STABLIT BA DOMINATION A BOUGIE.

Le chambellan ibu-Ghamr continuait depuis longtemps à gouverner l'esprit du sultan ; il réglait toutes les volontés de ce prince, il contrôlait ses ordres et, per des insignations perfides, il obteneit de lai la mort ou le bannissement de plusieurs courtisans. Le sultan commença enfin à se lesser d'une telle servitado, et, en l'an 743, il poussa secrètement quelques habitants de Constantine à tuer, en guel-apens, ca puissant ministre. Un plan fut adopté pour y parvenir; mais, avant de recevoir son accomplissement, il fot découvert per the-Ghamr qui en fit punir les auteurs par divers genres de supplices. Dans la même année, le sultan revint à Bougie, afin de relever le courage des habitents toujours exposés aux dangers d'un siège ', et, jusqu'au moment d'atteindre l'âge viril, il continua à subir la domination de son chambellan. A cette époque, il laissa percer la violence de son caractère, et, dans une partie de débauche, il tua de sa propre mein Mohammed-Ibn-Fadl, sans même avoir prévenu le ministre de son intention. Le lendemain, de boune houre, ibn-Ghamr se rendit à la porte du palais pour y donner audience comme d'habitude et il vit, étenda au milieu du chemin, le corps d'ibn-Fadl, tout habillé et convert de sang. Ayant appris

Dans le texte arabe, lisea : hipariha.

ce qui venait de se passer, il reconaut avec inquiélude que le sultan commençait à montrer de l'énergie et à agir en maître. Graignant alors pour lui-même et sachant que les intrigues des courtisans et les calomnies des intimes du palais devaient avoir dorénavant des suites redoutables, il chercha un prétexte pour décider le sultan à s'éloigner de Bougie, afia de pouvoir y commander lui-même sans opposition. Il l'encourages donc à tenter la conquête de l'Ifrîkïa, et, ayant organisé une armée et réuni tout ce qu'il fallait en fait de tentes, de machines de guerre et de serviteurs, il se charges de la solde des troupes et les mit à la disposition du prince, en l'invitant à marcher contre [Abou-Yahya-]lbn-el-Lihyani et à lui enlever ce pays. En l'au 745 (4345-6), Abou-Yahya-Abou-Bekr prit le commandement de cette ermée et se rendit à Constantine, d'où il fit une irruption dana le territoire des Hoosars et en expulsa le commandant militaire, Dafer, et les antres affranchis hafsides au service de cet officier. Ayant levé l'impôt dans toute cette région, le reprit le chemin de Constantine et y fit son entrée en l'an 746. Pendant ce temps, Ibn-Ghamr gouvernait la ville de Bougie en maître absolu et la défendant contra les Zenata [abd-el-ouadites], et comme le sultan avait accepté Mohammed-lba-Calaoun comme vice-chambellan , il se vit au comble de ses vœux et possesseur de l'indépendance qu'il avait tant souhaité. Nous le revergoss plus terd.

> LE SULTAN ASSU-YANYA-NL-MINYANI AN RAND A CARRE ET ARDROUS. '

Le sultan Abou-Yahya-Ibn-el-Lihyani étant alors très-avancé en âge, reconnut, par son expérience des affaires politiques, qu'il ne pourrait supporter plus longtemps le poids du khalifat. Il venait d'apprécier les droits légitimes des descendants de l'émir Abou-Zékéria l'aucien au trône de l'Ifrikia et la paissance du nouvel empire fondé par l'émir Abou-Yahya-Abou-Bekr

1 802

Pour kidjabetiki, il faut probablemest lire hidjabeti.

dans les provinces de l'occident. Il avait même remarqué combien l'autorité de ce prince s'était augmentée par le nombre des peuples qui avaient embrassé sa cause et par l'importance des personnages qui étaient entrés dans les cadres de sea armée. On y comptait plusieurs princes de souche zenatienne, les plus braves guerriers d'entre les Toudjfa, les Maghraoua, les Bem-Abd-el-Ouad et les Beui-Merla, hommes qui, par leur proche parenté avec les familles régnantes ou par le haut rang qu'ils tenaient dans leurs propres tribus, avaient encouru la jalousse de lours souvers na ou de leurs chefs et qui étaient venus à diverses époques chercher un refuge auprès du souversin de Bougie. Il y avait encore dans cette armée des natifs des pays subjugués, des Maghraous, des Toudjfa et des Meltkich.

Devenu formidable aux autres rois, le sultan Abou-Yahya-Abou Bekr se miten marche, l'an 746 (4346-7), pour envahir l'Ifrikia, et il recueillit l'impôt dans tout le pays des Hoonara, ainsi que nous vecons de le dire. Le sultan Ibn-el-Libyani s'attendait mêmo à se voir attaquer dans Tunis, car la majeure partio del'Ifrikia avait cesse de lui appartenir et il ne conservait plus d'espoir que dans l'appur de ses alliés arabes. Ce fut pour cette ranon qu'il parlagea son autonté avec Hamza-Iba-Omarthu-Abi-'l-Leil', qu'il lui accorda le comicandement absolu de toutes les populations arabes, et qu'il lui prodigua même les trésors de l'empire. Comme cette conduite p'avait servi qu'à scorottre l'insolence des Arabes et leur insubordination, il se décida à renoncer au khalifat et à sortir du pays ; mais il songea d'abord à emballer son argent et ses trésors ; ensuite, il fit vendre tous les membles, tapis, vases et autres objets précieux qui se trouvaient dans les garde-meubles de la couronne et jusqu'aux livres de la bibliothòque que l'émir Abou-Zékéria l'encien avait formée. Cos volumes, tous manuscrits originaux ou bien exemplaires choisis avec grand soin, furent distribués aux libraires pour être mis en vente dans les magazins. On

Dana le texte arabe, il faut lire : Hamze-Ibn-Omer-Ibn-Ali-Ibn-Abi-'l-Loil.

prétend que, par tous ces moyens, il ramassa plus de vingt quintaux d'or et assez de grosses perles et de rubis pour en remplir deux sacs.

Vers le commencement de l'an 717 (mars-avril 4317), il fit publier son intention de visiter les provinces, et, après avoir établi des garnisons dans Tunis, Bédja et El-Hammamat, il laissa à la capitale, comme lieutenant, Abou-'l-Hacea-Ibn-Ouanoudin, et se rendit à Cabes. De là, il envoya ses percepteurs dans les provinces voisines pour y prélever l'impôt, et il continua à y demeurer jusqu'à l'avènement de son fils au trône de Tunis.

LR SULTAN ABOU - TAHYA-ABOU-BEER MARCHE SUR TUNIS ET RENTER
A CONSTANTINE.

En lan 746, le sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr revint à Constantine, après avoir envahi le pays des Hoouara, et organ sa une nouvelle expédition contre Tunis Il leva des troupes, distribua de l'argent, répara son matériel de guerre et passa en revue les contingents fournis par les Zenata, les Arabes et les Sedouikich. Le chambellan Mohammed-Ibn-el-Caloun fut désigné pour commander à Constantine, et Mansour-Ibe-Fadl-Ibn-Momi, gouverneur du Zab, fut envoyé à Bougie pour obtenir du chambellan, Abou-Abd-er-Rahman-Ibn-Ghamr, des secours d'argent afin de pourvoir au donatif et à la solde des troupes. Ibn-Ghamr ayant remarqué dans !bn-Mozni un grand talent pour la conduite des affaires et pour trouver de l'argent, lai avait déjà confié l'administration de l'Auras, du Hodna, du pays des Sedoulkich, du pays des Aïad et de toutes les autres : provinces de l'empire ; lus taissant ainsi l'administration générale des impâts et lui accordant de plus le contrôle des recettes et dépeuses de tous les agents du fisc. Ibn-Mozn, reviot auprès du sultan, porteur de l'argent fourni par Ibn-Ghamr et de sa propre nomination au grade de vice-chambellan.

46 05 90 5

Dans l'arabe, lisez ouggair,

Dans le mois de Djomada [premier] 747 (juillet-août 1317) je sultan quitta Constantine à la tête de son armée. Pendant au marche, il accueillit les députations des tribus arabes, et, arrivé à Bedja, il trouva que la garnison avait évacué la place pour rentrer à Tunis. Abou-'l-Haosu-Ibu-Ouanoudia, lieutenant du sultan ibn-el-Likyani, fit aussitôt prévenir son makre de l'approche du sultau Abou-Yabya-Abou-Bekr et lui déclara qu'il devait absolument venir et repousser l'ennemi. Le sultan a'en excuse, mais il mit à la disposition des envoyés l'argent qu'il avait par devant lui et leur donne l'autorisation de lever autant de troupes qu'ils voudraient. [Rentrés à Tunis], ils commencerent à monter un corps de cavalerie, à enrôler des fantassins et à organiser une administration militaire. Ile firent aussi remettre en liberté le prince Mohammed-Abou-Darbe (le éclafré), file d'ibn-el-Lihyant '. La nouvelle s'étant alors répandue tout-à-coup que le sultan de Constantine était en vue de Bédja, [toute cette armée] sortit de Tunis [pour le combattre], et Moulahem-the-Omar-ibn-Abi-'i-Led passa à l'ennemi. Il y avait longtemps que on chef attendait une occasion semblable, étant très-mécontest du gouvernement tunisien et de la preférence que son frère, Hamsa, avait trouvée auprès d'Ibn-el-Libyani. Avant rencontré le sultan Abou-Yabya-Abou-Bekr en-deça de Bédja, il se mit à see ordres et l'encourages à marcher en avant. Dans le mois de Châban (octobre) le sultan arriva en vue de Tunis et camps dans le Baud-se-Senadjera (prairie des Smeljer), un des parce royaux. Les notables de la ville bésitèrent toutefois à lui prêter le serment de fidétité, ne sechent pus la touroure que prandmit la tentative d'Akou-Derba et de ses partisans.

Voici comment les choses se passèrent : Quand le sultan de Constantine quitta Bédja pour se porter en avant, Hamse-Ebs-Omer courut à Tunis et trouve les amis et partisme d'Ibn-el-Libyani our le point d'abandonner la ville. Il leur conseille de proclamer Abou-Barba, sûn de contexir le peuple, et de marcher

<sup>\*</sup> L'outeur un dit pas pour quelle raison. Abou-Yahya svait fait emprisonner son dis

ensuite contre l'ememi. Il parvint aussi à obtenir de son frère Moulahem la promesse de jeter le désordre dans l'armée [d'Abon-Yahya-Abou-Bekr]. Ce monarque avait passé sept jours au Baud-es-Senadjera sans pouvoir faire reconnaître son auto-rité dans Tunis, et ayant alors appris que liculahem devait le trahir, il décampa précipitamment et prit la route de Constantage.

Moulabem le quitta alors pour rentrer dans son pays, et Mansour-Ibn-Mozni se rendit à Bougie pour remplir une mission anprès d'ibn-Ghamr. Vers le milieu de Châban, Abou-Darba rentra à Tunis avec ses Almohades et fut proclamé khalife, sous le titre d'El-Mostancer [IV]. Après avoir décidé les Tunisiens à entourer leurs faubourgs d'une muraille d'enceinte, il fit entre-prendre ce travail malgré les exigences des Arabes qui lui demandaient des sommes exorbitantes pour l'avoir soutenc. Bientôt après, notre seigneur le sultan [Abou-Yahya-Abou-Bekr] y entreprit une seconde expédition.

LE SULTAN ABOU-YARYA-ABOU-BRER PREND POSSESSION DE LA CAPITALE. — DÉPAITE D'ABOU-DARBA ET FUITE DE SON PÈRE EN ORIENT

Avant de s'éloigner de Tunis pour rentrer à Constantine, le suitan Abou-Yahye-Abou-Bekr fit partir pour Bougie son catd Mohammed-lbn-Séid-en-Nas. L'arrivée de cet officier causa tant d'inquiétude à Ibn-Ghamr qu'il prétendit ne point le connaître et refusa de le recevoir. Une conduite aussi suspecte n'échappa pas à l'observation du sultan, mais il dut fermer les yeux là dessus et se contenter de demander des renforts. Alors lbn-Ghamr se montre empressé à obéir; il réunit des troupes, des tentes, des machines de guerre, et bientôt il expédie au sultan sept corps d'armée, commandés chacun par un grand dignitaire de l'empire. Ces cheis étaient Mohammed-Ibn-Séid-en-Nas, Mo-

Lisez Yordjif dans le texte arabe.

hammed-lbo-el-Hakhu ', Daier-es-Bisen et Akhous, affranchis de l'émir Abeu-Zékérta II, Mohammed-el-Mediousi, Mohammed-el-Medjercs et Mohammed-el-Betour'. Il lui envoys aussi un des plus brillents guerriers de la race senationne, Abd-el-Hack-lbo-Othman le mérinide. Ce chef avait quitté l'Espagne pour se readre auprès d'Ibn-Ghamr, aussi que nous le raconterons [dans un des derniers chapitres éu quatrième volume]. Un autre chef que le gouverneur de Bougis envoys au sultan fut Abou-Rechtd-Ibn-Mohammed-Ibn-Youçof, de la famille des Abd-el-Oued. Tous ces officiers se mirent en marche avec lours gans et serviteurs et joignirest le sultan à Constantine.

Abou-Yahya-Abou-Bekr ayant obtenu des renseignements très-exacts sur la position des affaires en l'irlkia, résolut d'entreprendre une nouvelle expedition contre Tunis, et, après avoir pris pour chambellan Abou-Abd-Allah-Iba-ci-Caloun et pour vicechambellan Abou-'l-Recen-Ibo-Omar, il quitta le camp près de Constantine et se mit en marche dans le mois de Safer 748. (avril 4318). A Laribus, il opéra sa jonetion avec les troopes fournies par les Hoodara et commandées par Soleiman-Iba-Diamé. Elles lui apprirent qu'Abou-Darba s'était enfut de Bédia où il avait en l'intention d'attendre et de livrer bataille. Le spitag leva son camp à l'instant même et poussa rapidement en avant. Mouishem-lbn-Omar le rencoatra en route et lui fit encore agréer se soumission. L'armée continua toujours la poursuite d'Abon-Durba et arrive bientôt sous les murs de Cairouan dont le gouverneur et les cheikhs vincent jurer fidélité en sultan. Alors on cessa de courir apres l'eanemi et l'on prit le chemin de Tunis.

Mohammed-Ibn-el-Follac, l'officier auquel Abou-Darba avait confié la défense de la capitale, fit sortir ses archers dans la plaine et y lavre un combet qui dura une heure; le ville fut alors emportée d'asseut, les faubourge mes au pillage et il y perdit la via. Dans la mois de Rebià [premier \*] de cette année [mai-

Les manuscrits portent, à tort, El-Haken.

Dans le fexte erabe, ou lit El-Botouni.

pour recevoir de toute la population (le serment de fidélite). Il donna le commandement de la cherta (covalerie de police, à Meimoun-thu-Abi-Zeid et le charges de gouverner la ville pendant son absence. S'étant alors mis à la poursite d'Abou-Darba, il l'atteignit à Messoub, dans le pays des Hooners, et lui tua besu-coup de monde. Dans cette journée on compta permi les morts Abou-Abd-Allah-Ibn-es-Chehid, cheikh almohade et membre de la famille royale, Abou-Abd-Allah-Ibn-Yacin, autre cheikh almohade et Abou-'l-Fadl-el-Bédja' ', l'un des secrétaires d'état. Abou-Mohammed-Abd-Allah-Ibn-Yaghmor, premier ministre de l'empire, fut fait prisonnier et conduit devant le sultan qui lui accorda non-seulement le vio mais de grandes marques de considération. Quelque temps après, il fut rétabli dans son ministère. Dans le mois de Redjeb (septembre), le sultan rentra à Tanis.

Revenous au sultan Abou-Yahya 1 -el-Lihyani. En 747 (1347), quand ce prince fut averti que le sultan [Abou-Yahya-Abou-Bekr] marchait sur Tunis pour la seconde fois et que les Almohades et les Arabes avaient proclamé Abou-Darba, il quitta Cabes et so rendit dans la province de Tripoli. Bustite il reçut la nouvelle de la retraite du sultan, ce qui le décide à se fixer dans cette ville. Il établit le siège de son genvernement dans le Tarma, édifice qu'il avait fait bâtir contre la muraille de la ville, du côté de la mar, et il envoya ses percepteurs dans les pays voisins pour y requeillir l'impôt. Abou-Abd-Allah-Ibn-Yacoub. parent de son chambellan, et Hedjrès-lbu-Morghem, chef des Dioueri debbabiens, furent chargés de soumettre les moutagues de Tripoli. Ils réduisirent les forts de cette région et se firent payer l'impôt dans toutes les contrées qui s'étendent de là jusqu'à Barca, et Ibn-Yacoub prit au service du sultan les Al-Soleman at les Al-Salem, arabes de la tribu de Debbab. Il revint ensuite aupròs de son mattre. Ce prince, ayant alors appria que

<sup>&#</sup>x27; Yarlantes : Et-Tidjani, Et-Tidjami.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les manuscrits portent, à tort, Abou-Eiga.

l'armée de son fils Abou-Derbe avait essuyé une déroute totale, fournit des sommes considérables à son chambellan Abou-Zéké-rta-Ibu-Tacoub et à son vizir Abou-Abd-Allah-Ibu-Yacfu, en les chargeaut d'aller lever des troupes chez les Arabes. Tout cet argent fot distribué aux Allac et aux Debbab.

Abou-Darba s'était encore mis en marche pour atteindre Cairouan, quand le sultan Abou - Yehya - Abou - Bekr quitta Tuniu, le 29 Châban 748 (fin d'octobre 4318) et se mit à sa poursuite. Ses troupes évacuèrent à la bâte la ville qu'elles ve-naient d'occuper; pais, s'étant encouragées à combattre, elles mirent leurs chameaux aux entraves, bien résolues, dissient-elles, à mouriz plutôt que de fuir; mais, quand l'armée du sultan commença à déboucher par le col de Faddj-en-Naam, toute cette cohue se disperse et prit la fuite en abandonnent ses chemeaux. Pendant la déroute, les troupes du sultan tuèrent un grand nombre de fuyards et firent un butin immense. Abou-Darba et les débris de son armée œururent s'enfermer dans El-Mehdie, ville qui reconnaissait l'auterité de son père, l'hn-el-Luhyani.

Quand la nouvelle de cette défaite fut portée à Tripoli, de graves désordres éclatérent dans le camp et mirent Abou-Yahya-Ibn-el-Libyani dans la nécessité de demander sux Chrétiens l'envoi d'un navire pour le transporter à Alexandrie. Ils lui en expédièrent six dans lesquels il s'embarqua avec sa famille, ses enfants et son chambellan Abou-Zókéria Ibn-Yaooub. Son perent et gendre, Abou-Abd-Allah-Ibn-Abi-Amran, resta à Tripoli pour lui servir de lieutement. Quelque temps après, est officier passa chez les kaoub, sur leur invitation, et fit avec eux plusieurs incursions sur le territoire du sultan, ainsi que nous aurous à la raconter plus loin.

Débarqué à Alexandrio, Iba-el-Lihyani fut accueilli avec de granda égarda par Mohammed - Iba - Calacum, aultan de race turque qui régasit alors sur l'Egypte et la Syrie. Il mourut dans



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Probablement aux chrétiens qui tensient garaison dans l'ile de Djorbe.

ce pays, l'an 728 (4327-8), comblé de faveurs, d'honneurs et de fiefs.

Après la défaite d'Abou-Darba à Feddj-en-Naam, le sultan Abou-Yehya-Abou-Bekr s'en retourna à Tunis où il fit son entrée dans le mois de Choual de cette année (nov.-dée. 1218). Toutes les provinces de l'Ifrîk's, ses villes et ses places fortes, à l'exception d'El-Mehdïa et de Tripoli, reconsurent l'autorité du vanqueur.

#### WORT D'IER-GRAME A HOUGIE!.

Le chambellan Abou-Abd-er-Rahman-Ibn-Ghamr deviat maître absolu de Bougie, en l'an 745 (4345-6), lorsque le sultan, après avoir quitté cette ville pour ne plus y rentrer, transporta sa cour à Constantine. Deux années plus tard, ce prince, étant de relour de sa secoade expédition contre Tunis, envoya Mansour-Ibn-Fadi[-Ibs-Mozni] apprès d'Ibn-Ghamr et le fit accompagner par le caïd Abou-Abd-Allah-Mohammed, fils de l'ancien chambellan Abou-'l-Rocein-thn-Séid-en-Nas. Ils eurent pour mission de disposer les pelais de Bougie pour la prochaine arrivée de leur maître. Ibn-Ghamr les renvoya sans vouloir les recevoir. mais il sut conserver les bonnes grâces du souverain en lui expédiant, avec le plus grand empressement, tous les secours qu'il avait demandés. Ce fut à cette occasion que le sultan le nomma gouverneur de Bougie et de Constanline, Ibn-Ghamr se troave ainsi seigneur de la ville et de la province de Bougie; ne rendant aucun autre hommage au sultan que celui de conserver son nom dans la prière publique et sur les monnaies.

Quand le sultan aut établi son autorité à Tunis, [Ali-Ibn-] Mohammed-Ibn-Ghamr se rendit, par son ordre, auprès d'Abou-Abd -er-Rahman-Ibn - Ghamr, et celui-ci donna à l'envoyé<sup>2</sup>, qui était son cousia, le commandement de Constantine. Mo-

46 02



Dans le texte arabe, Ibn-Khaldoun fait suivre ce titre per un autre qui appartient, en réalité, au second chapitre qui vient après celut-el.

<sup>\*</sup> Dans le texte arabe, il faut insérer le mot lého après el-hadjeb.

hammed alls s'y établir et Abd-er-Rahmes continue à défendre Bougie contre les attaques des Zeneta. Retraçons l'histoire de ses expéditions.

Abou-Eammou-[Mouça], seigneur de Tierceur, ayant vaince Mobazamed-Ibu-Yougof et repris sur lui les pays des Meghraous et des Toudjie, envoya une armée contre Boegie et fit bâtir sur h riviere, à deux journées de le ville, le fort de Tegger \* pour mrvir de station à son armée pendant le blocos de la place. En l'an 748, après la mort de ce prince, son fils et successeur, Abou-Tacheffu, donza quelque répit à Bougie, et le sultan put en profiter pour s'emparer de Tunis. Quelque temps après, Abou-Tachella quitta Tlemcen pour rétablir l'ordre dans ses étais, et i, réussit à toer Mohammed-Ibn-Yougof qui s'était réfugió dans le Onanchertch. On verra les détails de cet événement dans l'histoire des Beni-Abd-el-Ouad. A la suite de cette victoire il marcha sur Bougie et arriva en vue de la plece l'au 719, mais, après avoir reconeu qu'elle était besucoup plus forte qu'il ne l'avait pensé et qu'elle renfermait une garmson nombreuse, si reprit le chemia de Tlameau.

La même aunée, dans la mois de Chouel, Ibu-Ghamr tomba mainde et fit appeler son cousin, Ali-Ibn-Mohammed-Ibe-Ghamr, qui commandait à Constantine, afin de lui remettre le gouvernement de Bougie en attendant les ordres du sultan. Quelques jours plus tard (novembre-décembre 1319), il mourat dans son lit.

Le sultan conçut alors de vives inquiétudes en sajet de cette forteresse, et y envoya en toute hâte lbu-Béid-en-Nes accompagné de l'intendent du palais. Celui-ei out pour mission de s'emparer de l'héritage et des trésors laissés par lbu-Ghame. Il rémant à tout découvrir et à rapporter au seltan une quantité énorme d'effets et d'argent. Ali-lbu-Ghame l'accompagne à Tunes et reçut de la bienveillance du sultan un emploi qui comblait



<sup>\*</sup> En arabe, Caldt-Fegger; silleurs, le nom de ce fort est écrit Rism-Bakr, Tegger paraît être une des nombreuses formes du met Tegraters (station) — Bakr est le met Tegger ponctué d'une suite motors

ses espérances. Il continua à séjourner dans la capitale jusqu'à l'époque où il prit part à la révolte d'Ibn[-Abi-]Amran. Plus tard, il fit sa soumission, mais le sultan ne lui pardonna jamais ses lisisons avec un rebelle et le fit assassiner par les affranchis Nedjah et Hilal. Ils le surprirent au moment où il sortait de son jardin et le blessèrent si gravement qu'il en mourut.

L'ÉMIR ABOU-ABD-ALLAH BRI NOMMÉ GOUVERNBUR DE CONSTABITUR.

--- BON FRÊRE, L'ÉMIR ABOU-RÉMÉRIA, OBJUNT LE GOUVERNEMENT DE BOUGIE ET REÇOIT INN-EL-CALOUN FOUR CHARMELLAN.

Après la mort d'Ibn-Ghame, le sultan réféchit sérieusement sur la situation de Bougie qui était presque toujours bloquée et insultée par les Beni-Abd-el-Ouad. Il prit enfin la résolution d'augmenter les garnisons de ses forteresses occidentales et d y établir ses fils pour mieux les défeudre. L'émir Abou-Abd-Allah reçut, en conséquence, le gouvernement de Constantine, et son frare, Abou-Zékérïa, fut nommé gouverneur de Bougie. Comme ces princes étaient encore très-jeunes, le sultan leur donna pour chambellan et directeur Ibn-el-Caloun et plaça aux ordres de ce ministre un corps de troupes, en lui ordonnant de se tenir dans Bougie, ville toujours exposte aux attaques de l'ennemi. Au commencement de l'an 720 (fév.-mars 4320), les princes quittèrent Tunis avec une brillante escorte.

La place de chambeltan auprès du sultan était ainsi devenue vacante, mais il n'y eut pas de nomination par égard pour Iba-el-Caloun; seulement, la direction des affaires publiques fut confiée à Abou-Abd-Allah-Mohammed-Ibn-Ahd-el-Azīz-el-Kordi, qui reçut à cette occasion le titre d'El-Misouar. Il était chaf de la Dakhia [serviteurs attachés à la personne] du sultan. Le ministère des finances passa au secrétaire Abou-'l-Cacem-Iba-Abd-el-Azīz. Nous reconterons plus loin les antécédents de ces deux hommes.

1bn-el-Calonn partit aiusi pour Bougie, revêtu d'une charge également haute et honorable.

46 02



PAR 1981-CALOUR STANT RAPPELS A TORIE, BUT REMPLACE A ROGGIX PAR 1981-CETO-TH-TAS BY A COPPTAINTING PAR DAPER-CL-EXILE.

En pertant pour Bougie, Abou-Abd-Akab[-Mohammed]-lbu-Yahya-Ibu-el-Caloun laises le champ libre à ses ennemis et fournit aux courtisans l'occasion de travailler l'esprit du sultan et l'indisposer contre lui. Ce furent le Missuar, Ibn-Abd-el-Arft et Abou-'l-Cacem-lbn-Abd-el-Aziz, ministre des finances, qui dirigèrent ces intrigues et qui réassirent, par l'acharaement de leurs délations, à éveiller les soupçous du souverain. Ebranlé par leurs représentations, le sultan donna l'ordre au gouverneur de Bédja, Mohammed-lba-Sétd-en-Nas, de se rendre à Bougie et d'en prendre le commandement. L'acte portant cette nomination fut écrit de la main du prince. Mohammed-lho-el-Calous revint à la capitale per mite d'une lettre de rappel et rouve qu'un grand. changement s'était opéré dans les sentiments du sultan en ce qui le concernait. Ibn-Sétd-en-Nas se charges alors de veiller à la défense de Bougie, et il ne cessa de remplir les fonctions de chambellas appres de l'émir de cette ville jusqu'au moment où le sultan le rappela à Tunis pour lui confier la place de chambellan. à la capitale. Plus fard, nous ancons encore à parler de lui.

Ibn-el-Caloun s'était rendu à Tunis en passant par Constantine et, syant alors conçu le projet de s'en emparer et de s'y fortifier, il sut une conférence, à ce sujet, avec les cheikhs de la ville. Sur leur refus de le seconder, il les fit conduire à la capitele où il espécait effectuer leur ruine. Le sultan syant été instruit de cette tentative, dissimula son ressentiment et ajouta aux fonctions qu'exerçait lbn-Sérd-en-Yas, en le nommant chambelleu de l'émir de Constantine. Les mêmes cheikhs cherchèrent à le detourser de sa résolution en lui représentant qu'Ibn-el-Amfr [l'ancien gouverneur de Constantine qui a'était insurgé] était parent d'Ibn-Sérd-en-Nas; de lui rappolèrent aussi la



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La texto arabe porto purent si nereu, ca qui n'est pas exact. Petiètro in verbe que aous avons rendu per es lui représentant, doit-il se rendre per les mots en del faseant accrorer.

révolte d'Ibn-Séïd-en-Nas, père de celui-ci '. Le sultau se décida alors à donner cet emploi à Dafer-el-Kebir qui vensit d'arriver du Maghreb.

Cet officier, affranchi de l'émir Abou-Zékéria, s'était distigué par ses bons services sous le règne du sultan Abou-'l-Baca. Quand ce prince se vit menacé par son frère, le suitan Abou-Yahya-Abou-Bekr, Dafer alla se poster à Bédja avec l'armée, et quand El-Mezdouri marcha contre Tunis avec les Arabes de l'avant-garde d'Ibn-el-Lihyani, il se porta au-devant d'eux et leur livra bataille. Nous avons déjà mentionné qu'il essuya une défaite et temba au pouvoir de l'ennemi. S'étant ensuite rendu auprès du sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr, il fut réintégré dans la haute position qu'il avait déjà occupée. En l'an 743, après la mort d'Ibn-Thabet, il obtint le gouvernement de Constantine, mais ensuite, comme il donnait de l'ombrage à Ibn-Ghamr, il fut rappelé par le sultan et déporté en Espagne. Plus tard il repassa en Maghreb et s'établit auprès du sultan [mérinide] Abou-Seid; puis, eyent appris la mort d'Ibn-Ghamr, il revint à Tunis où le sulten lui fit bou accueil. Ce fut justement alors que le chambellan Ibn-el-Caloun arriva de Bougie; aussi le sultan fixa son choix sur Dafer pour remplir les fonctions de chambellan auprès de l'émir Abou-Abd-Allah à Constantine.

Dafer se rendit à sa destination et rempleça par des gens à lui tous les Tunisiens employés dans la haute administration de la province. Parmi caux qu'il renvoya on remarqua Abou-'l-Abbas-Ibn-Yacin, secrétaire de l'émir Abou-Abd-Allah, et Abou-Zéké-rïa-Ibn-ed-Debbagh, ministre des finances. Ces deux fonction-naires étaient venus à Constantine cans la suite de l'émir.

IBN-ABI-AMBAN PRIND 124 ADRES. --- IDN-EL-CALOUN S'ENFULY AUPRÈS DE LUI.

Mohammed-Ibn-Abi-Bekr-Ibn-Abi-Amran descendait d'Abon-Amran-Mouça, fils d'Ibrahîm, et pet t-fils du cheikh Abou-Hafs.



Yoy. p. 333 de ce volume.

qui avait gouverné l'Ifrikia comme lieutenant de son cousin Abou-Mohammed - Abd - Aliah , fils du cheikh Abou-Mohammed-Abd-el-Oushed. Cette nomination lui fut adressée de Maroc par Abou-Mehammed à l'époque où il reçut le sien. Mouça y exerça le commandement pendant huit mois, jusqu'à l'arrivée de son cousin, ce qui ent fieu vers la fin de l'an 623 (1226). Il passa le reste de sa vie an service du gouvernement tunisien, et ses enfants invent élevés dans le palais des Haisides. Son descendant, Abou-Bekr , père du Mohammed-Jbn-Abi-Amran dont nous allons parier, jouissait d'une haute considération à la cour, et sou fils épousa la fille d'Abou-Yahya-Zékérta-Ibn-el-Lihyam, lequel consentit à ce mariage, en considération de la parenté qui unissat dejà les deux familles. Le sultan, en quittant Tunis, laissa Ibn-Abi-Amran comme son lieutenant, et quand il s'embarqua pour Alexandrie, il le charges du commandement de Tripoli.

Ce fut vers cette époque qu'Abou Derba s'enferma dans El-Mehdïa après la défaite de ses troupes. Assiégé ensuite per le sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr, il conclut avec lui un trasté de paux et obtint la levée du blocus.

Quant à Hamza-thu-Omar, il persévéra dans sa révolte contre le sultan et lui denna beaucoup de tracas par ses incursions dans l'Ifrikia. Ayant alors réuni à ses bandes une foule d'Arabes nomades, il invita Ibn-Abi-Amran à quitter Tripoli et à venir le joindre; ensuite, il marcha sur Tunis avec l'intention d'y attaquer le sultan avant qu'il pût faire ses préparatifs de guerre.

Dans le mois de Ramadan 724 (septembre-octobre 1324), le sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr sortit de Tunis et se rendit à Constantine avec Moulahem-Ibn-Omar. Comme les délations des courtisans lui avaient inspiré les sentiments les plus défavorables à l'égard de Mohammed-Ibn-el Coloun, oclui-ci s'en aperçut, et d'après les conseils de son ami et confident, Moëzz-Ibn-Motaèn-el-Fezari, vizir (on lieutenant) de Hamza e-Ibn-Omar, il résolut d'embrasser la cause d'Ibn-Abn-Amran. Quand le sultan quitta Tunis

<sup>1</sup> Dans le texte arabe, liser oneue Hamas.

à l'approche des rebelles, Ibn-el-Caloun resta dans la ville, et le lendemain, il monta à cheval et y fit proclamer ce prince comme khalife. Deux jours après le depart du sultan, Ibn-Abi-Amran prit possession de la capitale et il y resta jusqu'au commencement de l'année suivante.

Le sultan étant arrivé à Constantine, s'occupa de ressembler et d'organiser une armée, et, dans le mois de Safer 722 (févriermars 4322), il se mit en campagne. Ibn-Abi-Amran marcha à sa rencontre avec Hamza-Ibn-Omer et ses alliés arabes. Deux batailles livrées à Er-Redjlat permirent au sultan de châtier ses adversaires: Abou-Abd-Allah-Ibn-Abi-Bekr, cheikh des Almohades, y perdit la vie, et l'avant-garde, commandée par Mohammed-Ibn-Mansour-Ibn-Mozni et d'autres chefs, fut entièrement terssée. Le nombre des morts et des prisonniers fut immense. Ayant ainsi remporté une victoire dont on ne vit jamais la paraelle, le suitan ordonna l'arrestation de Moulabem-Ibn-Omer.

MOULAREM-ING-OWAR BY SIS COMPAGNONS, CHEFS DES KAOUR, SORT MIS A MORE.

La victoire que le sultan vena t de remporter contraria beaucoup les espérances de Moulahom-Iba-Omar et donna lieu, ahoz
les compagnons de ce chef, à des propos qui annonçaient de
mauvais desseins. Bientôt le sultan apprit qu'une conspiration
se tramait contre lui et que les auteurs du complot étaient
Moulahem, son fils Mausour, ses pupilles Zâdan et Mâdan, tous les
deux fils d'Abd-Ailah-Iba-Ahmed-Iba-Kâb, et Soleiman-IbaDjamê, l'un des cheikha des Hoouara. Le secret lui fut divulgué
par leur cousin, Aun-Iba-Abd-Allah-Iba-Ahmed, auquel ils
avaient fait des ouvertures sans pouvoir ébranier sa fidélité.
Les conjurés s'étant rendus chez le sultan, furent arrêtés par son
ordre et conduits à Tanis. Dans le mois de Djamada (juin-juillet)
de la même année, il y revint lui-même et se fit prêter de nouveau le serment de fidélité.

46 04

La position de cette locablé nous est inconnue.

Les Arabes qui avaient suivi ses traces, vincent camper à quelque distance de la ville et exigerent la mise en liberté de Moulahem et de ses compagnons. Cette demande eut pour réponse la mort des prisonniers et l'envoi de leurs cadavres à Ramza-Ibn-Omar. Pénétré de douleur à ce spectacle, le chef stabe convoqua toutes les fractions de sa tribu et leur fit jurer de venger l'assassinat de leurs cheikha. Il se mit alors en marche, accompagné d'Ibo-Abi-Amran et se diriges sur Tunis où il espérait susprendre le sultan. Ce prince vensit de congédier son armée et se livrer au repos, quand on vint lui annoncer l'approche de l'ennemi. Il quitta aussitôt la capitale, où il n'avait passé que quarante jours, et s'enfuit à Constantine. Ibn-Abi-Amran prit possession de Tunis et y resta six mois. Pendant cet intervalle, la sultan parvint à rassembler et organiser une armée, de sorte qu'il fut bientôt en mesure de se mettre en campagne. Ibn-Abi-Amran, accompagné des Arabes sous les ordres de Hamza, vint à ta rencontre et livra une bataille dans laquelle acs troupes furent encore mises en pleine déroute. Il prit la fuite et le sultan rentra à Tunis dans le mois de Safer 723 (év.-mars 1323).

BATAILLE DE BAGRÉS, ENTRE LE BULTAN ABOU-YARTA-1800-BEER ET ABOU-DARNA, PILS D'INN-EL-LINTANT. — BATAILLE D'ES-CUSCCA, ENTRE LE BULTAN ET IEN-ADI-ANNAN.

Hamza-Ibn-Omar ayant été chassé de Tunis à plusieurs reprises, renvoya son compagnon, Ibn-Abi-Amran, à son gouvernement de Tripoli, comme ne pouvant plus lui être utile. Ensuite, il fit des propositions à Abou-Darbs, qui se tenait toujours dans El Mehdra, et le décida à se rendre avec lui auprès du sultan des Beni-Abd-cl-Ouad aûn de solliciter l'appui d'une armée zenationne. Arrivés à Tlemean, ils se présentèrent devant Abou-Tachelin et l'engagèrent à s'emparer de Bougie, en lui promettant d'empêcher cette ville d'être secourue et de tenir en échec le souverain de Tunis au moyen de courses et d'expéditions qu'ils dirigerarent contre lui. Le sultan abd-el-ouadite agrés cette proposition et mit en campagne une armée de plusieurs milliers d'hommes, sous les ordres de Mouça-Ibn-Ali-el-Kordi, commandant de la forteresse de Temzezdekt et chef de la masson militaire.

Le sultan de Tunis ayant appris que cette colonne venuit de quitter Tlemeen et s'avançait à grandes journées, sortit de sa capitale et marcha au-devant d'elle il était déjà parvenu à Baghis, endroit situé entre Bone et Constantine, quand l'armée cenate-arabe parut sur les hauteurs voisines. À cette vue, le désordre se mit parmi ses troupes, et celles des deux afles lacherent pied; mais le centre tint ferme et combattit avec tant de bravoure que l'ennemi fut repoussé et mis en fuite. Cette bataille eut lieu dans le mois de Châban 723 (août 4323). Le butin fut très-considérable; un grand nombre de femmes sens-tiennes tombèrent entre les mains des vainqueurs et ne durent leur liberté qu'à la générosité du sultan. Mouça-lbn-Ali reprit la route de Tlemeen accompagné d'Ahou-Darba et suivi par les débris de leur armée.

Quelques jours après leur retreite, le sultan se diriges vers sa capitale, mais, avant d'y arriver, on vint le prévenir qu'Ibn-Ahi-Amran avait rassemblé une foule d'Arabea et se tenait aux environs de Carrouan. Il se détourns aussités de se route pour se porter du côté de Chicca, et, après avoir trouvé et châtié les insurgés, il reprit sa marche et entra a Tunis, en Choual 72& (aeptembre-octobre 4324) Quand il ent licenció son armée, les nommés Scheim et Amer-ben-bou-Al-Ibn-Kethir allèrent en avertir Hamza ; et ce chef, accompagné d'Ibrahlm, fils d'Abon-Bekres-Chehid ', marche avec ses bandes contre la capitale. Le suitan envoya chercher les troupes qui se tenaient à Bédja sous les ordres de l'affranchi Abd-Allah-el-Akel, et sans attendre leux arrivée, sortit le même jour à la tête des premières compagnies de la milios qui se trouvaient sous sa main et se dirigea vers Chadle. Le lendemain matin il fut attaqué dans le voisinage de cet endroit par les Arabes. Pendant le combat, qui se maintigt

<sup>1</sup> Voy p. 419 de ce volume

ovec un grand ocharnement, les troupes d'Abd-Allah-el-Akel arrivèrent. La victoire fut vivement disputée, mais, à la fin, les Arabes prirent la fuite et se dispersèrent de tous côtés, en abandonnant leurs femmes aux vainqueurs. Après cet exploit le sultan rentra à Tunis.

MATEA, ACCOMPAGNÉ D'IBR-ES-CHESTD, RECORDENCE SES COURSES ET S'EMPARE DE LA CAPITALE.

Après la défaite des Beni-Abd-el-Ouad et la faite de Hamza-Ilin-Omar, Abou Dorba a'en alla à Tlemcen et mourut dans cette villo. Hamza continuo à guerroyer contre le sultan avec peu de succès, et, voyant les Kaoub poussés au désespoir par la sévérité du va.aqueur et prêts à recourir aux armes pour se venger, il partit pour Tlemcen afin d'obtenir l'appui du sultan Abou-Tachefin. Dana co voyage il eut pour compagnons son ancien rıval Taleb-ibn-Nohelhel, l'ex-chambellan, ibn-el-Caloun, et Mohammed-Ibn-Meskin, chef des Beni-Hakim, fraction de la tribu soleimide appelée Aulad-el-Cos. Le aultan agréa sa prière et le renvoya en Ifrikia avec un corps de cavalerie qu'il leva pour cet objet et dont il confia le commandement à Mouça-Ibn-Ali-el-Kordi, Il lui fournit aussi un prétendant au trône de Tunis dans la personne d'Ibrahim-Ibn-es-Chehid, le hafaide. Ba-Ghehid (la martyr), père de ce prince, s'appelait Abou-Bekrlbu-Abi-l'-Khattab-Abd-er-Rahman , il fut proclamé sultan après la mort d'Abou-Acida et tué par Abou-'l-Baca. Ibrahim était passé chez les Arabes, et apres le combat de Raghis, il avait déjà consenti à se mettre en avant comme sultan. Nous avons mentionné [dans le chapitre qui précede celui-ci] que ses partisans furent attaqués et mis en fuite par les troupes du sultan [Abou-Yahya-Abou-Bekr]. Il s'eufuit alors à Tlemeen où cette députation vint le chercher. Abou-Techefiq le présenta à elle en le déclarant sultan de Tunis, et en lui domant pour premier ministre Mohammed-tbn-Ynhya-tbn-el-Caloun, tls partirent alors pour l'Ifrikïa avec l'armée de Mouça-Ibn-Ali-el-Kordi.

Dans le mois de Dou-'l-Câda 724 (octobre-novembre 4324), le sultan quitta Tunis pour leur livrer bateille. Arrivé à Constante, il continua ses préparatifs militaires, mais, avant d'avoir tout terminé, il fot surpris par les Abd-el-ouacites et bloqué dans la ville. Pendant que Mouça-el-Kordi l'y tiat enfermé. Ibrahim poussa en avant avec Hamza, et, dans le mois de Redjeh 725 (juin-juillet 4325), ils occupèrent Tunis. Mettre de la capitale, Ibrahim donna le gouvernement de Bédja à Mohammed-Ibis-Davoud, chef almohade.

Bientôt une nouvelle révolution faitlit avoir lieu : dans une des au te de Ramadan (août-sept.), quelques partisans du sulton qui s'étaient cachés dans la ville et parmi lesquels se trouvaient Youçof-ibn-Amer-Ibn-Othman, neveu d'Abd-el-Hack-Ibn-Othman le mérioide, El-Caïd-Belet, officier du corps des Turcs à la solde de l'empire et stationné à la capitale, et Ibn-Djessar, chef du corps des chérfis (descendants de Mohammed), se rassemblement en criant : « Vive le sultan Abou-Yabya-Abou-Bekr I » et entourèrent la citadelle. N'ayant pas pu s'en emparer, ils coururent à la maison de Kichli, commandant du corps turc et ami d'ibn-el-Caloua. Pendant qu'ils étaient à combattre caux qui la défondaient, le jour vint les surprendre, et, ayant été attaqués a leur tour, ils prirent le fuite et la plupart d'entre eux perdirent la vie.

Après le départ d'Ibrahim-Ibn-es-Chehid, le général abd-elouadite continua à bloquer Constantine, mais, le quinzième jour du siège, il décampa et prit la reute de Tlemcen Le sultan sort à alors de la ville, et, après avoir rassemblé et organisé une armée, il marche sur Tunis. Ibn-es-Chehid et Ibn-el-Caloun s'étant empressés d'abandonner la ville, il y fit son entrée en Chonal 725 (septembre-octobre 4325).

SIÈGE DE BOUGIE ET CONSTRUCTION DE TEMPLEZDEET. --- DÉFAITE
DES TROUPES DU SULTAN.

Depuis qu'Abou-Tacheffa out raffermi son autorité et trouvé se l'herté d'action, il avait continue à harceler la ville de Bougie



par de fréquentes expéditions et des sièges très-prolongés. De son côté, le sultan Abou Yahya Abou-Bekr y envoyait ses meilleurs officiers et ses vizirs les plus habiles, afin que la conservation de cette place importante fût toujours garantie par la présence des hommes de mérite et de courage. Il y fa.sa t passer de l'argent, des armes et des troupes, en recommandant aux habitants de tentr ferme, de supporter leurs maux avec patience et de compter sur sa constante sollicitude. Chaque fois qu'Abou-Tachefin voyait le sultan s'appréter à mercher au secours de la ville ou se disposer à attaquer les troupes qui la tenait étroitement bloquée, il lui suscitait un adversaire afin de déjoucr son projet et de relegtir son ardeur. De tous ces agents de désordre, Hamza-Ibn-Omar etait le plus actif; il poussait les Arabes à la révolte, rassemblait des bandes pour les lancer contre la capitale, et mettait en avant quelque membre de la famille des Hafsides, on lui fassant convoiter le bien d'autrui, la dignité du khalifat. Telle fut son habitude pendant toute cette époque.

En 728 (1324-5), quand Abou-Tachella envoya lbn-es-Chehid en lirikia avec un corps d'armée commandé par Mouça-Ibu-Alrel-Kordi, Hamza et ses partisens marchèrent avec eux. Le siège de Constantine déjà entrepris et abandonné, fut recommencé en l'an 728 (1327-8). Le général abd-el-ouadite ayant porté le ravage dans les alentours de cette place, passa encore une fois dans la vallée de Bougie et bâtit une nouvelle ville à Tiklat. Cet endroit est situé à une journée de marche de Bougie, au debouché du chemin qui mène de l'Occident en Orient 1. Comme Bougie se trouve sur l'embranchement de cette route qui mene a la mer, ils choisirent cette localité pour l'emplacement de leur ville. Ayant réunt un grand nombre de bras et assigne à chaque corps de l'armée une partie du travail, il parvint à terminer sa tâche dans l'espace de quarante jours. Cette ville reçot le nom de de Temzesdekt afia de rappeler le souveair de l'ancienne ceta-

La route suivie par les Abd-el-Ouadites passait par Tedelits (Dellys)
 Et Zalfoun, forieresses ou ils tenaient des garnisons, et par la montre o appeice Djebel-ex-Zao.

delle abd-el-ouadite, située sur la montagne vis-à-vis d'Oudida, et dans laquelle Yaghmoracen s'était défendu contre Es-Said qui, comme on le sait, mourut pendant le siège. On approvisionne la place et en y établit une garnison de cavalerie, d'infanterie et de contingents des tribus [voisines], afin d'intercepter les communications avec Bougie.

Le sultan [Abou-Yahya-Abou-Bekr] concut de graves inquiétudes en voyant occuper cette position et ordonns à ses généraux, à ses gouverneurs de province, à ses affranchis et à ses serviteurs de conduire leurs troupes au secours de Mohammedlbn-Séïd-en-Nas, commandant de Bougie, et de mettre en ruine la nouvelle v.lle, dussent-ils y périntous. En conséquence de cet ordre, Dafer-el-Kabîr se mit en marche de Constantine, Abd-Allah-el-Akel partit du pays des Hoouaga, Dafer-es-Sinan sortit de Bône, et ils arrivèrent à Bougie en l'an 727 (4327). Mouça-lba-Ali fut averti de leur approche et appela à son secours les détachements abd-ei-ougdites qui se trouvaient dans les contrées derrière sa position. Les troupes venues at secours de Bougie sortirent sous le drapeau d'Ibn-Séid-en-Nas et marchérent contre le camp à Tiklat, mais elles furent trables par la fortune et durent reprendre le chemin de la ville, après avoir perdu beaucoup de monde. Dafer-el-Kebir fut tué dans cette bataille. Comme Ibn-Séid-en-Nas s'était concerté secrètement avec Mouça-Ibn-Ali '[-el-Kordi] à l'effet de se ménager réciproquement aux dépens des intérêts de leurs maîtres, il se mélia de ses auxiliaires et leur ferma les portes de la ville; aussi ces troupes partirent le lendemain pour leurs provinces respectives.

Le sultan donna alors le commandement de Constantine à Abou-'l-Cacem-Ibn-Abd-el-Aziz. Cet officier fut rappelé au bout de quelques jours pour essister Mohammed-el-Mizouar-Ibn-Abd-el-Aziz dans les fonctions de chambellan. En effet, celui-ci n'avait pas les talents nécessaires pour remplir une pareille charge. L'affranchi Defer-es-Sinan fut nommé chambellan de l'émir Abou-Abd-Allah, fils du sultan et gouverneur de Constantine.

T U.

<sup>1</sup> Les manuscrits portent Eige à la place d'Ali.

Dafer garda cette place jusqu'à ce que l'édifice de sa fortune l'ût renversé.

NORT DU CHAMBELLAN EL-MIZOUAR. -- IL EST REMPLACE PAR INF-SETO-RE-MAD. -- MORT DIRK-ML-CALCUM.

Los antécédents d'[Abou-Abd-Allah Mohammed-Ibn-Abd-al-Azīz-el-Kordi] , surnommé El-Mizoust, me sont peu connus. teut ce que j'en, sais se réduit aux faits survants : il avait pour ajeul un de ces chefs kurds qui vincent en Maghreb, après avoir été obassés do Chabrazour :, leur hau natal, lors de la prise de Baghdad, en l'an 656 (1258). Quelques-uns d'entre eux se fixèrent à Tunis; d'autres s'établirent à Maros sous la protection de sultan El-Morteda, d'autres encore se rendirent se milieu des tribus mérinides, at le reste alla demeurer chez les Beni-Abd-el-Ouad, arasi qu'on peut le voir dans l'histoire de ce deraier peuple. Parmi ceux qui restèrent à Tupis, se trouve l'ancêtre du sujet de cette notion. Mohammed-libs-Abd-el-Ariz fut élevé à la cour de l'émir Abou-Zékéria second, seigneur de Bougie et de Constantine. Ayant été le compagnon d'enfance des file de ce prince, il grandit sous un bant patronage, et se rendit, plus tard, à Tunis dans la suite de l'émir Abou-Yahya-Abeu-Bekr, fils d'Abou-Zékéria. A cette époque, il faisait partie de la seciété inture du prince et commandait le corps des domeatiques appelé la Dakhia (gens de l'intérieur). Ce fut pour cette reisea qu'il porta le titre d'El-Misonar (l'introducteur). Sa heute intelligence , la dignité de ses manières et sa piété profonde lui avaient essuré une grande considération à la cour Déngacé par lui, en l'an 724, le chambellan Ibn-el-Caloun prit la fuite et alla

A la pince des noms que nous avons mis entre parenthèses, les manuacrits et la texte imprimé portent Mohammed-Ibn-el-Ouleun , legon inadmissable.

<sup>9</sup> On trouvers dans le chapitre du trouième volume qui contient la motice de Mouça-Ibe-Alf, des renseignements sur les Kurds qui passèrent en Afrique après la chute du khalifai de Baghéad.

trouver Ibn-Abi-Amran. Nommé chambellan, en remplacement du transfuge, El Mizouar, qui n'était qu'un guerrier plein d'au dace et de ceurage, se fit aider dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire Abou-l-Cacem-Ibn-Abd-el-Asiz, n'ayant pas les connaissances requises pour remplir une telle position. Il resta en place jusqu'à sa mort, événement qui eut lieu dans le mois de Châbau 727 (juin-juil, 1327).

Le sultan avait offert la place de chambellan à mon grand-père, Mohammed-Ibn-Khaldoua, sans pouvoir le décider à l'accepter. Bien que le prince l'eût invité à revenir sur sa détermination, mon parent persista dans son refus; car , depuis plusieurs aunées, il s'était adonné à la dévotion et n'aspirait qu'à jouir d'une vie tranquille, loin des grandeurs. Il conseilla toutefois su sultan de choisir Mohammed-Ibn-Abi-'l-Rocein-Ibn-Séïd-en-Nas, , gouverneur de Bougie, en lui faisant observer que les ancêtres de ce personnage avaient été longtemps au service de ceux du souverain; qu'il possédait une nombreuse clientèle et qu'il avait toujours déployé une grande énergie dans les affaires dont en l'avait chargé. Je tiens ces renseignements de feu mon père.

Up de mes amis, Mohammed-Ibs-Mansour-Ibn Mosai, m's four si pur le même sejet les détails sucvents : « Le jour même de la most d'El-Mizouar, me dit-il, j'allai prévenir votre grand-père qua le sultan l'attendait au camp de Bédja. On l'introduisit dens la tents royale où il resta quelque temps, et, à se sortie, il apprit » que la nouvelle de sa nominacion s'était répandue parmi les constigues. la démentit ce benit et, le même jour, la place de » chambellan fut confiée provisoirement au secrétaire Abou-'l- Caccur-lbu-Abd-el-Asiz. Le sultan fit alors chercher le fils de chambellan de sos père, et, dans le mois de Moharrem 798 (nov.-déc. 4327), Mehammed, fils d'Abou-'l-Hocein-thn-Séid-· en-Nas, arriva à la cour et recut sa nomination. » A cette faveur fut ajoutée celle d'un diplôme confirmatif de l'acte es vorta duquel il exerçait déjà la gouvernement de Bougie et les fonctions de chembellan auprès du prince royal établi dans cette ville. Ibn-Séid-en-Nas se fit rempiacer à Bougie par MohammedIbn-Ferhoun, une de ses créatures, et par son secrétaire Abou-'l-Cacem-lbn-el-Merid '.

Sur ces entrefaites, les troupes senatiennes continuèrent à parcourir le territoire de Bougie et à resserver la ville au moyen de forts qu'elles élevérent aur les hauteurs voisines. Presqu'aussitôt après l'arrivée d'Ibn-Séïd-on-Nas, l'ancien chambellan, Ibn-el-Galoun, se présents à la cour, syant obtenu as grâce pur suite des démarches que son bôte, Ali-Ibn-Ahmed, chef des Dousouida, vénait de faire en sa faveur. Il espérait même obtenir sa réintégration dans la place de chambellan. Reprenous l'histoire de ce personnage.

Laissé à Tunis par le sultas [en l'an 721], il embrasse le parti d'Ibn-Abi-Amran ; ensuite, il voulut pesser en Espagne, mais le retour imprévu du sultan l'empêcha d'exécuter ce dessein. Pour échapper au danger, il s'éloigne avec lbu-Abi-Amran et assista. aux expéditions que ce prince diriges contre la capitale. Plus tard, il se rendit à Tlemeen et, rentré de nouveau en Ifrikia avec Ibu-es-Chehid, il y commit des actes de brigandage éponvantables. Quand la fortune se déclara contre 1bn-ei-Chehid, il obercha un asile parmi les Douaouida et fixa son séjour à Tolga, vale du Zab, où il demeura quelque temps sous la protection d'Ali-Iba-Ahmed, chaf de ce peuple. A la fin, il regut le pardon de ses trahitons, grâce sux démarches de son hôte, dont le frère, Monca-lbn-Abmed, le ramens à Tunis. Il espérait même obtenir la place de chambellan, mais Ibn-Séid-en-Nes, y était déjà installé. Dans une audience que le sultau lui accorda, il promit de faire oublier le passé par un dévouement désormais inaltérable, et, syant obtenu sa nomination au gouvernement de Calsa, il pertit pour cette ville avec Bechir et Farch, affranchis d'origine suropéenne qui étaient au service du sultan. Ibn-Sétd-en-Nas avait déjà expédié aux cheikhs de Cafsa l'ordre d'arrêter l'escorte d'Iba-el-Caloun; voulant ainsi procurer aux deux affranchis l'occasion de lui ôter la vie. Quand cette troupe fut yeux camper à la porte de la ville, Kichli, officier qui en faisait partie

<sup>1</sup> Variante : Mezid.

et qui appartenait au corps turc à la solde de l'empire, y pénétraet fut tué dans la rue. Depuis la nomination d'Ibn-el-Caloun à la place de chambellan, Kichli lu. avait toujours prété l'appui de son amitié et de l'influence que lui donnait le commandement du corps ture. La mort de ce chef ayant excité dans la ville une agitation dont le bruit se faisait entendre jusqu'au camp, Ibn-el-Caloun sortit de sa tente tout effrayé, et, dans le même instant, il tomba sous les poignards des deux affranchis

EL-PADL, FILS DU SULTAN [ABOU-VAHTA-ABOU-BREN], ROT HOMRÉ GOUVERREUR DE BÔNE.

Lors de son avènement en trône, le sultan donna le gouvermement de Bône à Mesrour, un de ses affranchis européens. Le
earactère dur de cet officier et sa passion pour la guerre l'entrainèreat aux actes de violence et d'oppression. S'étant mes encampagne pour attaquer les Oulbaça, il fut tué \* dans un combat
avec cette tribu qui avait cours aux armes pour défendre ses
troupeaux. Quand le sultan apprit cette nouvelle, il ordonna à
son fils, Abou-'l-Abhas-el-Fadl, d'aller prendre le commandement de Bône, et il lui adjoignit comme chambellan et chef
militaire l'affranchi européen, Defer-es-Sinan. Le jeune prince
se conduisit de la manière la plus satisfaisante dans le poste que
son père lui avait confié. Nous aurons encore à parler de lui.

MORT DE L'ÉMIR ABOU-FARES, FRÂNE DU SULTAN. -- BATAILLE D'ER-RÉAS.

Quand le sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr vint s'établir à-Tunis, il amena avec lui ses trois frères, Mohammed, [Abou-Fares-]Abd-el-Asiz et Abd-er-Bahman. Ce dernier mourut [pen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Malgré l'autorité des manuscrits, il faut insérer les mots ous cotils dans le texte arabe.

de temps apres]; mais les deux autres continuèrent à jouir de la haute favour dont leur frère les avait entourés et des honneurs que sa bonté leur avait départes. L'émir Abou-Fares était, cependent, rempli d'ambition et n'attendait qu'une occasion favorable afin de s'emparer du trône.

Or, à l'époque dont nous allors parier, il se trouvait à la cour un guerrier de la famille royale des Beni-Merin, nommé Abd-el-Hack-Ibn Othman-Ibn Mohammed-Ibn-Abd-el-Hack, Co prince avant quitté l'Espagne, alla trouver lba-Ghamr à Bougie, en l'an-748, et, à la mort de ce fonctiennaire, il se rendit à la capitale. Le sultan int fit l'accueil le plus gracieux et accords des pensions et des fiefs taut à lui qu'aux gens de sa suite. Il lui permit même d'antretenir à son service une troupe de cavalerie et un corpsd'infanterie. Dans les expéditions militaires et dans les cérémomes publiques, le sultan croyait ajouter à l'éclet du trône en y faisent parattre un prince qui teauit dans la nation mérinide un znag des plus élevés et qui svait été même proclamé souversie. par ses compatrictes. Abd-el-Back était dur, beutain et julouz. de sa dignité. Un jour, ayant voule s'entreteuir avec le chambellan 1bn-Seïd-en-Nas, il al a la visitor de hoese beure, mais l'hansier ! vont ini faire les excuses de son maître qui ne pouvait pas le recevoir. Ce manque d'égards l'offects su vivement qu'ai passa, le même jour, chez l'émir Abou-Pares, l'encourages dans ses projets de révolte et l'emmena avec lui hors de la ville. Ceci se passa dans le mois de Reinā de l'an 729 (janv.-16v. 4329).

Ayant trouvé en chemin un camp arabe, ils en reçurent du chef de la tribu l'invitation de s y arrêter. Abou-Fares accepta, mais Abd-el-Hack continua su route et atteignit Tlemeen. Le sultan apprit cet événement par courrer, et, sans pardre un instant, il fit partir son serviteur et caté, Mohammed-Ibn-el-Haklm, à la tête d'un détachement de l'armée et de la brigade shrétienne. Au point du jour en arrive chez la tribu, et syant corné la tente où Abou-Fares se tennis, on le somme à se rendre. Il s'y refusa et fit une vigoureuse résistance jusqu'h ce qu'il

En arabe, audin, participe actif du verbe.

mourut criblé de coups de lance. Sou corps fut porté à Tunis

pour y étre enterré.

Quant à Abd'él-Back, il trouve ches Abou-Tachefin un excellent socneil, et, eachent combien ce prince ambitionneit la conquête de l'empire hafside, il ne manque pas de l'encourager dans cet espoir. Brentôt après, Hamza-Ibn-Omer et d'autres grands personneges de la triba de Selem, vincest, selon leur habitude, solliciter des secours, et Abou-Tachefin consentit à leur en fournir pourve qu'ils reconnussent pour leur souversin Mohammed-Ibn-Abi-Amran. Reprenons l'histoire de ce personnege.

Le soltan Ibn-el-Libyeni avait leissé Ibn-Abi-Amran à Tripoli en qualité de gouverneur. En l au 724, après la défaite d'Abou-Darba et la ruipe de son parti, les Arabes mirest Ibn-Abi-Amran à leur tête et allèrent s'emparer de la capitale, mais, huit mois plus terd, ils se virent forcés de l'évacuer en conséquence do i'approche du sultan [Abou-Yahya-Abou-Bekr]. Leur protégé s'en retoursa à Tripoli, d'où il fut ensuite expulsé par les habitants, en l'an 724 (1324). Accoeillí encors par les Arabes, il fit avec eux plusieurs incarsions dans les territoires du sultan ; mais chacune de ces tentatives fut suivie d'une défaite. Ensurts il se fixa à Tienten, sous la protection d'Abou-Tacheffs qui le traita avec beaucoup d'égards et lui fit une pension. En l'an 729 arriva la députation dont nous venous de parler, et le sultan abd-el-euadite mit alors le prince réfugé en avant, comme prétendant au trône de l'Ifrikia. Il fournit à ces chefs un corps de troupes senatiennes commandé par Yahya-Ibn-Mouca, un de ses intimes et arcien serviteur de son père. Abd-el-Hack-Ibn-Othman les accompagne, suivi de ses fils, ses paronts, ses affranchis et ses domestiques, tous gens habitués aux combats et aux dangers. Pendant qu'ils marchaient sur Tunis, le sultan [Abou-Tahys-Abou-Bekr] sortit pour leur livrer bataille. Vers le fin de l'année 729, les deux armées se rencontrèrent à Riss, dans le pays des Hoouara. Après un combat acharné, les troupes du dulten furent mises én ploine déroute ; co prince lui-même fut entouré par l'enzemi et ze put s'en dégager qu'à grand'peine,

tant il füt affaibli par une blessure reçue dans la mèlée. Parmi le grand nombre d'officiers et de domestiques qu'il laissa morts sur le champ de bataille, on cita particulièrement Mohammed-el-Medfouni. Son camp fut livré au pillage, et ses fils, Ahmed et Omar, tombèrent entre les mains des vainqueurs. On emmena ces princes à Tlemcen où ils restèrent pendant quelque temps; mais Abou-Tachefin ayant coaçu le déar de mettre un terme aux hostilités, les renvoys à leur pere avec un ambassadeur portaut des propositions de paix. Les premières avances à un racommodament furent ainsi faites par le souverain de Tlemcen, mais elles n'amenèrent aucun résultat.

Après cette bataille, Iba-Abi-Amran mercha sur Tuns et en prit possession dans le mois de Safer 730 (nov.-déc.4329); mais il y resta sans autorité et sa vit exclu de l'exercice du pouvoir par Yahya-Iba-Mouça, le général abd-el-ouadite. Quand cet officier s'en retourna auprès de son souverain, le sultan Abou-Yahya-Abou-Bakr quitta Constantine à la tête des nouvelles levées qu'il venait d'organiser en corps d'armée, et prit la route de Tunis. Par cette démonstration il força Iba-Abi-Amran à prendre la fuite. et, dans le mois de Redjah de la même sanée (avril-mai 4330), il rentra dans sa capitale.

UMR AMBAGSADE MAPHIDE SE RUND A LA COUR MÉRINIDE POUR LA POUGAÇA A LA GUERRE CONTRE LES URBI-AND RI-OUAD. --- AL-LIANCE MATRIMONIALE ENTRE LES INDI DYNASTIES.

Après la bataille de Ries, le sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr se réfugia dans la ville de Bône d'où il se rendit à Bougie par mer. Réduit à la dernière extrêmité par les attaques incessantes des Beni-Abd-el-Onad, par leurs incursions dans ses états et par leur persistance à vouloir réduire la ville de Bougie, il résolut d'envoyer une ambassade au sultan [mérinide] Abou-Seid, roi de Maghreb, afin de rappeler au souvenir de ce prince la bonne harmonie qui avait régné autrefois entre leurs familles, et les nombreux motifs de haîne et de vengeance qui devaient animes



les Beni-Merin contre les Beni-Abd-el-Ouad. Pour se mettre à l'abri de l'inimité que ceux-ci lus avaient vouée, il ne vit d'autre ressource que de leur attirer l'hostilité du gouvernement mérinde. Il choisit pour cette mission son fils, l'émir Abou-Zékéria, auquel il donna pour conseiller et orateur d'ambassade, le che.kh almohade, Abou-Mohammed-Ibn-Tafraguin. Les deux envoyés s'embarquèrent à Bougie et allèrent descendre au port de Ghassaça. Leur arrivée produisit une grande sensation dans le Magbreb, et le souverain de ce pays s'empressa de leur accorder la réception la plus honorable et l'hospitalité la plus magnifique. Il consentit aussi à faire la guerre aux Beni-Abd-el-Ouad moyennant la coopération des Hafsides, et il convint avec ces envoyés qu'à un jour fixe, il se trouverait avec son armée sous les murs de Tlemeen et que leur sultan s'y trouverait aussi avec la sieune.

Déjà, ez l'an 724 (4324), Abou-Sald avait envoyé Yahya-er-Rendahi, commandant de la flotte de Ceuta, auprès du sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr avec la mission de ini proposer un prince mérinide pour gendre ; mais, à cette époque, le souverain bafaide était tellement occupé par la révolte d'Ibn-Abi-Amran qu'il lui fut impossible de prendre cette demande en considération. Plus tard, co projet fut repris, et Abou-Said désigns Ibrahimlbu-Abi-Batem-el-Azéfi comme son représentant auprès du sultan hafside. Cet agent diplomatique partit avec les membres de l'ambassade et arriva à Tunis vers la fin de l'an 730 (sept.-oct. 4330). Ce fut justement à l'époque où Abou-Yahya-Abou-Bekr venait de venger na défaite et de chasser ses ennemis de la capitale que cette ambassade revint combler son bonheur et lui annoncer que le sultan du Maghreb allait marcher contre Tiemceu. Ibrahim-el-Azéfi lui demanda alors la main d'une de ses filles pour l'émir Abou-'l-Hacen, fils du sultan Abou-Said, et obtint celle de Fatema, sœur germaine d'Abou-Zékérra, du même émir qui s'était rendu suprès du souversin mériuide en qualité d'ambassadeur. En 734, on embarqua la princesse sons la conduite d'Abou-'l-Gacem-tha-Ottou, cheikh almohade, et du saint ascétique Mohammed-ibn-Soleiman. Elle fut reçue en Maghreb avec

de grands honneurs et les plus vives démonstrations de tendresse et d'affection. Les fiançailles, les fêtes, la procession et le festen de noces furent dignes de la grandeur des deux empires et produisirent un effet dont le souvenir dure encore.

LE SULTAN AROS-VACTA-AROU-DEER PART POUR LE MAGUESS. ---- RETRAITS DES AND-EL-OUADITAD ET DESTRUCTION DE TOPARADIET.

En l'an 734 (1331), à la auite des événements que nous vecons de raconter, sut lieu la mort d'Abou-Said, suiten du Maghreb, et l'avènement de (son fils) Abou-'l-Racen. Le nouveau souverain fit inviter Abou-Tackefin à mettre un terme aux hostilités qui désolaient le pays des [Hafsides-]Almohades, et, ayant rocu de ce prince un refus très-insolent, il se mit en campagne, l'an 732, afin de le châtier et de secourir ses allies Pendant en'il pressait sa marche à travers les contrées qui le séparaient de Tlemcen, l'armée abd-el-quadite quitta les environs de Rougie pour rejoindre son sulten. Abou-1-Racen se détourns alors de Tiemoso et poussa en avant sûn de reconnattre la position des choses à Bougie et de paraiyser les efforts du corps d'armée qui maintenait le blocus de cette place-forte. D'après sea ordre, un détachement, commandé per Mohammed-el-Botout, s'embarqua à Oran pour la ville assiégée. Ce renfort y fut recit avec les honneurs maktaires et obtint du gouvernement hafaide la soldé et les rations.

Le sulten Abou-Yahya-Abou-Bekr ayant été invité par le sultan Abou-'l-Hacen à se mettreen campagne et à prendre part au siège de Tlemcen, ainsi que cela avait été convenu avec l'émir Abou-Zékéria, commença à réorgammer son armée et à faire les préparatils nécessaires pour cette expédition. Pendant l'espece d'un mois Abou-'l-Hacen l'ettendit à Teçala, et le saisen des pluies était tout-à-fait passée quand il reçut la nouvelle que sen frère, Abou-Ali, seigneur de Sidjilmessa, venait d'envahir le Dorà, su méprus de son serment de fidéluté, et qu'il avait fait mouvre le gouverneur de cette province. Après s'être fart donnés

le gouvernement de Sidjilmessa par son père, ce prince avait fait un traité avec Abou-'l-Hacen, traité dans lequel il prit l'engagement de ne pas attaquer le Dert et de se contenter de la province qu'il possédait déjà. Le nouvelle de cette révolte obliges le sultan a recurer en Maghreb pour y résablir l'ordre.

Le soltan Abou-Yahya-Abou-Bekr partit enfin de Tuais, à le tête d'une armée nombreuse et perfetement équipée. Afrivé à Bougie, il charges son avant-garde d'expoleer les Abd-el-ouedites des forts dont ils avaient cerné la ville; pois il mens toute son armée contre Temzesdekt. La garsison évacua la place à sou approche et permit aux troupes hafsides de la ruiner de fond en comble. Les trésors et les armes que l'es y avait amassés devinrent la proie du vainqueur. De là le sultan marcha sur Er-Mecila, ville tout aussi réfractaire que Temtezdekt, et sejour ordinaire de la famille des Seba-Ibn-Yahya, chefs des Douacuida.

Le commandement des Dousourds se partageait alors entre Soleiman, fits d'Ali-Ibu-Sobé, Yahya, frère de Soleiman. Othman-Ibn-Sobé, leur oncle, et Said, fils d'Othman. Ces chels avaient entraîné la tribu entière dans le parti du souverain de Tiemeen et donné toutes les facilités sa passage des troupes qui vensient occuper ou dévaster les previnces de l'empire hafeids. Pour les récompenser de ce service, Abou-Tachefia avait sjouté à leurs possessions la ville d'El-Modla et les montagem de Metensan, de Ouennougha et d'Arad.

Quand le sultan hafaide out dispersé l'armée abd-el-quadite, détruit les forts qui incommodaient Bougie et rendu à cette ville les previnces qu'elle avait perdues, il se diriges vers le pays des Bouaconde. Son intention était de reprendre les districts qu'un lui avait enlevée et d'y rétablir son autorité. Le projet de cette expédition avait été hautement approuvé par Ali-Ibn-Ahmed, chef des Aulad-Mohammed, famille rivale et ennemie des Aulad-Sobé, sur lesquels elle avait à venger la mort de plusieurs de ses membres. Arrivé à El-Mecila, il en abattit les murailles et y porta la dévastation. Il était encore dans cette ville, quand on vint lui annoncer qu'Abd-el-Ouahed, fils du sultan Abou-Yahya-el-Lihyani, marchait sur Tunis.

Abd-el-Oushed revint de l'Orient en 729, après la mort de son père, et fixa son séjour au milieu des Debbab où il reçat d'Abd-el-Mélek-Ibn-Mekki, principal cheikh de Cabes, le serment de fidélité. Le bruit de cet événement se répandit rapidement, et Hamza-Ibn-Omar, voyant l'Ifrîkïa dégarnie de troupes, alla trouver le prince et lui offrit ses services. Il s'avança alors jusqu'aux portes de Tunis avec ses gens et y dressa son camp pendant qu'Abd-el-Oushed, accompagné de son chambellas Ibn-Mekki, alla s'établir dans la ville. Quinze jours plus tard, on vit paraître l'avant-garde du sultan commandée par Mo-hammed-el-Botour. Abd-el-Oushed et ses partisans prirent aussitôt la fuite et laissèrent cet officier occuper la ville. Le sultan lui-même y fit son entrée dans les premiers jours de Chouel 732 (commencement de juillet 4332).

Caute du Chambellar Momanued-18n-1870-En-Nas. — Il est remplacă Par 18n-280-el-aris et 18n-81-81/81.

Nous avons déjà parlé de l'origine d'Ibn-Sétd-en-Nas et meationné que son père, Abou-'l-Hocsin, avait été chambellan de l'émir Abou-Zékérra, seigneur de Bougie 1. Abou-'l-Hocsin mourut en l'an 690 (4294), laissant son fils Mohammed sous la protection du sultan. Elevé dans le palais avec les enfants du souverain, ce jeune homme grandst au sein de la famille royale, et, comme ceux qui occupatent, pendant sa jeunesse, la place de chambellan, tels qu'lbn-Abi-Djebbi et Er-Rokhami, avaient été les protégés de son père, il obtint d'eux les plus grands égards et même la préséance sur enx-mêmes.

Ce fut sous l'administration du chambellan Ibn-Ghamr que Mohammed-Ibn-Séid-en-Nas atteignit l'àge qui inspire aux hommes le désir de se distinguer. Ibn-Ghamr avait beaucoup d'estime pour lui et, ayant reçu du sultan [Abou-Yahya-Abou-

Voy., ri-devant, p. 404.

Bekr], qui allait partir pour Constantine, l'autorisation d'indiquer les chambellans, visirs et généraux qui devaient prendre part à l'expédition de Tunis, anasi que l'ordre de lui fournir les troupes et les approvisionnements nécessaires pour cet objet, il fit partir l'bn-Seïd-en-Nas en qualité de commandant de division. Après la mort d'Ibn-Ghamr et la destitution d'Ibn-el-Caloun, Ibn-Séïd-en-Nas, qui était frère de lait du sultan, profits de la faveur dont il jouissait pour se faire donner le gouvernement de Bougie. Dans cette position élevée, il administra sa province avec une autorité absolue, sens même prendre les ordres du sultan; il défendit la ville contra les Abd-el-Ouadites et, pendant la durée de ces hostilités, il déploya une bravoure qui augmenta sa renormée.

A cette époque, il prit avec Mouça-Ibe-Ali, chef des assiégeants, l'engagement de se ménager mutuellement et de sacrifier à leur propre aventage les intérêts de leurs souverains respectifs. L'affaire fut découverte et Mouça-Ibn-Ali encourut la disgrace d'Abou-Tacheffu, mais Ibn-Séïd-en-Nas trouva plus d'indulgence: le sultan ferma les yeux sur sa condoite et, en 727, il le rappela à Tunis et le prit pour chambellan. En partant pour la capitale, Ibn-Séïd-en-Nas laissa à Bougie, en qualité de lieutenants, Mohammed-Ibn-Ferhoun et Abmed-Ibn-el-Morid, en leur confiant la défense de le ville et la tutelle de l'émir Abou-Zékérta, fils du sultan.

Quand il arriva à Tunis, il obtint un logement dans le palais et prit l'entière direction des affaires de l'empire. Profitant alors du vaste champ qui s'était ouvert devant lui, il donns pleine carrière à son esprit de domination; le sultan lui-même dut aubir les volontés de son serviteur, saus avoir d'autre satisfection que de prendre note de chaque trait d'insolence qui échappait au ministre, afin d'en avoir raison plus tard. Au surplus, la jalousie des courtissus ne dormait pas : on l'accusait d'avoir

Pour avoir la bonne leçon fiél, il faut ajouter un point à la lettre du mot tebel, dans le texte imprimé.

entreteun une correspondance secrote avec l'ensemi et laimé grandir la puissance des Abd-el-Guadites, afin de pouvoir mainteair l'influence qu'il exerçait sur l'esprit du souverain.

Tant qu'il s'était occupé à défendre et à gouverner Boegie sans le concours de son maltre, on l'avait laissé faire; mais, après la démonstration apérée de ce côté par le suksa Abeu-4-Bacen et la retraite des assiégeants, quand le suitan Abou-Yahya-Ahou-Bekr a'y fut porté pour renversor la fortaresse de Tempezdekt, les gens qui entournient le prince renouveférent, avec succès, leurs accusations contre le trop puissant chambellan. Dans le mois de Babiè de l'an 733 (Sa de 1332), le sultan étant de retour à Tunus, sortif enfin de son apathie et fit arrêter (bn-Séid-en-Nas dont la domination lui était deveuse ensuportable. Pour arracher au presonater les trésors qu'il avait amassée on lui fit subir divers geores de tectures ; mais al n'en Heha pas la moindre parcelle, et, pendant ses souffrances, il ne ossas d'implorer la miséricorde du sultan en los rappelant qu'ils avazent sucé le même lait, qu'ils avaient été élevés ensemble, et que son père avait rendu de loyaux services à l'empire. Irrité enfin per l'intensité de la doulour, il se répandit en injures contre le monarque, et au milieu de cos invectivos, en l'essemme de coups de bâton. Son corps fut trainé hors de la ville et jeté az feu. Telle (ut la fin de sa passance; elle disparat comme si elle n'avait jamais existé. Dieu conduit toute chose au tarme prosecit l

Le secrétaire Abou-'l-Cacera-The-Abd-ci-Aziz eletint alors le piece de chambellan. Il aveit quitté le Hamma [de Matmata] lors de la resonnaissance d'Abd-el-Oushed-Ibn-el-Lihyeni per l'im-Mekki, et, étant venu joindes le sultan qui marcheit contre Tem-nezdekt, il resta auprès de lus et l'accompagna ensuite à Tunis. Après l'arrestation d'Ibn-Séïd-en-Nas, il fut revêts des fonctions de chambellan, et comme la faiblesse de se senté l'empéchant de prendre part aux opérations militaires, le sultan confis à sou favori ', Mohammed-Ibn-el-Hakim, l'administration de la guerre

<sup>·</sup> Littéralement : à su orieture et chef de sus intimes.

et le gouvernement de tout ce qui était en dehors de la capitale.

Ibn-el-Rakim était fils d'Ali-Ibn-Mohammed-Ibn-Hamza-Ibn-Ibrabim-Ibn-Abmed-el-Lakkm: Sa famille tenait par des liens de parenté à celle des Azéfi, princes de Ceuta ; son aïeul, Abou-'l-Abbas-Abmed, homme tres-célèbre par le savoir et la piété, ayant été père d'Abou-'l-Cacem-el-Azéfi, le même qui établit son indépendance à Ceuta après la chute des Almohades (du Maghreb).

L'origne de la famille d'Ihn-el-Hakim m's été racontée par Mohammed-Ibn-Yahya-Ibn-Abi-Taleb, dernier des Azélides qui commanda à Ceuta, par Hoce n-Ibn-Abd-er-Rahman-Ibn-Abi-Taleb, cousin du précédent, et par d'autres personnes dignes de for qui tensient leurs rensergnements d'Ibrahim-Ibn-Abi-Hatom, nutre cousin des précédents. Voici ce qu'ils racontent : Ahou-l-Cacem-el-Azéli avait un frère nommé Ibrahim, homme perdu de réputation, qui s'était rendu coupable de maurtre à Ceuta. Ayant appris qu'Abou-'l-Cacem avait juré de le faire punir, il prit la fuite et passe en Orient; ce l'it de lui que descendit Mohammed-Ibn-el-Hakim.

Voici ce que d'autres personnes m'ent communiqué au sujet de cette famille : Ibrahim [frère d'Abou-'l-Cacem] ent un file nommé Mohammed, duquel naquit un fils appelé Hamas, lequel engendra Ali. Ali s'étant adonné à l'étude, embrassa la cargière de la médecine et se fixa dans la province de Bougie. Abou-Zékéria, le sultan qui y gouvernant alors, ayant été attaqué d'une maladie chronique dont il ne put se débarrasser, appela ches lui plusieurs médecins. Ali-Ibn-Hamza, qui était du nombre, devina la nature de l'indispontion et la guérit par un traitement habile. Ce service le rendit cher au sultan, qui l'admit dés-lors dans le nombre de ses intimes. Jouissant à la cour d'une considération que personne n'aurait pu lai disputer, il y fut désigné par le titre d'El-Hokim (la médecia). Cette circonstance procura à son fils le surnom d'Ibn-el-Hakim (fils du médecia). Ali-Ibn-Hamza épouse une demoiselle d'une des premieres familles de Constanline, et se femme fut admise dans la société des dames de la famille royale.

Son fils Mohammed naquit dans le palais et fut élevé au même

sein que l'émir Abou-Yahya-Abou-Bekr, fils d'Abou-Zékéria. Il passa les premières années de sa vie sous les yeux du sultan et ce fut aux soins de ce prince qu'il dut l'avantage d'une excellente éducation. Parvenuà l'âge viril, il gagna la faveur de Yacoub-Iba-Ghamr, et, protégé pur commistre, il obtint une position qui, en lui ouvrant la carrière des hauts commandements, le fit entrer au nombre des amis et favoris du prince. Le sultan Abou-Yahya-Abou-Bekr, voulant envahir l'Hritkia, confia à Iba-el-Hakim le commandement d'une division de l'armée.

Après la mort d'Iba-Ghamr, Iba-el-Hakim fut nommé au gouvernement de Bédja, en remplacement d'Iba-Seïd-en-Nas, promu à celui de Bougis. Son aptitude aux affaires se fit bien reconnaître à la manière dont il administra la province de Bédja, use des plus importantes de l'empire.

Quand le sultan consults ses intimes sur les moyens à prendre afin de renverser le pouvoir d'Ibu-Seïd-en-Nas, ce fut Ibu-el-Hakim qui se charges d'arrêter ce fontionnaire. Pour accomplir ce coup de main, il se cecha avec une bande des intimes dans un cabinet du jardin de Ras-et-Tabla, et lit dure à Ibu-Séïd-en-Nas que le sultan destrait lui parler. Au moment où le chambellan passa auprès du cabinet, ils se jetèrent sur lui, et l'ayant gar-rotté, ils le trainèrent à la tour de la citadelle que l'on tenait toujours disposée pour le châtiment ' de grands personneges. Ce fat Ibu-el-Hakim qui préside à l'interrogatoire du prisonnier et qui le fit mourir dans les tertures.

Il reçut alors du sultan le commandement en chef des troupes, l'administration de l'état et le gouvernement de tout l'empire, hormis le capitale. Le secrétariet des commandements et le visa des mandets du trésor furent confiés à Iba-Abd-el-Azix. Cos deux fonctionnaires se partagèrent amai tout le poids de l'édministration; mais, de même que l'épée l'emporte sur la plume,



<sup>•</sup> Littéralement : pour le redressement ou correction. Dans le texte arabe il y a une transposition de fettres ; la vraie leçon est lithical.

de même le ministre d'état, chef de l'armée , l'emporta sur le secrétaire. Ibn-el-Hakim s'acquitta parfaitement des devoirs que sa nouvelle position lui imposa.

FIN DE TOWN SECOND.

<sup>\*</sup> Dans le texte arabe, il faut lire er-riscotalis, à la place d'er-raiçain, on bien supprimer ce dernier mot.

Google

# APPENDICES.

Ī.

(Extrait de l'Encyclopédie d'En-Noweiri'.)

## ORIGINE ET GÉNÉALOGIE DES ZIRIDES!

Le premier de cette famille qui exerça l'autorité suprême fut Abou-'l-Potouh (le père des victoires) Bologguin-Youçof, fils de Zîri. Menad, père de Zîri, était fils de Menkouch, fils de Zenag [Sanhadj], fils de Zeid le petit, fils de Ouachfak, fils de Zicouch (?), fils d'Ouzghafi, fils de Seri, fils d'Outleki, fils de Soleiman, fils d'El-Hareth, fils d'Adi le petit, surnommé El-Mothenna, fils d'El-Misouer, fils de Yahsob, fils de Malek, fils de Zeid le grand, [fils d'El-Gouth le petit,] fils de Sâd-Abd-Allah, fils d'Auf, fils d'Adi, fils de Malek, fils de Zeid, fils de Cheddad, fils de Zera. Celui-ci, nommé aussi Himyer, était fils de Seba le petit, fils de Kâb, fils de Zeid, fils de Seba le petit, fils de Kâb, fils de Zeid, fils de Seba le

<sup>4</sup> Voy. L. E. p. 348.

Dans les chapitres que nous donnons ici, Ro-Noweiri exposs l'origine des Zirides d'après Ibn-Cheddad, historien qui appartenait à cette famille et qui cherchait tenjours à en relever l'importance. Dans l'exécution de sa tàche, il n'a pas hésité de confondre les faits et les personnes, de sacrifier la vérité de l'histoire, d'altérer les dates et d'imaginer une généalogie qui pût rattacher son aïent Ziri aux Himyerites, aucienne et illustre dynastie des Arabes antéselamiques. Nous avens, toutefois, reproduit les premiers chapitres de ce roman parce qu'ils renferment queiques détails qui paraissent être vrais et quelques faits auxqueis d'autres historiess ont fait affusion.

Cais, fils de Mosoum, fils de Djochem, fils d'Abd-Chems, fils de Ousthel, [fils de Baidau.] fils d'El-Ghauth, fils de Coten, fils d'Anf, fils d'Arth, fils de Zoheir, fils d'Armen, fils d'El-Homoiçe, fils d'Amr, fils de Bunyer-el-Arendjedj, fils de Seba\*, fils de Yechdjob, fils de Yarob, fils de Kahtau, fils d'Aber (Heber), lequel est le même personnage que Houd\*.

Telle est la généalogie dennée par Ezz-ed-Din-Abou-Mohammed-Abd-el-Aziz, fils de Cheddad, fils d'El-Moëzz, fils de Badis, dans son ouvrage historique intitulé El-Djemé ou El-Balan fi Akhbar il-Maghreb ou al-Cairouan, (Recueil et Elucidation, touchant l'histoire du Maghreb et de Cairouan.)

Ce fut en l'honneur de sette famille qu'un poète composa les vers suivants :

Possesseurs d'un royaume et d'une couronne qui fet justement fère d'emprunter l'éclat de leur gloire,

Ces princes jetèrent les fondations de la digue de Mareb : envrage colossal qui n'eurait cependant pas suffi à contenir le torrent de leur générosité.

<sup>\*</sup> Pour rettacher la famille des Zirides à la souche de Himyer-Ibo-Beba l'ancieu, la personne qui composa cette généalogie intercale entre les noms purement berbéres qui forment la véritable liste aucètrale de sette maison et le nom de Himyer, fils de Seba le petit, une série d'alieux imaginaires, portant tous des noms arabes. En remontant de Seba le petit jusqu'à Himyer l'ancieu, on d'Hoxier mineulman a commis plutieurs bévues, sinsi que l'on peut facilement reconnaître à l'inspection du tablean I des généalogies arabes que M. Causain de Perceval a donné dans son Essai sur l'Histoire des Arabes. La prétendue généalogie des Zirides est reproduite dans le Dictionnaire biographique d'Ibo-Khallikan, texte arabe, vol. 1, p. 443 de l'édition de cet covrage publiée. à Paris, par M. de Stane. Elle es retrouve aussi dans le Elevide, espèce d'anthologie et biographie poétique que composa le célèbre Etmaded-Dfu, secrétaire-rédecteur du sultan Suladia. Voya manusos de la Bib. imp., is 4376, ancien fonde, foi. 59, resto.

<sup>&</sup>quot; Yay, l'Essai de M. de Perceval, 1. 1, p. 14.

La digue de Mareb fut construite per Locmes, un descendant de Minyer l'encien, fils de Seba. Vey., à ce sujet, l'Essei de M. C. de Perceval.

Par un droit incontesté, cette famille possèda l'angle de la maison de Dieu; elle présida, sans rivale, aux cérémonies du pèlerinage\*.

A elle appartenait la langue sublime dans laquelle furent révélés Ha-Mim et Ta-Hé .

C'est à sux qu'appartient l'homeur des journées de Beder, d'En-Nadir et de Kheibar 1; — et quel homme que celui qui invoqualeur appui à Honein 1!

L'historien dit \* : le premier de cette famille qui arriva en Maghreb fut El-Motheuna, fils d'El-Misouer. Cet homme ayant vu les Abyssins s'emparer du Yemen et détrôner la dynastie des Himyerites \*, se rendit à Chihr \* où il trouva un devin habile. Celui-oi, qui appartenait aussi per la naissance à la famille

Les Khozia, tribu descendant de Kehlau, frère de Bimyer l'aucieu, possédèrent, pendant un temps considérable, l'intendance de la Câba ou temple de la Mecque, et les Beni-Soufa, une de leurs familles, y préside aux cérémentes du pèlerinege. — Voy, l'Essai de M. C. de Perceval, L. I, p. 220.

<sup>\*</sup> Sept souraies du Coran commencent par un mot cabalistique formé des deux lettres ha (h) et mim (m). Une souraie, la 20°, porte en téo les lettres ta (t) et hd (h).

<sup>\*</sup> Mahemet, soutenu par les Aous et les Khazredj, descendants de Kehlan, remporta la victoire dans ces trois expéditions.

<sup>\*</sup> Ce fut El-Abbas oucle de Mahomet, qui rallia les Aous et les Ehszredj à la bataille de Ronein. -- Voy. l'Essai déjà cité, t. m, p. 250.

<sup>\*</sup> C'est probablement Ibu-Cheddad dont Ra - Noweiri cite ici les paroles.

<sup>•</sup> Selon l'auteur de l'*Essai*, les Abyssins conquirent une partie du Yémen dans la 17° siècle de nôtre ère et se rendirent maîtres de toute cette province en l'au de J.-C. 525, après avoir renversé la dynastie des rois himyerites.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es-Chihr, village situé dans l'Arable heureuse, entre Aden et Zafar, donns son nom à une province dont Zafar devint, plus tard, la capitale. — Consultez sur la ville et la province de Chihr is Géographie d'Aboulfeda, traduite par M. Reigaud, t. 1, pp. 114 et 124, et les notes de ce savant orientaliste.

déchue, le salua et lui demande le motif qui l'y avait amené. El-Mothenna répondit que les Abvasies vennient d'enlever l'empire à la maison de Himyer. Alors le devin lui adresas ces paroles : « Ya fixer ta demeure dans le pays du Maghreb; il · arrivera à tes enfants de grandes choses. Plusieurs d'entre oux règneront; ils se auccederont dans le commandement et leur dynastie subsistera longtemps. » Encouragé par cette prédiction, El-Mothenna partit pour le Maghreb. Là il fit part à ses fils des paroles du dev n et ceux-ci les transmirent à leurs enfants. A l'époque où Menad, fils de Menkouch, vint au monde, ils nourressuent encore l'espoir que leur famille régnerait us jour. Menad acquit, en grandissant, une force extraordinaire, et ent beaucoup de richesses et d'enfants. Son hospitalité envers les voyageurs fut si grande que partout en s'entretanait de lui et que sa renommée (at portée au loin. Une mosquée qu'il avait fait construire fut le lieu où tous les voyageurs allaient descendre. Lis'y rendantiui-même regulièrement pour faire la priere, et, chaque fois qu'il y voyait un étranger, il le salvait, l'amenait chez lui et le traitait avec de grands égards, puis, iors du depart de son bòlo, il lui donnait des vivres, des vêtements et de l'argent. Telle fut son habitude quand, un certain jour, on vint lui annoncer qu'un voyageur était arrivé à la mosquée et qu'il se disait von r du pelerinage. Comme c'était alors l'heure de la prière qui se fait après mid , Menad se rendit à la mosquée et, quand il eut acquitté les deveirs de la religion, il salua l'etranger et lui demanda qui il était et d'ou il venait i de suis natif du Maghreb, n répondit le voyageur je suis alie faire le pelerinage, mais, à mon retour, j'ai été attaqué par des brigands, dépouillé et séparé de mes compagnons de voyage. Arrivé en Ifrîkïa, j en- tendis parler de l'hospitalité de Menad, et, pour cette raison, je viene lu demander des secours afin de pouvoir continuer e ma route et revoir ma famille, 1 — « Tu la reverras, lui réponeit Menad, sois de bon courage. » L'ayant alors conduit chez lui, il lui fit servir une collation, et l'ayant ensuite laissé seul, en lu, disant de se reposer, il alla égorger un mouton et préparer un grand repas Quand le voyageur eut achevé de

manger, il extenine attentivament l'omoglate du monton, le tournant, le retournant, et joiant sur Menad des regarés étennée : « Pourquoi me regardes-ta ? lui dit Mened; pourquoi estaminer set os de mouton ?-- Ce n'est rien ; hi répondit l'étranger.--- Par Allah I il faut que tu me le dise. --- As-tu une femme enceinte? - Oui, dit Menad. - En as-tu dejà eu des enfants ? - Nos, mais j'en ai en d'autres femmes. - Pais les mois voir » Après les avoir bien examinés il demanda à Menad s'il en eveit d'entres. - Je n'ai que ceux-là, répendit Menad. - « Puisqu'il en est » sipsi, are grand soin de le femme qui est endemie, car, par Allah | elle donnera le jour à un aniant qui deviendra mattre. a de tout le Maghreb et dont les fils régneront après lui. ---» Par Allah i s'écria Menad, nous n'avons jamais cessé d'espérer qu'il naîtrait dans notre famille un enfant tel que in ma l'an- nonces ; c'est une tradition que nous tenons de nos aleux, mais » nous ignorique de quelle branche il sortirait. Ta nous ap- preuds done une chose à laquelle none nous attendions depuis longtemps. > Ensuite, dit l'historien, Menad traita son hôte avec de grande

égarde jusqu'à ce qu'il se remit en route.

### mistojan in sini, pres de mesad.

L'historien dit , la femme de Ménad accouche d'un fils qui regut de son père le nom de Ziri. Jamais en ne vit un si bel enfant ; il surpassa même en beauté sea frères dant les formes et les traits étaient si parfaits que, dens le Maghreb, ou disait proverbinlement d'un bel komme : On le prendruit pour un fils de Menad. Parvenu à l'égo de dix ans, Ziri paraissant en aveir visigt, à catas de sa haute taille et de sa vigueur. Les antres enfents de l'endroitavaient l'habitude de se rassembler auteur de lui et de le nommer leur sultan. He se metteieut à cheval sur des bâtons pour représenter deux troupes en ordre de bataille, et Ziri les faisait combattre ensemble; puis, il les conduisit chez sa mèré pour qu'elle leur donnét à manger. Pendant ces repas, il se tensit debout cerrière eux, sans rien prendre.

Google

Quand il fut pervenu à l'âge viril, il profits de l'influence qu'il exerçait sur tous ceux qui l'entoursient pour ressembler plasieurs de ses parents et d'autres personnes d'une bravoure resonnes. À la tête de cette bande, il fit des incursions dans le pays des Zenata, tuant, pillant, sulevant des captifs et du butin qu'il distribus toujours à ses compagnons sans ries réserver pour lui-même. Les autres familles sanhadpennes virent d'un cell jatoux les exploits de Etri, parce qu'elles avaient capéré que l'enfant aunoucé par le devin nattrait d'elles, et, convaincres enfin que cu chef était le personnege auquel la prédiction se rapportait, elles se réunirent pour l'écreser. À la suite d'une longue guerre, Etri demoura vainqueur; il tua une foule d'une nomis, réduisit en servitude beaucoup d'autres et rentre dans se montagne [à Têteri] chargé de butin.

A la nouvelle de ces événements, les Zenzta formèrent une coalition contre Ziri, et écrivirent aux fractions de la tribe do Sanhadja qui lui résustaient encore pour les engager à faire cause commune avec eux. Ziri fut averti de ces menées, et, pariant à l'improvate, il entre dans le territoire des Magbila . tomba sur les Zenata pendant la suit, leur tua becacoup de monde, fit un grand nombre de prisonniers et rapporta à son lieu de retraite, dans la moutegne de Titori, une quantité de tôtes et de butin. Avec les chevaux pris sur l'ennemi il forma un sorps de trois cents cavaliers. Sa renommée remplit bientôt teut le Maghreb ; l'accroissement de son pouvoir inspira de vivas appréhencions aux habitants de ce pays, et les populations, remplica de crainte, s'attendacent à le voir, d'un moment à l'autre, fondre sur leurs territoires. Tous les esprits inscemis, partisans du désordre, allèrent grossir le nombre de ses troupes, et, voyant anfin que le heu où il s'était établi ne pouvait plus les contenir, ils l'engagèrent à chercher un autre local où ils seraient plus à leur ane. En conséquence de ces représentations, il se transports



Les Magbilla habitaient les plaines du bas Chelif, depuis la tour jusqu'é Mazouna.

sur le less où il bâtit, plus tard, la ville d'Achèr. Cet endroit était alors inhabité, mais il repfermait plusieurs sources d'eau-

#### PORDATION D'ACEÎT

Zira, ayant examiné cette position, dit à ses compagnons: « Voici l'endroit qui vous convient pour résidence », et il se décida à y bâtir une ville. Ceci se passe en l'an 324 (935-6), sous le règne du khalife fatemide El-Caïm, fils d'El-Mehda. Il fit alors venir d'El-Necila, de Hamza et de Tobna un grand nombre de charpentiers et de maçone, et il se fit envoyer per El-Caïm un architecte qui surpassait en habileté tous ceux de l'Ifrikia. Il obtint aussi du même prince une grande quantité de fer et d'autres matériaux. S'étant alors mis à l'œuvre, il acheva la construction de sa ville.

Pendant la domination des Aghiebides, les Zenata avaient opprimé les habitants de ce pays, et leur tyrannie n'avait cessé de s'accroître sous les règaes d'El-Mehdi et de son fils El-Caïm. Aussi, quand celui-ci ent appris que Zîri pensait à fonder une ville, il rendit grâces à D.eu en déclarant que le voisinage des Arabes lui serait plus avantageux que celui des Berbères!. Il aida même de tous ses moyens à l'accomplissement de cette entreprise.

Zhi se rendit ensuite à Tobne, à Bl-Mectle et à Hamze pour en transporter les principaux habitents à Achir; de serte qu'il peuple se nouvelle capitale et en fit une forteresse inexpugnable. On ne peuvait approcher de cette ville que du côté de l'orient, et, là, dix hommes auraient suffi pour la défendre. Située, d'ailleurs, sur une montagne escarpée, elle n'avait pas besoin de muraille; elle était arrosée par deux sources abondantes d'ex-

<sup>•</sup> Si cette parole n'est pas de l'invention d'Ibn-Cheddad, elle prouve que, déjà à cette époque, on croyait que la famille de Ziri était de race erabe.

sellente ere, et comme elle se remplit bientit de légistes, de sevente et de marchande, elle devent très-famoure \*.

\* Nove son sa morrante un Trons, aponi in acom Re-Em-maxima in accura vent). — Le 4" et le 2 juniet 4560, je longués le pied mérolonal de estie montagne rocheuse qui se présente à pie, au flui, dans une direction Est-Ouest, entre Djebel-ben-Hedjerafé et Bjebel-Karbouchis. Elle est prosque partent impratisable sur estie flora, suit vers l'Est, à lil-linh, du des poèteus pauvent passer, et anni à l'emi-ben-lindjerald. À estie exponition du Ridt, le Est apparaît domine une gigantesque muraille composée d'écormes assisses de pierress tellières.

Bus-Tahya, chaf de l'aghaith du Sud-Set, me resents, à estie àpoque, qu'en trauvait sur le Sed-et-Akhder une ville ruinée dont les restes cont appais Moste-best-qu-Settan; et, en outre, our le même montagne, une ruine molée dans se sel appais Pody-ei-Metholmes.

Je no doctal pas, dis esta époque, que nos vestiges forcent estat de la ville d'Ashir taut et si valorment cherchée; mais, engagé a-are dens l'accomplementant d'une mission apéciale qui no me permetait pas d'entreprendre des recharabes tocidentes, je des, à cause de la difficulté d'aborder out ruines par la Bud, en remettre l'exploration à une suire fois,

Co fut conferred an mois d'acht 4182 que je pur réaliser man projet. In m'engagesi alors dous l'Attas par la gorge de l'Ossé-el-Djenda et je gagnei le terdj de Mahi-ed-Din ou Zapust-bau-Masis, per la montagne des Boul-Zaruna. De la porte de la mason des hôues qui dépend de de bordj, j'avan la Kof-el-Akhtar devant moi, au piele Sud, le Dira au fiud-Mai, et le Ouan-Noura à l'Est-Sud-Mat.

Le lendemoie, 14 sout, j alies coucher chez le cald des Ouled-Solfan, et le 15, deue le matmes, j'ésais au pad du Asf-el-Akhder.

Cat immouse recher a la forme d'un fam J, qui seruit muché en fong de l'list à l'Ouest, et dont le côté souveue regardarait l'Ouest, en pourreit ensere le comperer à un homogen en prochet. L'arpane emprée entre le grande et le poste branche du sem est ce que les Arabes appellent himes en défid. Du fond de cet étranglement sert un ruis man appelé Cond-Eherza, ou vivière du éélié, une des branches espérieures de l'inner Ou estone, pendant près d'une houre eur des conches de grès, le rive gauche de cet Gord, avant d'attaindre le fond de l'impanne étratée et abrupté formés par le nonnevité du lem. Lé, our un racher qui surplembe, sont les ruines d'une forteresse qui demen, à le fou, donz sentrets estui de gauche, et le plus définie, conduit suit reines appuiées Manne-homi-se-Selten; l'autre même ches les Ouisé-Selt-Mohammed, qui sont étaleis sur le sout terrain cultivable qu'es

A cotto époque, les habitants n'employaient ni or, ai argent dans leurs ventes et sobats ; mais :le échangesient des chamesum,

rencontre dans sette montagne rechause, en debors des rives de l'Ousd-Eberen.

L'accession est des plus pinibles pour arriver sux roines de la citadelle d'Achir, car tout porte à croire que la célèbre ville de ce nom était, en effet, située à cat audroil, au moine dans le principe. Après plus d'une heure d'efforts, où les maies doivent plus d'une fois venir an escoure des pieds, sur ous strates fort inclinées d'un grès asses glassent, on arrive à un petit plateau recheux ou sont les ruines arabes d'une vente fortification en pierres, d'une aspèce de Casha. Elles domiment à peu près à pie le plateau doucement inclué anquel conduit le douxième sentier dont il a été question précédemment. Sur ce deraier plateau, on aparquit des cultures, deux aparces et des gourbis babités par des inmilies de marabout des Rebaja, des Dalad-Sidi-Mohammed, dits Ahl-si-Kef, ou gens du Rocher.

Tout porte à croire que le plaisan mohemm où se voient les ruites d'une Cashe a été l'emplacement primitif d'Achir et que le destrieux platean en plan incurré, qui s'etend so-dessonse et su Nord, a été le siège du nouves Achir dont parie Nousiri, et qui fut foudé parce qu'il devenuit impossible de recevoir deus le premier toute la population qui se présenteit. L'étede des localités read parfaitement compte de ces diverses circonstances.

Je ferat remarquer que le plateau d'Achir svait conservé sous la pouveir ture son importance stratégique su point de vue de la révolte, Quand les Oulad-Alan voulzient se sonstraire à la nécessié de payer l'impôt, ils se rafugialent dans cette partie du Kef-el-Akbdar où l'on se pouveit pas les forcer. La tactique employée par les Homain, tribu tarbulente dont Thu-Khaldeun fait assuvant mention, c'était conservée traditionnellement dans le paye.

Le Kef-el-Akhdar appartient, le côlé occidental, aux Oulad-Alan, et., le côlé oriental, sux Beci-Sirman.

Le nom de Tater tezh, que cette mentegne perteit nom ies Turca, aignifia Rocher de Titeri. Le nom de montagne de Titeri n'appartient, à proprement parier, qu'à le partie occidentale du Kel-el-Akhder, celle qui est aux On ad-Alan et aux Rebata.— Le mot Achir, en berbère Yachir, signifie graffe et s'applique à de fortes positione militaires qui seut comme la graffe dont le valequeur menane sans come le valeque Cest une appellation asses commune es Algérie. El-Idrici place, avan rateou, "Achir de Ziri (Achir-Ziri) à une journée à l'Est du pays dus Busi-Modjeber, ou Mondjebeur 1933, ch l'on vient d'installer le smale des spakis, suire Char-Bokhart et le confinent éu Cheff et de Oued-Bohman. — (Note communiquée par M. Berbrugger.)

des bœuse et des moutons contre les objets dont ils avaient besoin. Cet état de choses décida Zfri à battre monnaie. Il sit alors à ses troupes des dons considérables et leur affecta une solde régulière, de sorte que les pièces d'or et d'argent abondaient dans le public. Les peuplades nomades qui fréquentaient les environs consentirent à travailler la terre, et, comme Zfri les protéges contre les Zensta, il entretist ainsi l'inimitié qui régua entre ceux-ci et les Sanbadys.

Ayant confié le commandement d'Achtr à son frère, Makcen-Ibn-Menad, il partit pour le Maghreb et se présents devant Disraoua. Mouça-lbn-Ab.-'l-Afta, chef qui gouvernait dans cette ville au nom de prince omérade, Abd-er-Rahman-[en-Nacer-] lbu-Mobammed, souverain de Cordeue, vint au-devant de lui avec un riche cadeau, composé de belles esclaves et d'autres objets : puis, il lui adressa ces paroles : « Monseigneur l j'ai » consent à gouverner au nom des Omérades dans le seul but » de me faire respecter des Zenata; et, puisque Dieu a amené » cette rencontre en vous conduisant ici, je me déclare votre a alité et votre serviteur dévoué. D'ailleurs, vous êtes mon » voisin et nous savons que l'épée du voisin est plus à redouter que celle de l'homme qui demeure au loin l = Zfri l'accuellit avec bisaveillance et lui dit e Si jamais un danger » te mezace, écris-moi et j'enverrai mes troupes à ton se-1000

Dans la cuite, Mouça se plaignit à Ziri de la tribu de Ghomera:

« C'est, disait-il, une rece impie qui profane les choses les plus

» sacrées. Il vient de s'élever chez elle un faux prophète qui y

» enseigne une dectrine abominable. » Ziri marcha donc avec
lui contre les Ghomara et fit prisonaier l'homme qui se donnait
pour prophète. Ce malheureux fut conduit à Achtr et interrogé
par une commission de jurisconsultes : « Si tu es prophète, lui

» dirent-ils, montre-nous la preuve de ta mission. » — « Mon

» nom, répondit-il, est écrit dans le Coran. » — « Et quel est

» ton nom? » — « Je m'appelle Ha-mim; mon père se nommait

» Menn-Allahs (don de Decu) et neus lisons dans le Coran :

» Ha-mim (est) la révélation du livre de la part de Dieu

» (min-Allahi), le puissant, le sage '. » Ces docteurs le déclarèrent digne de mort et le livrèrent au bourreau \*.

Une étroite amitié, dit notre historien, régna entre Ziri et [le khalife fatemide] El-Caim. Elle eut pour cause la conduite de Ziri pendant que la ville d'El-Mendia fut bloquée par Abou-Yerid. Ayast alors reçu d'El-Caim une lettre dans laquelle ce prince lui exposa que les habitants souffraien, toutes les horreurs de la disette, il y expédia cent charges de blé, escortées par deux cents cavaliers sanhadjiens et cinq cents esclaves nògres. Ce convoi pénétra dans El-Mendia, et El-Caim en témoigna sa gratitude à Ziri en lui expédiant un cadeau dont la richesse surpassa toute idée et qui se composa, entrautres choses, d'étoffes magnifiques, de chevaux de race et de selles ornées de pierreries.

FIN DE L'EXTRAIT



<sup>\*</sup> Coran, socrate, xt, verset 1.

Comparez ceci avec le récit d'Ibn-Khaldoun, p. 143 de ce volume.

o gitzes vy Google

Origina from HARVARD ÜNIVERSITY

# HISTOIRE DES FATEMIDES Par Ibn-Khaldoun.

#### MITRODUCTION.

L'établissement de la dynastie des Fatemides fut le premier triomphe des Ismailiens, l'une des nombreuses sectes hérétiques qui naquirent de bonne heure dans le sein de l'islamisme. Chiftes, ou partisant, de la famille d'Ali, ils avaient pris les armes pour faire valoir le principe de l'hérédité du khalifat dans la descendance du gendre de Mahomet. Les chapitres suivants, renfermant une esquisce de l'histoire des quatre premiers khalifes fatemides, sont tirés de la partie encore inédite du grand ouvrage d'Iho-Khaldoun et offrent de bons renseignements; mais, pour être les avec avantage, ils exigent une certaine connaissance de la nature du khalifat et du caractère des sectes chrites. La notice que nous donnons ici, et dont nous avons emprenté les matériaux sux Prolégomènes de notre auteur et à d'autres ouvrages, fournire au lecteur les indications dont il pourra sentir le besoin.

Google

H\_ R 00\_R

## DO REALIPAY DE DOS SECTES CRÍTICS.

Les empires, dit ibn-Khaldoun dans ses Prolégomènes, naissent de la nécessité où se trouvent les hommes de vivre en société. Il y a trois espèces d'empires : le despotisme (molit), le gouver-soment réglé par des lois (sieçe), et le khalifat ikhilefe). Dans le premier, le peuple travaille pour accomplir les projets et satisfaire les caprices d'un seul individe, dans le accond, il agit d'après cartaines prescriptions établies par la raison humaine en vue des intérête matériels seulement; dans le troisième, il ebéit à une lei promulguée par un législateur ayant une mission divine, loi par laquelle le bouheur des hommes est assuré dans le vie future ainsi que l'accessoire de ce borheire, leur hum-ètre dans ce monde-ci. Le droit de faire exécuter le loi révélée appartient au législateur et ensuite à ses successours ou khalifes.

Le mot khalifat signifie fieutenance; le khalife est lieutenant du legislateur, revêtu de l'autorité spirituelle et temporelle, son devoir est de maintenir la religion et de l'employer pour gouverner le monde. Son titre est khalifs du Prophète de Dieu; selui de khalifs ou lieutenant de Dieu syant été rejeté par Abou-Bokr et ne pouvant souteur l'examen de la raison : en effet, lieutenance suppose l'absonce du chaf; or, Dieu est précent partent et à tout instant.

Le tetre d'Émir-el-Mountanie (commandent des droyants) appartient exclusivement au khahie. L'usage en lut introduit lors de l'avenement d'Omar . à l'exemple de son prédécesseur, Abou-Bekr, qui avait adopté le titre de khalifs du Prophète de Dieu, Omar voulut d'abord prendre celui de khalifs du khalifs du Prophète de Dieu, mais, trouvant que cette formule renferment une répétion incommode, répétition qui, avec l'avenement de choque nouveau khalifs, devrait a'augmenter par l'addition du même terme, il choisit pour lui et pour ses successeurs le titre d'Émir-el-Mounents.

Le khalifat s'appelle aussi imamet et le khalife imam (modèle, directeur, président); car, de même que l'imam ordinaire dirige, pendant la prière, les mouvements des assistants par les siens, de même le grand imam ou khalife dirige la conduite de tous les vrais croyants.

Dans les premiers temps de l'islamisme, le khalifat était éjectif ; mais, après la mort d'Ali, gendre et quatrième successeur de Mahomet, les Omérades de l'Orient usurpérent cette dignité et la rendirent héréditaire dans leur famille. Lis conservèrent l'agtorité depuis l'an 44 (661 de J.-C.) jusqu'à l'an 432 (750), guand elle leur fut enlevée par les Abhacides. Cette maison régna de 432 à 656 (4258), époque de la prise de Baghdad par les Tarters. Après cette catastrophe, un membre de la famille abbacide se réfugia es Egypte, pays qui était alors gouverné par la dynastie des Mamlouks bahrites, et y fut proclamé khalife. Lui et seg descendants conservèrent ce titre suns jamais pouvoir exercer la moindre autorité. En l'an 923 (4547), lors de la conquête de l'Egypte par le sultan ottoman, Selim I, les prérogatives du khahiat furant cédées au vanqueur et à ses héritiers par El-Motéwekkel, le vingt-unième khalife de la seconde liguée des Abbacides.

Selon Ibn-Khaldoun, qui rapporte l'opinion des anciens docteurs musulmans, il faut, pour être éligible au khalifat, réunir en soi cinq conditions :

- 1º Le savoir (ilm);
- 2º La justice (edala);
- 3º Les moyens d'action suffisants (ki/ais) pour exécutor ses décisions,
- 4º L'usage des ciuq sens et des quatre membres du corps (teluma-i-el-hawass ous-'i-adai');
- 5º Le parenté (noceb) avec les Coreich, tribu de Mahomet.

Cette dernière condition cessa d'être obligatoire quand les Coreich ne furent plus assez nombreux ni assez forts pour soutenir leurs khalifes.

32

1-3 -

Les docteurs hanchtes déclarent que le khalife doit réunir les conditions suivantes :

- 4. L'islamisme,
- 2" L'étet d'homme libre;
- 3. Le sexe masculin ;
- 4º L'état de la raison;
- 5º L'àge de la majorité.

Dans les premiers siècles, l'unité du khalifat fut regardée comme an des principes essentiels de cette institution; mais, forsque la grande étendre de l'empire est affaibli l'autorité souveraine, et l'eut empéchée de se faire sentir dans les provinces éloignées, les chefs qui s'emparèrent du pouvoir adoptèrent souvent le titre et les attributs du khalifat. Dans l'Occident, les derniers souverains ométades, les ldricides, les Patemides et les Almohades fournirent des exemples de cette usurpation. Il est vrai qu'une mesure aussi irrégulière paraissait être justifiés par l'intérêt du bien public, et sie avait même en sa faveur l'approbation de deux grands docteurs de l'islamisme, l'Ostad Abou-Ishac-el-Islamisme, l'Ostad Abou-Ishac-el-Islamisme, l'est d'Imam-el-Haremein, Abou-'l-Māsli-'l-Djoweini's. Il en est résulté que le titre de suttan, donné généralement aux princes qui exercent le pouvoir temporel, est quelques fois devenus synonyme de celui de khalifa.

L'imam ou khalife devait-il être choisi par le corps des musulmans ou désigné par sou prédécesseur? Telle fut la question qui donna lieu aux guerres de auccession et à la formation des

nectes chittes.

Le mot chid signifie compagnens, partisons, secteures; il est employé pour désigner les partisons d'Als et de ses enfants. Les chittes, bien que formant plusseure sectes, s'accordaient à déclarer :

<sup>·</sup> Docteur chafite mort, en Perse, l'an 448 (1021 de J.-C.).

<sup>\*</sup> Co doctour chafite, matif de la ville de Neiçapour, en Perse, mourat, l'an 178 (1986).

- 4º Que l'imamat ne devait pas être électif;
- 2ª Que l'iman était impeccable;
- 3º Que le premier (mam fut désigné par le Prophète;
- 4º Qu'Ali fut la personne choisie pour cet office.

A l'appui de ces principes ils citaient certains versets du Coron et certaines traditions relatives su Prophète; mais leurs adversaires prétendaient qu'ils avaient donné à ces versets une fausse uterprétation et qu'ils avaient ailégué des traditions dont les unes étaient fausses et les autres nullement concluantes.

Les principales sectes chîttes sont les Zeidia, les Keiçania, les Ithna-Acheria, les Ismatlia et les Gholat.

Les Zeidia, partisaus de Zeid, fils d'Alı, fils d'El-Hocein, fils d'Ali et de Fatema, déclaraient que l'imamat pessa d'Ali aux enfants qu'il eut de Fatema, fille de Mahomet. Cette secte forma deux branches dont l'une eut pour principe que l'imama devait être désigné par son prédécesseur, et l'autre, quel'imamat était électif, mais sans pouvoir sortir de la descendance de Fatema. Les deux partis s'accordaient à enseigner que l'imama devait être savant, indifférent aux biens mondains, libéral, couragenx, prompt à faire valoir ses droits par la force des armes.

Cette dermière condition fut la cause de plusieurs révoltes sous le khalifat des Omérades et sous celui des Abbaoides. Voici la liste des mams zeidiens:

Ali, file d'Abou-Taleb,

Bl-Racen. fils d'Alı,

El-Hocein, fils d'Ali,

Ali-Zein-el-Abedia, fils d'El-Hocein,

Zeid, fils d'Ali, fils d El-Hocein et fondateur de la secte, il prit les armes à Konfa et fut vaince et tué par les Keigenia.

Yahya, fils de Zeid, fot tué à Djouzdjan, après avoir légaé l'imamat à

Mohammed, fils d'Abd-Allah, fils de Hacen, fils d'El-Hacen, petit-fils de Mahomet. Ce personnage, surnommé En-Nefte ez-Zelia (l'ame pure), prit le titre d'El-Mahdi, se révolta dans le Hidjaz et fut tué par les troupes d'El-Managur, le khalife abbacide.

Ibrahlm, frère et successeur du précédent, se révolta à Basra et fot défait et tué par les trospes d'El-Mansour.

Mohammed, fils d'El-Cacem, fils d'Ali, fils d'Ali, fils d'Omar, frère de Zeid, fils d'Ali, leva l'étendard de la révolte à Talecan, fut vaince et fait prisonnier par les troopes du kholife El-Motacem.

Le Zendji, descendant d'Erça, fils de Zeid, se souleva à Basra. Idris, frère de Mohammed-Iba-Abd-Allah et descendant d'El-Hacen, petit-fils de Mahomet, s'empara du Maghreb-el-Acsa et y fonda une dynastie.

El-Hacen-Ibn-Zeid, descendant du même Bl-Hacen, fonda un royaume dans le Taberistan.

El-Atrouch, autre descendant d'Ali, a'établit dans le Desleur.
Comme Zeid, fils d'Ali et fondateur de cette seete, avait fini par admettre la validité de l'imamat des deux chetha, Abou-Bekr et Omar, plusieurs de ses partisans répudiérent son autorité et obtinrent, pour cette raison, le sobriquet de Rafedites (récusants). Dans la suite on applique cette désommation à toutes les sectes chittes. Zeid reconnaissait bien le mérite supérieur d'Ali, mais il persiste néanmoins dans son opinion au sujet des deux cheikhs, « car, disait-il, on doit accepter le préféré quand même il s'en trouversit un préférable. »

Les Keiçania enseignaient que l'imamat passa des enfants de Patema à un autre fils d'Ali, nommé Mohammed-lbn-el-Hanefis, parce qu'il avant pour mère une femme de la tribu de Hanèla. Keiçan était client d'Ibn-el-Hanefis. Une branche des Keiçanis eut pour principe fondamental que l'imamet fut transmis par ibn-el-Hanefis à son fils, Abou-Hachem, lequel délégus son autorité à Mohammed, fils d'Ali, fils d'Abd-Allah, fils d'El-Abbas, oncle de Mahomet. De Mohammed l'imamet passa à son fils, Ibrahim, surnommé pour cette raison, l'issam, et celui-ci légus ses pouvoirs à son frère Abd-Allah-es-Saliah, fondateur de la dynastie des Abbacides. On voit mi la raison qui décida Iba-Khaldoun à compter les Abbacides au nombre des Chittes. Comme El-Abbas était petit-fils de Hachem, on donns à cette fraction de secte le nom de Hachemitas.

Les Imamia (imamiens) formaient deux sectes : les Ithnaacheria et les Ismatiia. Les Ithna-acheria, ou Duodécemains, comptent jusqu's douze imams et s'arrêtent sur le dernier qu'ils prétendent être toujours vivant, mais invisible. On les appelle aussi Ouakefia ou Moncoakkefin, c'est-à-dire les gens qui s'arrêtent ou qui arrêtent. Voici la liste de leurs imams .

- 4º Ali, fils d'Abou-Taleb.
- 2º El-Hacen, fils d'Alı,
- 3º El-Hocein, fils d'Ali,
- 4º Ali-Zein-el-Abedin, fils d'El-Hocein,
- 5º Mohammed-el-Baker, fils de Zein-el-Abedin.
- 6° Djåfer-es-Sadek, fils d'El-Baker,
- 7º Mouça-el-Kadem, fils de Djafer,
- 8º Alı-er-Rida, fils de Movça,
- 9º Mohammed-et-Téki, fils d'Er-Rida.
- 40° Ali-ol-Hadi, fils d'Et-Téki,
- 11º Bacen el-Askeri, fils d'El-Hadi,
- 42º Mohammed-el-Mehd , l'attendu (el-Montader), fils d'El-Askeri.

Ce douzieme imam n'avait que douze ans quand il entra dans un souterrain et n'en sortit plus. Selon les duodécemains, secte dont les doctrines prédominent ercore en Perse, il reparaîtra lors de la fin des temps, pour remplir la terre de sa justice. Cet imam est le *Mehdi* ou dengé que Mahomet a prédit et dont l'arrivée est toujours altenaue.

Les Ismailie on Ismailiens reconnaissent les six premiers imams de la liste précédente. Leur septième imam est Ismail, fils de Djàler-es-Sadek; il fut désigné par son père comme successeur à l'imamet, mais il mourut avant lui. Leur huitième imam, Mehammed le caché (El-Mektoum), fils d'Ismail, fat le premier de leurs imams cachés, personnages qui ne se montraient jamais et qui se bornaient à transmettre leurs ordres au monde par la bouche de duit, c'est-à-dire invitaurs. Cette classe d'hommes étaient les émissaires, agents politiques et missionnaires de l'imam. Djàler-el-Mosaddec, fils du précédent, fut leur

second imam caché; Mohammed-el-Habib, fils de DjAfer, en fut le troisieme et dernier. Obeid-Allah-el-Mebdi, fils d'El-Habib, et leur onsième imam, se manifesta en Afrique,où il fonda la dynastie fatemide. El-Hacen-lbn-Sabbab, un autre imam des Ismalliens fonda, en Irac, la dynastie des Assassins (Hachichia).

La dectrine de l'imam caché (mektoum, baten) procura aux Ismailiens le nom de Batenia (Baténiens). On les appelait aussi Molheda (impies), parce que leurs dectrines secrètes condui-

saient à l'athéisme par l'infidélité.

L'incarnation de Dieu dans la personne de l'imam, la métempsychose, ou transmigration de l'âme de l'imam dans le corps de son successeur, les autres opinions, plus ou mois extravagantes, au sujet de l'excellence de ce personnage, ont mérité à plusieurs de ces sectes le nom de Ghetat (extravagantes).

Dans l'Exposé de la rengion des Druzes, par M. de Sacy, on trouvers une longue notice sur les chilles et sur leurs doctrines secrètes. L'histoire des douze imams de la secte des Duodécemains est racontée par M. Reinaud dans ses Monuments arabes persons et turcs, tom. 1, page 329 et suiv.

## 🐧 les, -- CROTANCES DES BUODÉCHMAINS 4.

Cette socte enseignait que l'imamet passa de Djafor-ce-Sadec à son fils Mouça el Radem. Les révoltes suscitées par les dars du nouvel imam obligèrent [le khalife] Haroun-er-Rechid à le faire conduire de Médine à Baghdad pour y rester prisonnier, sons la garde de [Sindi-]Ibn-Chahek \*. Mouça mourut en l'an 483 (799-860), empeisonné, dit-on, par des dattes que lui effrit Yahya-Ibn-Khaled [le barmekide, vinir d'Er-Rechid]. Après lui, disent les partisant de cette famille, l'imamat dévolut à son fils,

4 302



Les chapitres qui suivent sont tirés de la partie inédite de l'Histoire universelle id'ibn-Khaldoun.

<sup>\*</sup> Cet efficier était prévôt de la maréchaussée (sahéb-es-chorta) à Beghéad. — (Ibn-Khallikan, I. s., p. 848 de ma traduction.)

Ais-er-Rida (l'agréé); un des membres les plus respectés de la femille de Hachem [grand-père de Mahomet]. Er-Rida vivait dans l'intimité Et-Mamoun, et en l'an 204 (846-7), il fut désigné par ce khalife comme héritier du trône, afin de mettre un terme aux révoltes que les dais du parti chîtte excitaient de teut oûté. El-Mamoun était alors en Khoraçan, d'où il ne rentra en Irac qu'après le mort de son frère El-Amin '. Les partisans des Abbacides se recrièrent contre la nomination d'Er-Rida, et proclamèrent à Baghdad, le khalifat d'ibrahîm-lba-el-Mehdi, oncle d'El-Mamoun. Celui-ci partit alors pour l'Irac, accompagné d'Ali-er-Rida, mais avant d'y arriver, il perdit son protégé : Ali mourut en chemin, l'an 203 (848-9), et fut enterré à Tous a Quelques personnes disent qu'il fut empoisonné par El-Mamoun.

D'Er-Rida l'imamat passa à son fils Mohammed. El-Mamounlui témoigna heaucoup de considération et lui donne sa fille en mariage, l'an 305. Mohammed mourus en 220 (835), et sui enterré dans le cimetière des Coreich [près de Baghdad]. Selonles Duodécemains, il eut pour successeur son fils Ali, surnommé El-Badi (le directeur) et El-Djouad (le noble). Celni-ci mourus en 254 (868) et sut enterré à Koum [en Perse]. Ihn-Said (coyax tome I, p. 9, n. 4) dit que le khalife El-Motezz le sit empoisonner.

L'imamet passa d'Ali à son fils El-Hacen, auquei en donna le surnom d'El-Askeri parcequ'il naquit à El-Asker, ville qui porte aussi le nom de Serr-man-rea (Samarra). Lors de la mort de son père, il y fut retenu prisonnier, et il y mourat en 260 (873-4). Son corps fut déposé dans le mausolée qui renfermait colui de son père. Sa femme, qu'il laissa enceinte, denna le jout

4.3 %



<sup>\*</sup> Bu-Khaldoum surait dù éorire : après le détrénement d'Ibrahim, fils d'El-Mehdt, ce qui out lieu en l'au 203 (948). Ce fut en 196 (811-2) qu'El-Amin fut tub, à Baghdad, après avoir usurpé le trôns.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tous était alors la capitale de la province de Khoraçan. Le Machhed, ou tombeau, de l'imam Er-Rida en est éloigné de deux lieues. Les Chilles regardent ce temple comme plus vénérable que celui de la Macque. — (Voy. Menumente arabes, persens et turce, par M. Reinaud, t. r., p. 373.)

à un fils que l'on nomma Mohammed et que l on retint prisonnier. Selon les rapports [des chittes], il entre, avec sa mère, dans la siterne (serdab) de la maison paternelle et ne reparut plus. Les chiitos lo regardent comme successeur do son pere dans l'imamat, et ils lui donnent le titres d'*El-Mehdi (le dirigé*) et d'*El-Hoddje* (Pargument, la preuve). Ils croient qu'il vit encore et s'attendeut à le voir reparaître un jour. Comme it était le douzième successeur d'Ali, ses partisans ont reçu le titre de Duodecemains. On en trouve à Médine, à El-Karkh [faubourg de Baghdad], à Es-Chem (Dumas), à El-Hille, et en Irac. La citerne dans laquelle il disparut est à El-Hilla, et nous avons entendu dire qu'encore aujourd'hui, les gens de cette secte y amenent chaque soir une monture toute caparaçonnée, et, qu'après la priere, ils prononcent à basse voix, les paroles suivantes : « Sors, ô imam, et » viens à nous ! Les hommes sont dans l'attente ; tous les êtres demeurent interdits; l'injustice remplit le monde; la vérité en > a disparu. Sors et viens à sous! Nous reconnaissons la grande » miséricorde de D.eu dans le souvenir qu'il nous a laissé de toi 1. » Ils répètent cette invocation jusqu'au moment où les étoiles commencent à paraître ; puis, ils se retirent pour recommeacer le lendemain. Egarés par l'esprit de secte, ils ont le folie d'attendre le retour au monde d'une personne morte depuis des siècles.

#### § II. — CROYANCES DED ISHAYLIRUS.

Les Ismailiens comptent pour imam, après Disier-es-Sadec, son fils Ismail. Abou-Disier-el-Mensour [le khalife abbacide] l'ayant fait chercher, reçut du gouverneur de Médine une attestation portant qu'il avait cessé de vivre. Bien qu'ismail mourut avant son père, ses partisans prétendent que l'imamat dévolut à

<sup>\*</sup> L'on sesure qu'encore sojourd'hei en tient en besu chevel toujours sellé et bridé dans les écuries du roi de Perse, afin que l'éssensétenés ait une mouture toute prete quand il fera se seconde apparitore.

lui et à ses enfants par le fait d'avoir été désigné par son père comme héritier de cette dignité ; ils citent même à l'appui de leur opinion ce qui se passa quand Moïse désigna Aaron [comme grand-prêtre, la prêtrise resta dans la postérité d'Aaron] bien qu'il mourut avant son frère. Selon ces sectaires , la transmission de l'imamat ne peut pas rétrograder, car Dieu ne peut pas commeacer une chose qui existe déjà. Ils disent aussi que Mohammed, fils d'Ismail, était le septième et dernier des *imami visibles* : et le premier des imams cachés. Par le mot cachés ils veulent dire qui se dérobent [aux recherches de leurs ennemis] et qui manifestent leur autorité au moyen de dois (missionnaires, émissaires). Selon eux, il y eut trois imams cachés, et la terro ne sera jamais sans posséder un imam, suit visible, soit caché, et descenda de l'un ou de l'autre de ces trois ; aussi doit-il y avoir des personnes autorisées de proclamer les droits de l'imam. lls comptent leurs imams par groupes de sept, nombre qui est celui des cieux et celui des planètes, et ils comptent les natiba (lieutenante des imams) par douze; reprochant aux chittes imamiens d'appliquer aux imams le nombre qui ne convient qu'aux nakibs. Ils regardent Mohammed-el-Mektoum (is caché), fils d'Ismaîl, comme le premier des imams cachés: son fils Djaferel-Mosaddec est pour eux le second imam caché, et, Mohammedel-Habib (le bien-aimé), fils de celui-ci, est le troisième. Après Mohammed, ils fost entrer en compte son fils, Obeid-Allah-el-*Hehdi (le dirigé*), fondateur de la dynastie [fatemide] en Ifrikia et en Maghreb, prince dont l'autorité fut établie chez les Ketema par Abou-Abd-Allah-es-Chii.

Ces Ismaïliens sont le peuple qu'on appelle *Carmati*. Ils fondèrent, à Bahrein [en Arabie], une dynastie représentée par Abou-Said-el-Djennahi et ses descendants.

Un de leurs dais, nommé Abou-'l-Cacem-el-Hocein-lbn-Ferroukh-Ibn-Haucheb-el-Koufi, surnommé El-Mansour, travaille dans le Yémen en faveur de Mohammed-el-Habib et puis, en faveur d'Obeid-Allah-[el-Mehdi], fils de celui-ci. Il avait d'abord été duodécemain; puis, ayant reconnu l'impuissance de ce perti, il adopte les opinions des Isma'liens. Mohammed-el-Habib

ſ

l'envoya en Yémea comme missionnaire (dei), sur la nouvelle que Mohemmed-Ibn-Yàfer, roi de Senă, avast abdiqué le trône pour moter une vis de pénisence et de dévotion. Arrivé en ce pays, Iba-Haucheb trouve, dans la ville d'Aden-Lee, des chittes appelés les Beni-Mouçs, et obtint l'appui de leur chef, Ali-Ibael-Fadl le Yémesste. Mobammed les annonce ensuste par écrit qu'il veneit d'accorder à Obeid-Allah-[al-Mehdi] l'héritage de l'imamat, et il l'autorisa, en même temps, à fairs valoir les droits de ce prince par les armes. Pour se conformer à cet ordre. Iba-Baucheb propages la doctrine ismattienne dans le Yémen, et, ayant rassemblé des troupes, il s'empart de plusieurs vulles et se fixadass Sant, d'où il chasse [la famille régnante] les Beni-Yafor. De là il répandit ses dans les provinces du Yémen, de Yémana, de Bahrein, du Sind, de l'Inde, de l'Egypte et du Maghreb. Ces missionnaires travaillèrent à gagner des prosélytes. pour la cause du membre agréé de la familie de Mahomet (er-Arda mis al Mahammed); mais ila ne firent connature l'identité de ce personage et [du file] de Mohammed-el-Habib, qu'après avoir vu rétablir l'autorité de leur maître dans le Yémen.

Abou-Abd-Allah-es-Chir, émissaire de celui-ci, se rendit chez les Ketama. Arrivé en Ifrîkia, il y trouva un grand nombre de Baténiens, secte dont les doctrines avaient été introduites dans ce pays par les dais de Djafer-es-Sadec. Ces croyances s'étaient propagées chez les tribus herbères et surtout chez les Ketama. Aussi, commença-t-il, ce dai du Mehdi, à enseigner ces principes, à les répandre et à les faire fructifier, de sorte qu'il put enfia accomplir sa tâche et proclamer la souveraiseté d'Obeid-Allah.

## § 111. — COMMERCEMENT ON LA DYNAMIE OBRIDITE.

Obaid-Allah-el-Mehdi, premier souverain de cette dynastie, était fils de Mehemmed-el-Habib, fils de Djâfer-el-Mosadden, fils de Mohammed-el-Mektoum, fils de Djâfer-ee-Sadec. Telle est la filiation de ses aïeux, selon les historiens du Maghreb: telle est eussi la manière que le généalogiste Mohammed-lba-Asâd-el-Bjeurii expose l'origine de ce prince, dans son ouvrage sur la

familie des Mohenne, émirs de Médine. Perient des Habib, branche du Mohenne, it dit : « Au nombre des descendants » d'Ismaïl l'imam, on compte les Habib, enfants de Mohammed, » fils de Djåfer, fils de Mohammed, fils d'Ismaïl ; de cette familie » est la souche d'une dynastie de khalifes, sur lesquels soit le

> salut! • On voit, per ce passage, qu'El-Djouali regardait les Fateraides-obeidites comme descendants de Mohammed-el-Habib.

On me doit tenir nuom compte des attaques dirigées contre cette généalogie par les gens de Caitouan \* et d'autres heux; on ne deit, non plus, faire aucun cas de la déclaration dressée à Bughdad, sons le khalifat d'El-Cader, écrit dans lequel on contestait les titres des Obeidites à une origine aussi illustre et auquel en décida plusieurs docteurs très-éminents à sonscrire leurs nome. [Tout cela ne peut avoir aucune autorité] puisque la lettre par laquelle El-Motaded invita [Zindet-Aliah]-Ibn-el-Aghleb, seigneur de Cairouan, et [Elfea-]Ibn-Midrar, prince de Sidjilmeise, à un saisir d'Obeid-Allah, qui vensit de passer dans la Maghreb, est en elle-même une preuve qui confirme les prétentions des Obeidites [Fatemides] \*. D'ailleurs, les poésies du céert/ Er-Ricia nont positives à cet égard \*, et il ne faut pas

<sup>•</sup> On a déjà vo, t. r, p. 32, et t. n, p. 20, que sous le règue d'El-Moëzz le ziride, la population de Caironau répudia le doctrine et l'autorité des Fatemides pour reconnaître la suprématie des Abbacides.

<sup>\*</sup> La description topographique du Caire, par El-Macrizi, renferme un obspire qui rend plus clairement la pensée d'Ibn-Khaldoun. L'auteur égyptien prétend que si El-Mouded ent considéré Obeid-Allah comme un imposteur, il ne se serait que donné tent de peine pour le fière arrêter. On peut voir la traduction de tout ce passage d'El-Macrizi dans les Druses de M de Sacy t. r. p. ext., et dans la Chrestomathie du même orientaliste, t. ri, p. 20 de la deuxième édition. Il faudrait des reisonnements plus concluants que coux d'El-Macrizi pour justifier les prétentions des Obéidites.

Il ne fant pas confondre le Cherif Mohammed-er-Ride, mort en \$66 de l'hégire, eves son parent, l'imam Ali-er-Ride. Ibn-el-Athir nous apprend qu'en n'oss pas insèrer ces poèmes dans le recueil des pièces composées par le Cherif, et il en nite un passage dans lequel ce poète reconnaît, d'une manière positive, que les Fatemides de l'Egyple appartensient à la famille d'Ali, gendre de Mahomet.

oublier que les individus dont les signatures ferent apposées à la déclaration dranée à Baghdad, n'y témagnèrest que par out-dire, et l'on sait es que cels vaut. Nous pouvens ajouter que la généalogie des l'atemides avait déjà subi, à Baghdad, depuis cent ans, les attaques des Abbacides, et que l'opision publique n'y était formée sur celle de la cour. Aussi, un témoignage d'out-dire, témoignage purement négatif, fut tout ce qu'on put opposer à cette généalogie, et cela à une époque où l'état seul des choses offrait la preuve la plus évidente du soutraire, puisqu'on reconnistant l'autorité des l'atemides en plusieurs endraits et même à la Mecque et à Médine. Quant à caux qui fout descendre cette famille d'un juif ou d'un chrétieu, qui lui sesignent Meimonn-el-Caddali ou tel nutre pour ateut, nous dirons que cela seul suffit pour prouver la perverseté et l'infamie de ces gens-là \*.

Les Obeidites (ou l'atemides) s'ecquirent des partisans en Orient, dans le Yémen et en l'arkin. La première manifestation faite en Afrique per cette famille fut l'arrivée des missionnaires Bl-Holoumi et Ahou-Sofyan. Djâfer-es-Sadre les y svait enveyés, duant que le Maghreb était us sol inculte qu'ils devaient défricher en attendant la venue de l'hommé chargé de l'ense-mencer. L'un de ces agents s'établit à Mermadjenna et l'autre à Souc-Djetnar \*, localités du pays des Ketama. Dès-lors, l'appel [en faveur de l'imam] se fit entendre dans toute cette contrée.



<sup>\*</sup> Voy., à ce sujet, l'article d'El-Macrini dens le Chrestomathie de M. de Sacy, t se, p. 48 et eure, amai que le chapitre sur l'origine dan Peternides que cet illustre orientaliste e toséré dans son l'inforce des Drume. Il est à regretter que, dans se même chapitre, les nouse de tribue et de localités ne soient pue tenjours etacts; on y lit, par exemple, Modmadyiana, à la place de Mermadyiana; Bené-Seleiman, à la place de Mermadyiana; Bené-Seleiman, à la place de Beni-Sikyan; Becorne, pour Belevino, Bandyas, pour Tidjes; Elevis, pour Laribue; Mashanaya, pour Mechiana, etc. Cas festes proviennent de l'incorrection des manuscrits dont M. de Sacy a étalt servi.

<sup>\*</sup> Le montrarit d'En-Noweiri perte Sono-Himar. Il faut probablement changer la position d'un point et lire Sonf-Djenfer. Le première mot du cu nom composé signific rivière en langue berbbre, le succed est trabe et signific gravier. C'est l'équivalent de Ouedi-l'e-Roud (rivière de soble), le Oued-Roumel qui oncle au pud de la ville de

Mohammed-el-Babib se tensit à Salemia, dans le territoire d'Emesse et y recevait les visites de ses partisans chaque fois qu'ils se rendaient en pélerinage au tombeau d'El-Hocein [le troisième imam]. Mchammed-lbn-el-Fadl, étant arrivé d'Aden-Las, pour avoir une entrevue avec lui, fut renvoyé en Yémen avec Rostem-lbn-el-Hoceis-lbn-Haucheb 4, afin d'y faire ouvertement un appel au peuple et de lui apponcer que le Mehdi allait paraître. Eu l'an 268 (884-2), les voyageurs partirent d'El-Cadicia et, étant arrivés à Aden-Las, vers l'époque où Moharemed-lbn-Yâfor avait abdiqué le pouvoir, ils s'arrêtèrent chez les Beni-Monça, partisant de leur imam, et proclamèrent le Mehdi de la famille de Mahamet. Ibn-Haucheb se rendit mattre de presque tout le Yémen, et, après avoir pris le surnom d'El-Mansour (le victorieux), il construisit une forteresse sur la montagne de Las et enleva Sanà aux Beni-Yàfor. La mission dont il s'était chargé fut couronnée de succès, et ses émissaires se répandirent dans le Yèmen, Yémans, Bahrein, le Sind, l'Inde, l'Egypte et le Maghreb.

Un autre missionnaire de Mohammed-el-Habib se nommait Abou-Abd-Aliah-el-Hocein-ibn-Mohammed-Ibn-Zékéria \*. On le désignant aussi par le titre d'El-Mohteceb (magistrat de police), parce qu'il avant remplit les fonctions de cette office à Basra. Quelques personnes disent que ce fut Abou-'l-Abbas-el-Mektoum, frère d'Abou-Abd-Allah, auquel on donnait ce titre. Abou-Abd-Allah s'était acquis le titre d'El-Moultem (le présepteur), parce qu'il avait d'abord enseigné les doctrines des Imamiens [duodécemains]. Mohammed-el-Habib, auquel il s'attacha, reconnut en lui un homme fait pour le seconder, et l'envoya en Yémen afin de prendre les instructions d'Ibn-Haucheb et d'aller

Constantine. L'on sait, du reste, que Léon l'Africain donns à la rivière de Constantine le nom de Sulgemare (Souf-Djemar).

<sup>\*</sup> Ci-devant, p. 505, os personnage est nommé Abou-'l-Cacem-el-Hoceto.

Les historieus donnent ordinairement à ce personnage le nom d'Abou-Abd-Allah-es-Chi).

ensuite établir une mission chor les Estams. Ahou-Abd-Allah étadia avec assidaité sous Ibn-Haucheb, et, après avoir assisté any minnes ! de ce maltre et appris teut ce qu'il devait savoir, il se roudit à la Mesque avec les pèlerins du Yémen. Bass estis ville il rencontra plusicors notables de la tribu de Ketama et sa fit donner de neuvelles instructions par El-Rolousni et Ibn-Bekker. Permi les Ketemiens qui étaient vonus en enravane pour againter au pèlorinage, il fit la commissance de Mença-Ibn-Horeth, chef des Sekyan, branche de la tribu de Djemile [en Djimele], Manoud-Iba-Eiga-Iba-Mellal, de la tribu de Messelta, Monca-Ibn-Teknd et Abou-'l-Cacess al-Ourfeddjoumi, confédéré det Kotama. Après avoir mané leur maitié, il se mit à les entretenir des doctrines professées par les Chittes et, comme il manire una piété extrême et une grande shnégation de sos-même, il fit sur leurs esprits une profonde impression. Les fréquentes visites qu'il rondit à ces chofe, dens leur comp, furont aussi agréchées pour lui que pour sux. Quand sis se dispesèrent à partir pour leur pays, ils l'invitèrent à les y accompagner; mais lui, qui tenant à cacher une véritables projets, n'y donné son consentement qu'opcès avoir pris d'est des renseignements sur leur penole, laura tribus, lanc pays et le prance qui y gouvernait. Ils lui apprirent alors qu'ils n'obéisseient au suiten que per complaisance; déclaration qui lui fit copérer un succès facile. Parvenus en Maghrah, ile éviterent de passer par Caireann et se dirigerent, par le chemin du Désert, vers Soumans 2, ville où ils (resvorant Mahammed - Ibu-Hamdoup-iba - Sammek , audalousies qui était allé s'y fixer, apres avoir fait la connaissance et reçu. les instructions d'El-Roloussi. Cet émissaire accueillet Abou-Abd-Allah chez lui, et, à le suite d'un entreten qu'ils surent

<sup>\*</sup> Can médide. on sénesse, étaient des réensens qui evalent lieu é certains jours, et où le det suprême lieut sux initiée des écrits ou sermons qui avaient d'abord reçu l'approbation de l'imam, et dans imquele les écotrines particulières de la accie étaient coscignees et développees.

— (Note de M. de Sacy ; Drusse, t. 1, p. cenaux de l'introduction.)

s Pent-être Soumats, village du Djerid tenisien. Un manuscrit d'En-Noveiri porte effectivement colle leçon.

ensemble, il découvrit que son hôte était le missionnaire qu'on attendait. Les voyageurs s'étant alors remis en route accompagnés d'Ibo-Hamdoun, arrivèrent dans le pays des Ketama, en l'an 280 (893) 1. Els s'arrêterent à Ikdjan, velle située dans le territoire des Beni-Sekyan, branche de la tribu de Djemila \*. Mouça-Iba-Hereith, chef de l'endroit, leur assigna un logement à Feddjel-Akhyar (le ravin des gens de bien) :, se conformant ainsi à une déclaration faite par le Mobdi et dont il eut connaissance. Cet imam avait agroncé qu'il serait sui-même obligé d'abandonper son pays, qu'il aurait pour défenseurs les gens de bien de son époque - et que leur nom serait un dérivé de la racine da verbe ketem (cacher)\*. Une foule de Ketemiens so joignit à Abou-Abd-Allah : leurs docteurs eurent des conférences avec lui et deviarent ses acus dévoués. Alors il leur déclars que l'imamet appartenait à un membre de la famille [de Mahomet], et il les invita à souteair la cause de l'agréé (er-rida). Les Ketamiene, en grand nombre, embrassèrent les doctrines du missionnaire, auguel ils donnérent les noms d'Abou-Abd-Allah-ex-Chis et d'Bi-Muchreks (l'orientel).

L'émir de l'Ifrîkia, Ibrahîm-Iba-Ahmed l'aghlebide, apprit les manœuvres d'Abou-Ahd-Allah et lui envoya une lettre menaçante, à laquelle il reçut une réponse conçue en des termes outrageants. Alors ses préfets, tels que Mouça-Iba-Atach, gouverneur d'Ei-Meetla, Ak-Iba-Hafa-Iba-Asloudja, gouverneur

Le manuscrit d'Ihn-Khaldonn porte 228 ; je suis l'autorité d'Ibuel-Athir, d'Eo-Noweiri et de l'auteur du *Boïan* ; mais je dois faire obnerver qu'El-Macrizi donne la même date que notre auteur.

La tribu de Djimela ou Djerails a donné con nom aux roines repuinces qui ac voient à six lienes R. N. S. de Setti.

Cette localité doit être cherobée entre Djamila, Setli et Mila.

<sup>\*</sup> Le texte crabe porte : a que le Mehdi nurait une largire et que les gens de bien seraient ses autors, » C'est-à-dire : que son sort serait analogue à calui de Mahomet qui âmigra (hadjer) de la Mecque et trouva des défenseurs (autor) à Medine.

<sup>\*</sup> Les Arabes font dériver le moi Ketoma de Kitman, nom d'action du verbe ketom.

Ces doux pièces sont repportées par Ro-Newsiri.

de Selfi, et Hal-Ibn-Temim, gouverneur de Belezens, portèrent la guerre chez les Ketama, dont les cheikha craignasent extramement le pouvoir de souverais agrichide. Quatro de ces chefa, Peth-Ibn-Yahya-el-Amir le messattien, Mehdi-Ibn-Abi-Kenaoua! le lenicien, Carh-Ibn-Barra l'addjanien et Temil-Iba-Fahl le latauies se réunirent alors en conseil et prirent la résolution d'exiger de Baïan-Ibn-Saclab, chef des Bent-Sektas (Sekyan), l'extradition d'Abou-Abd-Allah, sequel se trouvait encore à mont ikdjan ; ils lui annoacèrent ausai que son refus aurait les suites les plus fâchenses. Plusieurs légistes auxquels Batan soumit cette demande, déclarèrent qu'il fallait livrer cet agent de désordre ; mais la tribu de Dilmels prit la défense de son hôte. et chassa coux qui lui voulaient de mel. Les mêmes chefs renouvelèrent leurs démarches auprès de Baïan-Ibn-Secial et parvinrent à s'en faire écouter; mais Abou-Abd-Allah et em parlisans s'aperçarent du danger et se réfugierent aupres d'El-Haces-Ibu-Haroua. Ce chef les reçut à Taurout 🐛 ville appartenent à sa tribu, les Chesman. Les familles kotemiennes qui avaient prêté le serment de fidélité au missionnaire, ayant alors appris que les Ghasman s'étaient déclarés pour lui, s'empressèrent d'aller les joindre, de sorte que l'autorité de cet aventurier prit un graud accroissement.

Quelque temps apres. Nahmoud-lbn-Barous chercha à enlever le commandement des Ghasman à sou frère El-Hacen, et, pour mieux y pervenir, il se concerta avec son ami, Mehdi-Iba-Abi-Kenaoua, afin de ruiner l'influence d'Abou-Abd-Allah. Une guerre ent donc lieu entre les Lebiça et les Ghasman et Abou-Abd-Allah, qui, jusqu'alors, s'éteit tenu caché, chargea El-Hacen de combattre pour lui. Mehdi fut tué par son frère Abou-Medini, lequel prit alors le commandement des Lebiça et passa avec eux du côté d'Abou-Abd-Allah. Le reste des Ketama su ressembla pour combattre le chitte et pour l'assaéger dans Tazrout. Sebel 1bu-Poucach se rendit alors auprès de son besu-père Pahl-

Variente : Tencos.

I l'astrout est situé à deux ou trois lieues au sud-ouest de Mile.

Ibn-Nouh, chef des Latana, afin de le décider à quitter le parte des coalisés et à foire la paix. Cette démarche n'eut aucun succès, et Abou-Abd-Allah, qui l'avait provoquée, marcha contre ses adversaires et les mit en fuits. Arouba-lbn-Yougof-el-Melouchi se distingua par sa bravours dans cette journée dont les suites furent très-importantes : tous les Ghasman, les Lehiça et même les tribus de Belezma se rangerent sous le drapeau du vainqueur. Les Addjana vincent aussi se joindre à lui, sous le conduite de Maktoous-Ibo - Debara et Abou - Zaki - Temmam-Ibo-Moarek. Feredy-Ibn-Kheiran, chef des Addjana, Youçof-Ibn-Mahmoud et Fabl-lbn-Noub, chefs des Latana, parvincent à se réfugier dans Mila. Peth-Ibn-Yahya rassemble tous les membres de sa tribu, les Messaita, qui reconnaissaient encore son autorité et se prépara au combat ; mais ses troupes furent mises en déroute par celles d'Abou - Abd - Allah, et les fuyards, qui s'étaient jetés dans Setif, embrassèrent la cause du vaioqueur. Feth-1bn-Yahya, leur ancien chef, fut remplacé par Haroun-thn-Yahya, membre de la même tribu, et obligé de se réfugier chez les Addjiça. Ua nouveau corps de troupes qu'il parviut à rassembler s'enferma aveo lu: dans une des places fortes de ce pays, mais leur asile fut bientôt assiégé et pris. Abou-Abd-Allah ayant slors réuni sous ses drapeaux les Addiça, les Zonsous et tentes les fractions de la grande tribu des Ketama, revint à Tazront d'où il répandit ses émissaires dans tout le pays.

Pendant que les populations de la province faisaient leur soumission, les unes de bon gré, les autres contraintes par la force des armes, Feth-lbn-Yahya se rendit à Tunis afin de porter l'émir aghlebide, lbrahim-lbn-Ahmed, à se mettre en campagne. Le Chitte s'empara alors de Mila par la trahison d'un des habitants, et, en ayant tué le gouverneur, Mouça-lbn-Aïach, il le remplaça par Abou-Youçof-Makimun-lbn-Debara-el-Addjani. lbrahim, fils de Mouça lbn-Aïach, parvint à joindre Abou-'i-Abbas l'aghlebide, fils d'Ibrahim, qui se trouvait alors à Tunis, son père étant parts pour la Sicile. Abou-'i-Abbas avait déjà vu arriver Feth Ibn Yohya-el Messalt, et lu, avait promis des secours; aussi fit-il partir sur-le-champ ces deux chefs, accompagnés d'un corps de troupes aous les ordres de son âis Abou'l-Khawel'. Cette expédition quitta Tunis en l'an 989 (902) et seumit les Ketams; ensuite elle se diriges sur Tarrout et mit en fuite les troupes qu'Abou-Abd-Allah àvait concentrées suprès de la ville de Melouça!. Le Chlite abandonna aussitôt la forteresse de Tarrout et courut s'enfermer dans Ikdjan. Abou-'l-Khawal marcha centre lui, après avoir démantelé Tarrout, mais, à messure qu'il s'avançait dans le territoire des Ketama, les difficultés s'augmentèrent et le découragement se mit alors parait ses troupes. Ibrahim, fils de Mouça-Ibn-Alach, avant été envoyé à le découverte du côté de Mila, vit son détachement mis en dérecte par les insurgés et ent besucoup de poine à leur échapper et à rentrer au camp. La position d'Abou-'l-Khawal empira tellement qu'il évacua le pays des Ketama.

Abou-Abd-Allah établit alors sa demoure à lkdjap, où il fonda una villa qu'il appela Dar-el-Hidyra (maison de la rutroete), et, comme son pouvoir était devenu trop grand pour être méceuno, il rallia à sa cause une foule de tribus. Quelque temps après, El-Bacon-Ibn-Baroun cossa de vivre, et Abon- 1-Ebawal, qui avait été placé par son père, Abou-'l-Abbas, à la tête d'une esconde expédition, envahit de nouveau le pays des Ketama. Cette tentative n'eut point de succès, et le prince aghlebide dut rétrograder vers une position d'où il pourrait mieux s'opposer au progrès de l'encomi. Sur ces entrefaites eurent lieu la mort d'Ibrahim-Ibn-Ahmed l'aphlebide et l'assassinat de son fils Abou-'l-Abbas. Ziadet-Allah prit alors le commandement de l'état et fit mourir Abou-'l-Khawal qu'il avait rappelé à Tunis. S'étant ensuite transporté à Raccada, il se plonges dans la débauche, pendant que l'autorité du Chitte grandissant tous les jours et que les actions de cet aventurier envahissaient le territoire de l'em-



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En-Noweiri écrit ce nom El-Ahouei dans son histoire des Aghle-bides (voy. 1. : de notre ouvrage, p. 540); mais, dans son histoire des Fatemides, il emplois la même orthographe qu'ibn-Ehaldous.

<sup>\*</sup> La position de cette ville est inconnue. On peut supposer qu'eile m'était pas loin de Tazrout, de côté du sud.

pire. Ce fut vers cette époque qu'Abou-Abd-Allah annonça la prochaine apparition du Mebdi, et au parele ne tarda pas a s accomplir.

§ IV. — LE MEUDI ARRIVE EN MAGENES E? EST REPRESONNÉ A SIDJILMESSA. — IL RECOUVRE LA LIBERTÉ ET S'EMPARE DU POUTOIR.

Mohammed-el-Habib etant près de mourir, légua l'imamat à son fils Oheid-Allah, et lui adressa ces paroles : « C'est toi que » es le Mehdi ; après ma mort ta dois te réfegier dans un pays lointain où tu auras à subir de rudes épreuves. » Quand la nouvelle de cet événement parviet aux missionnaires qui se trauvaient en Ifrikia et en Yémen, Abou-Abd-Allah chargea quelques Ketamiens d'eller anvoncer au Mehdt le triomphe que Dieu leur avait accordé et de l'informer que l'on désirait sa présenco en Ifrîkîa. Le bruit de l'apparition du Mehdi s'étant répandu partout , le khalife abbacide, El-Moktefi, ordonna des perquisitions pour le découvrir. Obeid-Allah s'enfuit alors de la Syrie et passa en Irac, d'où il se rendit en Egypte avec son fils Abon-'l-Cacem, qui était encore très-jeune, et avec quelques amis devoués, accompagnés de leurs serviteurs. Il s'était d'abord proposé d'aller en Yémen; mais, ayant appris qu'Ali-lbn el Fadi, le successeur d'Ibn-Hancheb, s'était très-mal conduit dans ce pays, il renonça à son projet et résolut d'alter trouver Abou-Abd-Allah dans le Maghreb. En quittant le Vieux-Caire, il se dirigea sur Alexandrie, d'où il se remit en route avec ses amis deguisés en marchands. Eïça - en-Noucher , gouverneur du Caire, avait dejà reçu une dépêche d'El-Mokteli, renfermant le signalement du fugiuf et l'ordre d'aposter des agents partont, atin de l'arrêter. Il parvint effectivement à découvrir les voyageurs, mais ne ponyant constater leur identité malgré le soin qu'il avait mis à les interroger, il jugea convenable de les relâcher. El-Mehdi partit sur-le-champ et marcha à grandes journées jusqu'à Tripoli. Il avait emporté dans son sac de voyage plusieurs livres de Maluhem ( qu'il tenait de ses ancêtres : mais, pendant la route, ces volumes lui furent dérobés. L'on dit que son fils Abou-'l-Cacera se les fit rendre à Barca, lors de son expédition contre l'Egypte. Arrivé à Tripoli, il s'y arrêta et laissa partir les marchanda qui composaient la caravane. Il envoya toutefois avec eux Abou-'l-Abbas, frère d'Abou-Abd-Allah-es-Chir, auquel il avait donné l'ordre d'aller joindre ce missionnaire dans le pays dea Ketama. Abou-'l-Abbas voulut s'y rendre, en passant par Caironan; mais, comme Ziadet-Allah l'aghlebide était déjà prévenu des mouvements du Mehdi et faisait subir à tous les voyageurs un interrogatoire sévere, il fut arrêté et questionné comme les autres. Ne pouvant rien tirer de lui, Ziadet-Allah le fit mettre en prison et envoya au gouverneur de Tripoli l'ordre de se saisir. du Mehdi. Celui-ci échappa au danger et, passent près de Constantine, où il n'osa pas entrer, il continua sa route jusqu'à Sidjilmessa \*. Elica-Ibn-Midrar, souverain de cette ville, l'acqueillit avec distinction; mais, ayant ensuite appris par une lettre de Ziadet-Allah ou du Khalife El-Moktefi , selon un autre récit , que son bôte était le Mehdi dont les émissaires se donnaient tant de mouvement dans le pays des Ketama, il le-fit mettre en prison.

La mort d'Abou-'l-Khawal qui, peadant quelque temps, avait tenu Abou-Abd-Allah en échec, permit à cet habile missionnaire de rallier tous les Ketama et de mettre le siège devant Seth Alilbn-Djôfer-Ibn-Asloudja, gouverneur de cette ville, et son frère Abou-Hablb, y perdirent la vie; mais Dawoud-Ibn-Habatha, personnage éminent de la tribu de Lehiça, lequel a'y stait ré-



On donne le nom de Metahem à de certains ouvrages dans lesquels on a reasemblé des prédictions touchaut les révolutions des empires et autres graves événements. Consultez, à ce aujet, la Chrestomathie arabe de M. de Sacy, t. n., p. 298 et surv.

<sup>•</sup> Il évita de se readre auprès de son missionnaire, Abou-Abd-Allahes-Chit, pour ne pas compromettre les jours d'Abou-'t-Abbas ; car Ziadet-Allah aurait alors acquis la certitude que celui-ci était effectivement l'une des personnes qu'il chorchait, — (lin-el-Athir)

fugié avec plusieurs autres chefs ketamiens, prit le commandement des assiégés. La place finit par capitular et fut ruinée de fond en comble par l'ordre d'Abou-Abd-Allah. Ziadet-Allah envoya alors une nouvelle expédition contre les Ketama. Cette armée, forte de de quarante mille hommes et commandée par Ibu-Hobatch, membre de la famille des Aghleb, a'avança jusqu'à Constantine, et, s'y étant arrêtée, elle laissa aux Ketama le temps de se retrancher dans leurs montagnes. Ibu-Hobatch alla ensuite leur livrer bataille près de la ville de Belezma, mais il essuya une défaite et dut rentrer à Caironan après s'être réfugié dans la ville de Baghaïa.

Quelques Ketamiens, auxquels le Chir avait donné l'ordre de porter au Mehdi la nouvelle de cette victoire, s'y prirent avec tant d'adresse qu'ils purent accomplir leur mission sans être découverts. Le Chit marcha ensuite sur Tobne, en tua le gouvergeur, Feth-Ibn-Yahya-el-Messaki, et obtint la possession de cette place après avoir accordé une amnistie aux habitants. De là il alla emporter d'assaut la ville de Belezma, mais il perdit en même temps celle de Dar-Nelouwel ; une colonne de troupes que Zîadet-Allah avait envoyée contre lut sous les ordres de Harounst-Tobni, gouverneur de Baghaïa, étant venu ruiner cette place et en exterminer les habitants. Arouba-lbn-Youçof, un des officiers du Chii, essaya alors une défaite dans une rencontre avec Haroua, et mourut sur le champ de bataille. Bientôt après, Yougof-el-Chassani, un autre général du Chir, regut à capitulation la ville de Tidjist et permit à la garnison de se retirer dans Cairouan.

Pendant que les populations [ de l'Ifrikia ] sochastaient le triemphe d'Abou-Abd-Allah à cause de sa clémence envers les vaincus et de son respect pour les traités, Ziadet-Allah recevait a toute beure les nouvelles les plus fâcheuses et vidait son trésor afin d'organiser une nouvelle armée et de réparer ses places-fortes. Eu l'an 295 (907-8), il se mit lui-même en campagne et marcha jusqu'à Laribus; mais, n'osant pas risquer un combat, il écouta les conseils de son entourage, ramena ses troupes à Caironan et charges son parent, Ibrahim Ibn Abi-I Aghleb, d'en

prendro le commandement et de so bien défendre dans cotte forteresse. Le Chit s'avanca alors contre Baghata, qui capitula aussitôt, le gouverneur s'étant enfui à son approche, et de là fl. expédia un détachement qui prit Mermadjenna d'assaut et en tuale commandant. Encouragé par ce succès, il lança ses colonnes sur l'Ifrikta et dirigea plusiours expéditions contre les Nefza et les autres Berbères. Les habitants de Tifech laifirent leur soumission, et avant ainsi mérité leur grâce, ils recurent comme gouverneur Souab-Iba-Abi-'l-Cacem-es-Sektal; mais Ibrahlm-Iba-Abl-'l-Agaleb vint bientôt les faire rentrer sous la domination aghlebide. Le Chitte ressonbla alors une combreuse armée et marcha sur Beghafa d'où .l alla s'emparer de Meskiana et de Tebessa. Il se dirigea ensuste vers Bl-Easrein, dans la province de Camonda, reçut les habitants de cette ville à composition et marcha sur Baccada. Pour détourner le danger qui menaçait Ziadet-Ailah, danger d'autant plus grand que la garnison de cette place était peu nombreuse, îbrahîm-lbn-Abi-'i-Aghleb alla livrer bataille au Chft et le contraignit à se réfugier dans Ikdjan. Biant alors rentré à Laribus, il donna à son adversaire l'occasion. de mettre le siège devant Constantine. Les habitants de cette ville capitulerent pour aveir la vie sauve et ceux de Cassa \* imitérent leur exemple. Le vainqueur se forte alors jusqu'à Baghaïa pour y laisser une garnison sous les ordres d'Abon-Mekdoula de la tribu de Djimela, puis, il reprit la route d'Ikdjan. Ayant essuite appris qu'Iba-Abi- l-Aghleb voulait profiter de son éloignement pour attaquer Baghaïa, il plaça un corps de de douze mille hommes nous les ordres de trois de nes officiers. Abou 1 Hedini-Iba-Ferroukh el Lehlei, Arquba-Iba-Youçof el-Melouchi et Bedja-Ibn-Abi-Conna, en les chargeant d'aller couvrir la ville Ces généraux repoussèrent lbn-Abi-'l-Aghlehjusqu'au défilé d'El-Arar \*, où ils cesserent la poursuite.

En l'an 296 (908-9) Abeu-Abd-Allah le Chit marcha sur La-

<sup>\*</sup> Eucore une ville dont la position est inconnue.

<sup>\*</sup> Il y a un endroit de ce nom sur la route de Constantino à Baino.

ribus à la tête de deux cent mille hommes ', et, ayent combattu lbn-el-Aghleb pendant plusieurs jours, il le forçt à évacuer le camp où il s'était retranché et à prendre la route de Chirouan. Lambus fut livré à la fureur du soldat et le vainqueur s'était déjà avancé jusqu'à Camouda quand Ziadet-Alish quitta Raccada en toute hête pour se rendre en Orient. Les palais de Raccada furent aussitôt mis en pillage, et les habitants de la ville coururent se refugier, les uns dans Cairouan et les autres dans Souça. Ibrahîm-lbn-âbi-'l-Aghleb étant arrivé sur ces entrafaites à Cairouan, se rendit à la maison du gouvernement, convoqua les notables et les invita à le reconnaître comme souverain. Il leur demanda aussi des secours d'argent; mais, voyant qu'ils loi faisaient des difficultés et que la populace commençait à s'émeuter contre lui, il prit la fuite et courut rejoindre Ziadet-Allah.

Abou-Abd-Allah ayant appris le départ des Aghlehides, quita Sebîba, où il se trouveit alors, et marcha sur Raccada. Son avant-garde, sous les ordres d'Aronba-Ibn-Yougof et de Macen-Ibn-Abi Khanzîr, entre dans la place en proclamant une amnistre générale, et en effet, un accuert plero de bienveillance fut accordé par le Chiï aux habitants de cette ville et à ceux de Cairouan. Dans le mois de Redjeb 296 (avril 909), Abou-Abd-Allah fit son entrée à Raccada, et, descendu au palas, il douns l'ordre de retirer son frere, Abou-l-Abbas, de la prison où on le retenait. Par une amnistie qu'il fit alors proclamer, il ramesa tous les fuyards qui avaient abandonné Caironan . Ensuite, il envoya de nouveaux gouverneurs dans les provinces de l'empire et parvint à en expulser les malfaiteurs qui y entretenait le désordre. Il partagea les maisons de la villo entre ses Ketamiens, fit réunir et mettre sous bonne garde les trésors et les armes que Ziadet Allah y avait lassés et prit sous sa protection toutes les jeunes esclaves que ce prince n'avait pu emmener. Quand

<sup>·</sup> Cs chiffre est évidemment axageré.

<sup>\*</sup> Ibo-Khaldowo eurak dù ajeuter que, peu do temps après la prise de Baccuda, le Chif occupa Curonan.

les prédicateurs viarent lui demander quel était le souverain au nom dequal ils devaient faire la prière, il no leur désigna personne ; mais, d'après ses ordres, on frappe des monnacs pertent, sur une des feces, les mots Hodeju-'t-Allah (la preuve de Dieu), et. sur l'antre, tefarrac adé Ollah (que les ennemis de Disse gorant disperses). Sur les armes, il At inscries les mots fi sebil Illah (dans la vois de Disu), et il marque les chevaux des mots el-malk lillah (is royaums apportient à Dieu). U partit alors pour Sidjilmessa, siin és délivrer Obsid-Allah; mais, avant de se mettre en marche, il désigns son frère pour gouverner l'ifrikia pendant son absence et il plaça auprès de lui le chel addjenico, Abou-Zaki-Temmam-Iba-Temim, Aussitôt qu'il se fut mis en compagne, une agitation extrême se répandit par tout le Maghreb : les Zenata s'étant empressés diabandonner le pays qu'il devait traverser et d'offrir leur soumimies. Elici-lie-Midrer, souversia de Sidjilmessa, auquel il envoya une députation dans l'espoir de l'amener à un accomodement, en fit mourir tous les membres et sortit de sa ville pour livrer betaille. Quand les deux armées se trouvèrent en présence, celle d'Eliçà recula dans le plus grand désordre et il prit lui-même la fuste, survi d'un petit nombre d'amis. Le lendomaia, les babitants de Sidjilmessa allerent au-devant du Chit et l'accompagnèrent jusqu'à la prison où le Mehdi et sou fils étaient enformés. Les en ayant fait sorter, il prêta hommage es Mehde et les fit monter à cheval ; puis, il marcha à pied devant oux, amu que tous les chefs de tribu, et les conduisit sinsi en camp. en versant des larmes de joie. « Le voiet, s'ecria-1-il, le voiei, votre seigneur! » Elicé temba entre les mains des personnes envoyées à se poursuite et fut mis à mort par l'ordre du chîtte.

Apren avoir passé quarante jours à Sidjilmessa, les vainqueurs reprirent le chemin de l'Ifrikis, et le Chii, en passant par lkdjan, remit au Mebdi tous les trésors déposés dans cette ville. Ils arrivèrent à Rescada dans le meis de Rebià, 297 (déc. 909), et les babitants de Caironan s'y rendirent aussi pour prêter le seement de fidélité au Mehdi. Ce prises étant siesi pervenu au puuvoir, envoya des agents dans toutes les parties de l'empire pour sommer les populations à reconnaître son autorité. Le petit nombre qui se refusa à cette invitation fut passé au fil de l'épéc. Les principaux personnages parmi les Ketama reçurent en récompense de leurs services, des sommes d'argent, de belles esclaves et des commandements importants. Les bureaux du gouvernement s'organisèrent, les impôts commencèrent à rentrer régulièrement et, dans toutes les villes, s'instellèrent des gouverneurs et d'autres fonctionnaires. Makinoun-lbn-Debara-el-Addjani lut nommé au gouvernement de Tripoli, et El-Hacen-lbn-Ahmed lbn-Abi-Khanzir à celui de la Sicile.

Débarqué à Mazera le 40 de Dou-'l-Riddja 297 (août 910), Ibn-Abi-Khanzîr confia à son frère le gouvernement de Girgente et à Ishao-Ibn-el-Minhel l'office de cadi. En l'an 298, il traversa la mer et, débarqué sur le bord septentrional [du détroit de Messine], il établit son camp dans la Calabre, province du pays des Francs. Après y avoir répandu la dévastation, il revint en Sicile; mais, par ses actes tyranniques, il indisposa tellement les habitents [musulmans] de cette fle qu'ils se jetèrent sur lui et le mirent en prison. El-Mehdi accueill t favorablement la lettre de justification qu'ils lui adressèrent et, ayant agréé leurs excuses, il remplaça Ibn-Abi-Khanzîr par Ali-Ibn-Omar-el-Beloui. Le nouveau gouverneur arriva à sa destination vers la fin de l'année 299.

## § V.— mort d'abou-abb-allau-es-crîï et de son frère.

Obeid-Allah le Mehdi, se voyant mattre de l'Ifrîk's, résista à l'influence que les deux frères Abou-Abd-Allah-es-Chit et Abou-'l-Abhas voulaient exercer sur son esprit; il ne leur permit même pas de se mêler de ses affaires. Par cette preuve de fermeté, il les blessa si profondément qu'Abou-'l-Abbas ne put dissimuler son mécontentement, malgré les conseils de son frère; et que ceui-ci finit par en faire de même. Le Mehdi n'en voulut d'abord rien croire, et Abou-Abd-Allah lui ayant ensuite adressé des remontrances eu sujet de sa trop grande familiarité avec le



pupple, conduite suischle, disait-il, su respect de à le souveraineté, il tui répondit avec beaucoup de douceur et de modération. Prappé, capendant, du morne adente avec legael son sucies servitour someillit ses paroles, il sentit éveiller ses soupçons, et, des se moment, il resta aussi mal disposé pour Abou-Abd-Alink que celus-ei l'était pour lui. Abou-Abd-Allah se mit alors à semer les germes de mécontentement parmi les Kelama et a les exciter contre le Mebdi « qui, dunit-si, s'était approprié les trésons d'Ikdjan sans leur en avoir secondé la moindre partie, et qui pourrait bien être m l'imam impéconbia, ni la personne pour laquelle ils avaient tent travaillé à sonteme los droita a Cette déclaration trouble la confiance dos Ketsme, de earte qu'in chargèrent leur grand cherkh d'exposer au Mahdi les doutes qu'ils avaient conctis et de lui demander un miracle en preuvo du caractère secré qu'il s'attribusit. Le Mehdt y répondit en faisant mourir l'envoyé et, per cet acte, il fortifia tellement leurs sonocons qu'ils prirent la résolution de l'accessiner. Abou-Zaki-Temmam et plusieurs autres granda personnages de la tribu de Ketama entrérent dans le comploi. Pour déjouse estis conjuration, la Mahdé est recours à in ruso chacun de ces chefs recut sa nomination ou gouvernemont d'une ville, et Abou-Zake out l'ordre d'aller preudre le commandement à Tripoli. Makinous, le commandant de cette forteresse, avait dejà reçu ses instructions et, aussitöt qu'Abou-Zaki y fut arrivé, il lui éta la vie. Ibn-el-Cadim, qui avait autrefois servi Ziadet-Allah et que l'un soopponneit d'aveir trampé dans le complot, fut aussi mis à mort et toutes les richesses qu'il tensit de son ancien mattre passèrent entre les mains du Mohdi. Voulant alors se défeire d'Abou-Abd-Allah et d'Abou-l-Abbas, as prince suterior les freres Aroube-Ibn-Yougel et Bobacho-the-Yougof de les faire mourir. Dans le mois de Djemada 298 (janvier 914), ils rescontrérent, suprès du château, les deux hommes qui devaiest être leurs victimes, Aroube se jeta sur ong et quand le Chff lus ersa de s'arrêter, il répondit : « Colui à qui tu acus a ordonné d'obéir nous commande de te toer. » On dit que le Mehdt lui-même présida à l'enterrement du Chii et qu'it invoqua sur lui la miséricorde divine, déclarant, en même temps, que ce malbeureux s'était laissé égarer por les conseils de son frère, Abou-'i-Abbas. Comme la mort de ces deux missionnaires excita une révolte parmi leurs partisans, le Mehdi monta à cheval et réussit à calmer les esprits. Une lutta songlante, qui éclata ensuite entre les Ketamiens et les habitants de Cairouan, fut calmée do même par le Mehdi qui se rendit au milieu d'eux à cheval. A cette occasion, l'ordre fut donné aux missionnaires de ne plus faire des prosélytes parmi les geus de la basse classe et de mettre à mort plusieurs membres de la famille aghlabide qui étoient rentres à Baccada après la fuite de Ziadet-Allah 1.

#### § VI. - suite de l'eistoire du mendi.

Le Mehdi désigna son fils, Abou-'l-Cacem-Nizar, comme successeur au trône, après s'être débarrassé du Chii, et il accorda le gouvernement de Barca et des contrees qui en dépendent à Bobacha-Ibn-Youçof. Ambeça, frère de Hobacha, reçut le gouvernement du Maghreb et alla s'installer à Baghaïa. La ville de Tèbert, dont le Mehdi s'emparu ensurte, fut placée sous le commandement de Dowas-Ibn-Soulat-el-Lehici. Plusieurs tribus ketamiennes ayant pris les armes pour venger la mort du Chii, mirent à leur tête un enfant auquel ils donnèrent le titre de Mehdi, ils prétendirent même qu'il était prophète et que le Chii

F .



Pour d'autres détails sur la chute des Aghlebides et les exploits d'Abou-Abd-Atlah-ea-Chil, voy, le chapitre sur l'origine de la dynastie des Fatimis, dans l'Histoire des Druzes, de M. de Sacy, l. 1, p. cextun et suiv ; ainsi que The Establishment of the fatemite Dynasty in Africa, par M. J. Nicholson, Tubingue, 1840; treduit sur la manuscriturable de la bibliothèque de Gotha, nº 261. Il faudrait aussi consulter le l'exte praha du Baian, cuvrage dont le savant éditeur! M. Dozy, devrait ken nous donner la traduction. — Pour l'histoire des Arabes de la Sicile, on a un long chapitre d'En-Noweiri, traduit en français, par 1.-1-A. Caussin. Cette traduction aurait besoin d'être revue et corrigée à l'aide du texte arabe.

vivait encore. Abou-'l-Cacem, fils du Mehdi, marcha contre eux, les tailla en pièces, tua l'enfant et reviat auprès de son père dont il vensit sinsi d'exécuter les ordres.

En l'az 300 (912-3), le peuple de Tripoli se révolte et chassa son gouverneur, Makinoun. Abou-'l-Cacem partit pour la châtier, d'après les ordres de son pere, et, à la suite d'un long siège, il s'empara de la ville, pessa au fil de l'épée une partie des habitants et frappa les survivants d'une contribution de trois cent mille pièces d'or.

L'année suivante, le Mendi plaça ce même prince à la tête d'un corps de troupes ketamiennes et l'envoya contre la ville d'Alexandrie, ca Egypte, pendant qu'une flette de deux costs pavires, parfeitement approvisionnée et commandée par Hobacha-Ibn-Yougof, partit pour la même destination. Abou-'l-Cacem soumit d'abord le pays de Barca et se rend t ensuite maître d'Alexandrie et de la province d'E!-Faiyoum ; mais, à la suits de plusieurs combats qu'il eut à soutenir contre les troupes que le khalife El-Moctader y avait envoyées de Baghdad, sous la conduite de ses généraux, Tiklu et Mounès l'eunuque, il se vit forcé d'évacuer l'Egypte et de rentrer en Maghreb. Hobacha arriva avec sa flotte à Alexandrie, en l'an 202, et prit possession de la ville. Il marcha ensuite sur le Vieux-Ceire ; mais, ayent perdu sept mille hommes dans le dernier des nombreux combats. que Mounès lui livra, il s'empressa de repartir pour le Maghreb où il fut mis à mort par l'ordre du Mehdi. Ces acte de sévérité porta Arouba, frère de Hobscha, à lever l'étendard de la révolte et à rassembler une nombrouse armée composée de Letamiens et d'autres peuples borbères. Ghalab, affranchi du Mohdi, marcha contre les insurgés et les disperse, apres leur avoir tué beaucoup de monde. Dans cette bataille, Arouba et ses cousins perdirent la vie.

En l'an 304 (916-7), les habitants de la Sicile arrêterent leur gouverneur, Ali-Ibn-Amr, et choisirent pour chef Ahmed-Ibn-Corhob. Comme cet officier n'eut rien de plus pressé que de proclamer, dans cette fie, la souversineté du khalife abbacide El-Moctador, le Mehdi donna à El-Hacen-Ibn-Abi-Khansir le

commandement d'une flotte et l'envoya contre les rebelles. Cette flotte fut dispersée par celle d'Ibn-Corheb, et son chef périt dans le conflit. Quelque temps après, les Siciliens rétablirent l'ancien ordre de choses et envoyerent Ibn-Corheb prisonnier en Ifrik's, où le Mehdi le fit immoler sur le tombeau d'Ibn-Abi-Khanzir. Un nouveau gouvernenr, nommé Ali-Ibn-Mouça-Ibn-Ahmed, leur arriva alors de la part du Mehdi, amenant avec lui un corps de troupes ketamiennes.

La perspective du danger auquel l'empire serait exposé dans le cas où les Kharedjites de l'Ifrikia] prendraient les armes, décida le Mehdi à fonder, sur le bord de la mer, une ville qui pût servir d'asile aux membres de sa famille. L'on rapporte, à ce sujet, qu'il prononça les paroles suivantes : « Je bâtiraj cette ville pour que les Fatemides puissent a'y réfugier pendant une courte durée de temps. Il me semble les y voir, ainsi que l'endroit, en dehors des nursilles, où l'homme à l'ansi viendre. » s'arrêter. » Il se rendit lui-même sur la côte afin de choisir un emplacement pour sa nouvelle capitale, et, après avoir vialté Tunis et Carthage il vint à une péninsule ayant la forme d'une main avec le poignet : ce fut là qu'il fonda la ville qui devait être le siège du gouvernement. Une forte muraille, garnie de portes en fer, l'entourait de tous les côtés, et chaque battant de porte pesait cent quintaux. On commença les travaux vers la fin de l'an 303 (juin 916). Quand les murailles furent élevées, le Mehdi y monta et lança une flèche du côté de l'occident. Faisant alors remarquer le heu où elle tomba, il dit : « Voilà l'endroit » auquel parviendra l'homme à l'ane », voulant ainsi désigner Abou-Yezid. Il fit tailler dans la colline un arsenal qui pouvait contenir cent galeres (chini); des citernes et des silos y furent creusés par son ordre ; des maisons et des palais s'y élevèrent et tout ce travail fut achevé en l'an 306 (918-9). Après avoir mené à terme cette entreprise, il s'écria : « Je suis maintenent » tranquille sur le sort des Fatemides »



<sup>•</sup> Il sera question de de personnage plus lois

L'année suivante, son fils, Abou-'l-Cacem mena une seconde expédition en Egypte. S'étant encore emparé d'Alexandria, il se rendit maître de Dilze, d'Ochmonnem et d'une partie considérable du Saki (le Hauto-Egypte). Une lettre par laquelle il somma les habitants de la Mecque de faire leur soumission, demeurasans réponse, et bientôt il eut à combattre les troupes que l'eunuque Hounes, général d'El-Moctader, amona de la Syrie] contre las. Une suite de revers, la peste et le manque de vivres, réduisirent tellement son armée qu'il lui failut opérer une prompte retraite en Ifrikia. Une flotte de guatre-vingts vaisseaux commandée par l'eunoque Soleman et par Yacoub-el-Ketami, officiers d'une grande bravoure, se dirigeait d'El-Mehd'it à Alexandrie pour secontri Abou-'l-Cacem, quand elle fut rencontrée et brûlée, aupres de Rosette, par une escadre de vingtoing vaissoaux envoyée de Taraus pour la combattre. Soleiman et Yacoub tombèrent au pouvoir de l'ennemi : le premier mourut en captivité, mais Yacoub parvint à s'échapper de la prison de Baghdad et à rentrer en tirikie.

En l'en 308 (920-1), le Mehds envoya en Maghreb Messela-Iba-Babhous accompagné de plusieurs chefs miknaciens. Messala attaqua le prince idricide, Yahya-Ibn-Omar-Ibn-idris-Ibn-Idris, qui régnait à Fez, et le força à reconnaître la souveraineté. du Mehdi. Ayant alors confié le gouvernement du Maghreb à Mouça-Ibn-Abi-4-Affa, un des principaux chefs des Miknaça, il reprit le chemin de l'Ifrikïa. L'année suivante, Messala envahit le Maghrob une seconde fois et le noumit en entier; puis, rédaut max invitations de son voisin, Mouça-Ibn-Abi-'l-Affe, il ettequa Yahva-ibu-idris, seigneur de Fez, le fit prisonnier, en ajouta les états à ceux de Mouça et mit fin à la puissance des Edricides dans le Naghreb. Ces princes, chassés du reyaume de leurs peres, se réfugièrent dans le Rif et la province de Ghomara, ou ils fondèrent un nouvel empire, comme nous le raconterons ailleurs en parlant de la triba des Ghomara . Les Beni-Rammoud, ces descendants d'Ali qui s'emparèrent de Cordoue

<sup>1</sup> Yay p. 115 de ce volume et t. r p. 266.

[l'an 407-1016], lors de la rhute des Omérades espagnols, appartensient aussi à la famille d'Edris. Messala tourns consuite ses armes contre Sidj'Imessa et installa son cousin dans cette ville, après en avoir tué le prince midraride qui y exerçait la souveraineté et qui avait repoussé la domination des Patemides 1. Il se mit à la poursuite des Zenata et leur livra plusieurs combats dans diverses parties du Maghreb, mais 11 tomba enfin sur le champ de bataille, frappé à mort par Mohammed-Ibn-Khazer, de la tribu des Maghraoua 2.

La perte de cet habile capitaine irrita vivement le souverain fatemide et le décida à envoyer contre les Maghraoua une nouvelle armée de Ketamiens. MoLammed-Ibn-Khazer mil ce corps en déroute, et, par l'éclet de sa victoire, il ébranis le Maghreb entier. Aussi, en l'an 345 (927-8), le Nehdi dut-il y dépêcher son fils Abou-'l-Cacem à la têre d'une colonne à laquelle les Ketama et les autres tribus partisans des Patemides avaient envoyé leurs contingents. Ce prince refoula Ibn-Khazer dans le Désert, envahit les territoires des Mezata, des Matmata, des Boouara et des autres peuples qui professaient les doctrines des Eibadites et des Sofrites. Passant ensuite auprès de Tébert, cap tale du Maghreb central, il s'avança toujours, pénétra dans le Rif et s'empara de Nekour, ville maritime de cette région. Ensuite, il marcha sur Djeraous, où il assiégea le prince idric de, El-Hacen-Iba-Abi l-Aïch. Après avoir soumis les provinces du Maghreb, il effectuo sa retraite sans opposition. En passant par l'endroit où s'elève maintenant la ville d'El-Mecila, il y trouva les Beni Kemlan, tribu hoouaride, et, comme il les croyait mal disposés pour le gouvernement de l'Ifrikia, il les transporta dans la plaine de Carronan. Bientôt après, Dieu permit que cette tribu embrassat la cause d'Abou-Yezid, l'homme à l'ane. Au moment



Voy. t. z. p. 26i.

<sup>\*</sup> Ro l'en 313 (925-6), une fiette musulmane, sons les ordres de Salem-Ibn-Rached, quatta la Sicile, d'après les instructions du Mehdi, et fit une descente sur la côte de la Lombardie. Ensuite, elle alla debarquer des troupes dans la Calabre où elles portèrent la dévastation.

d'éloigner les Beni-Kemlan de leur pays, il y posa les fondations d'une ville qu'il nomma El-Mohammedïa et que l'on appelle maintenant El-Mecila.

Ali-Ibn-Hamdoun-el-Audeloci, l'un des protégés de la cour des Fatemides, ent l'ordre de terminer la construction de cette place, et, quand il l'ent fortifiée et approvisionnée, il en reçut la commandement avec le titre de gouverneur du Zab. On verra plus loin qu'El-Mecila fut très-utile au souverain fatemide, El-Mansour, par la résistance qu'elle offrit à Abou-Yezîd.

Ces événements furent suivis par la révolte de Mouça-Ibn-Abi-'l-Afra, gouverneur de Fez et du Meghreb, qui abandonna le parti des Fatemides pour celui des Ométades d'Espagne. Le Mehdi envoya contre lui Ahmed-Ibn-Isliten le Miknacien, un de ses principaux généraux. Les deux armées se rencontrerent dans la plaine de Messoun, et la défaite des Miknaça força leur chef, Ibn-Abi-'l-Afra, à sortir du Maghreb et à se réfugier dans le Désert. Ibn-Isliten s'en retourna aussitôt qu'il eut rétabli l'ordre dans le pays insurgé.

# § VII. — MOST DU MEHDI, OBSID-ALLAN, ET AVEREMENT DE SON FILS ABOU-'L-LACEM.

Obeid-Allah le Mehdi mourut dans le mois de Rebià premier 322 (février-mars 934) et dans la vingt-quatrième année de son khalifat. Il eut pour successeur son fils, Abou-'l-Cacem-Mohammed, surnommé El-Caim biamr Illah (qui maintient l'ordre de Dieu), et appelé par quelques personnes Abou-Nizer. Le nouveau khalife ressentit un si vif chagrin de la mort de son père que, depuis cet événement, il ne monta plus à cheval, dit-on, excepté à deux occasions. Sous son regne eurent lieu plusieurs révoltes, dont celle d'Ibn-Talout le Coreichide. Cet aventurier souleva la province de Tripoli en se donnant pour le fils du Mehdi; il se présenta même devant Tripoli pour en faire le siège, mais, ayant laissé découvrir son imposture, il fut tué par les Berberes.

Mouça-ibn-Abi-'l-Afïa, encouragé par la mort du Mebdi, rentra dans le territoire du Maghreb, s'empara de toute cette région et donna le gouvernement de Fez à Ahmed-Ibn-Bekr-Ibn-Sebl-el-Djodami. Il s'occupait à assiéger les Idricides, princes du Rif et de Ghomara, quand Meiçour l'eunuque arriva de Cairouan, à la tête d'une armée, enleva Fez à El-Djodami, se mit à la poursuite d'Ibn-Abi-'l-Afïa, lequel lui livra plusieurs combats dans un desquels il perdit son fils El-Bouri. Les Idricides du Rif réunirent leurs forces à celles de Meiçour et l'aiderent à chasser du pays leur ennemi commun.

En l'an 324 (935-6), Moiçour reprit la route de Cairouen, après avoir accordé les états d'ibn-Abi-l-Afra et les contrées voisines à Bl-Cacem-lbn-Mohammed-Ibn-Idrîs, aurnommé Kennoue, qui était alors chef de la famille des Idricides. Ce prince devint ainsi seigneur de tout le Maghreb, excepté Fez, et y fit reconnaître la souveraineté des Patemides. Une flotte nombreuse, commandée par Yacoub-Ibn-Ishac, fut alors expédiée par Abou-'l-Cacem contre les côtes du pays des Francs. Cette armée répandit la dévastation dans ces contrées, enleva heaucoup de prisonniers, assiégea la ville de Gènes et s'en empara par une faveur spéciale de Dieu. Elle passa ensuite auprès de Sardaigne, île appartenant aux Francs, et y tua beaucoup de monde , puis elle se dirigea vers les côtes de la Syrie et brûla les navires qui se trouvaient dans le port de Cæsarée .

<sup>4</sup> Voici en quels termes ibn-el-Atèir rend compte de cette expédition: 4 En l'an 323, El-Caim at partir une fiette de l'Afrique pour attaquer le pays des Francs. Ses roupes s'emparèrent de la ville de Génes et opérèrent ensuite une descente en Sardaigne où elles attaquèrent les habitants et brûlèrent un grand nombre de navires. Eusuite, la flotte alla incendier les navires qui se trouvaient dans les parages de la Calabre, et elle en revint saine et sauve. »

<sup>\*</sup> Cette ville, située sur la côte de la Syrie, à douze lieues S. S. O. de St-Jean-d'Acre, appartenait alors à ikhchid-libu-Tordj, souverain de l'Egypte. — A la place de Casarée (Caisaria), la manuscrit porte Carlacia, nom d'une ville située sur l'Euphrate.

Abou-1-Cacem envoya ensuite son affranchi Zeidan contre l'Egypte. Cet officier se rendit maître d'Alexandrie; mais il dut s'en éloigner et rentrer en Maghreb pour éviter une rencontre avec les troupes qu'El-Ikhchid [souverain de ce pays] expédia contre lui du Viaux-Caire.

## § VIII. — EISTOIRE D'ABOU-FIZÎD LE BEAREDJITE.

Abou-Yezid-Makhled était fils de Keidad, natif de Castifia. Il sequit dens le Soudan, où seu père avait l'habitude de se rendre pour faire le commerce, et il passe sa jeunesse à Touzer, où il apprit le Coran et fréquenta les Nekkarïa, secte kheredjite que l'en désigne aussi par le nom de Sofrite. Séduit par leurs doctrines, il en devint le prosélyte; puis, il alla tenir une école d'enfants à Téhert Quand le Chitte marcha sur Sidjilmessa pour déhvrer le Mehdi, Abou-Yezid se retura à Taklous et y passe sou temps à enseigner. Entraîné par le fanatisme, il déclara infideles les personnes qui professaient la religion [orthodoxe]; décidant que, par ce fait même, elles avaient encouru le peine de mort et la confiscation de leurs biens. Il posa aussi en principe l'obligation de se révolter contre le sultan.

En l'an 316 (928-9), il se mit à faire la police des mœurs et travailla à supprimer les abus qui portaient scandale à la religion. De cette mamere il gagna tant de partisans qu'à la mort du Mehdi, il se vit assez fort pour lever l'étendard de la révolte. Ayant pris un âne pour monture et adopté le titre de Cheikh des vrois croyants, il su montra aux environs de l'Auras dont il souma les populations d'embrasser la cause d'En-Nacer, le prince omélade qui réguait en Espagne. Secondé par une foule de Berbères appartenant à divorses tribus, il défit le gouverneur de Baghaïs que étut sorti pour l'attaquer, et alla de sunte mettre le siège devant cette ville. N'ayant pu réussir dans cette tentative, il décampa et fit passer un écrit aux Beni-Ouacia, tribu berbère de la province de Castilla, leur ordonnant de faire le siège de Touzer. On obéit à cette injonction, de sorte qu'en l'an

333 (944-5), Touzer fut complètement bloquée. Il reçut ensuite à composition les villes de Tebessa et de Mermadjenne. Ayant pris pour monture un âne gris dont un homme de Mermadjenne lui avait fait cadeau, il fut dès-lors appelé l'Homme à l'ûne. Son habillement consistait en une chemise de laine, assez courte et à manches étroites. Ayant dispersé l'armée ketamienne établie près de Laribus, il pilla cette ville, la livra aux flammes et massacra toutes les personnes qui s'étaient réfugiées dans la graude mosquée. Un détachement de ses troupes s'empara de Schiba et en tua le gouverneur.

Quand El-Gaim eut connaissance de cette révolte, il se borns à dire : « Sans aucun doute, cet homme s'avancera jusqu'au mosallo d'El-Mehdis. » Il expédia slors des troupes à Cairouan et à Raccada ; il chargea Meiçour, I sunuque, d'aller combattre le rebelle et dépècha vers Bédja un corps d'armée sous les ordres de son affranchi Bochra. Abou-Yézid attaqua celui-ci. l'obligea à se jeter dans Tunis, et mit le feu à Bédja après l'avoir livre au pillage. Les hommes et les enfants furent massacrés par son ordre, et les femmes réduites en esclavage. Se voyant soutepupar de nombreuses tribus berbères, il adopta l'usage des tentes. des drapeaux et de tout l'apparet, de la guerre. Une armée que Bochra fit partir de Tunts pour le combattre fut mise en déroute : Bochra lui-même s'enfait de cette ville, et les habitants délaissés firent leur anumission au vainqueur et regurent de laiuo nouveau gouverneur. El Ceïm ayant alors appris qu'Abou-Yézid marchait sur Caironan, ordonna à Bechra d'aller le combattre et lui recommanda de se faire précéder par des éclaireurs. Le chef inaurgé avait pris la même précaution, mais son armée fot mise en découte, laissant les corps de quatre mille cavaliers sur le champ de bataille. Les prisonniers faits dans cette jeurnée forant emmenés à El-Mehdia et mis à mort.

Abou-Yézid vint encore attaquer les troupes kelamiennes, en refoula l'avant-garde dans Carrouan, et, soutenu par une armée de cent mille hommes, cerna la ville de Raccada. Khalil-lbn-Ishac, gouverneur de la place, s'était attendu à voir Meigour arriver quand l'ennemi ût son apparation, et, bien qu'il se trouvit



sans espoir de secours, il céda aux instances des habitants et tents de faire lever le siège. Bes troupes marcherent au combat, mais elles furent repoussées dans la ville et la laissèrent enlever. d'assaut. Tout y fut livré ou feu et au piliage. Dans le mois de Befer 333 (sept.-oct. 944), Carrouan fut prise et pillée par Alouhez-Zoulli, l'un des chels des insurgés, el Khalfl, le gouverneur, auguel on avait promis la vie sauve, fut mis à mort par l'ordre d'Abou-Yézid. Les checkin de la ville allérent implorer in meris du conquérant et obtinrent leur grâce et la cessation du pillage. Meicour partit enfin pour attaquer les rebelles, et ayant su, par une lettre d'El-Caim, que les Beui-Xemlan, tribu qui l'accompognait, entretensient une correspondance avec l'ennemi, il les chassa de son camp. Abos-Yezid, suxquel cette pesplade vist aussitôt-se railier, marcha contre les troupes de son adversaire et les força à prendre la foite. Les Bens-Kemisa tuèrent Meigour et portècent sa tête en triomphe à travers les rues de Cetrouss.

Pendant qu'Abou-Yezid faisait annoncer partout la nouvelle de cette victoire, El-Carm se disposait à soulenir un siège [dans Bi-Mondia], et fament entouver la valle d'un retranchement. Abou-Yesid passa sorzante-dix jours dans le camp de Merçour, san de lasser à ses détechements le temps de parcourtr les contrées voisines et d'y faire du butin. Un de ces corps prit d'assaut la ville de Souça 4, et les autres portèrent la devastation dans toutes les parties de l'Ifrikla. Un petit nombre de malhenreux, échappés à ce grand desastre, arriva dans Cairouan, sans habite ni chaussures: le reste étant mort de faire et de soil. El-Carm appola alors à son secours les chefs des Ketama et d'autres tribus berbères, et il pris 2fri-Ibo-Nepad, prioce des Sanhadja, de lui amener des renforts. Ces chefs étaient encore à faire leurs préparatifs pour se mettre en marche quand Abou-Yesfd, ayant devisé leur intention, alla prendre position à cinq parasangs (lieues) d'El-Mohdis. Les Ketama avant su qu'il avait dis-

Comme on lit plus loin qu'Abou-Yezid essièges la ville de Songa après se tentative contre Ri-Meholia, il faut supposer que la première de con forteresses avait été évacuée par lus et réoccupée par les l'atemièrs.

persé ses troupes dans les environs pour y porter le ravage, résolurent de l'attaquer à l'improviate. On était alors vers la fin de Djomada premier '49 janvier 945). Abou-Yezid envoya à leur rencontre son fils El-Fadl qui vensit de lui amener des renforts de Carrouau, et il le suivit de près avec le reste de l'armée. Les Ketamiens avaient déjà mis les troupes d'El-Fadl en pleine déroute, quand ils virent arriver l'armée d'Abou-Yeald. A cet aspect ils prirent la fuite sons ettendre le combat et se réfugièrent dans El-Mehdïa. Abou-Yezid a'ayança jusqu'à la porte de la ville [de Zoulla] et recula ensuite, afin d'en commencer l'attaque quelques jours plus tard. Arrivé alors au bord du retranchement, il en chassa le corps de nègres qui le défendait et, longoant la muraille, il suivit [le bord de] la mer et entra dans le mosalla qui était à une portée de flèche d'El-Mehdia. Les Berbères qui attaquaient la ville du côté opposé venaient de reculer devant une sortie faite par les Ketsma; Zfri-Ibn-Menad allait arriver, aussi, Abou-Yezid résolut-il de passer devant la porte d'El-Mehdia afin de tourner Ziri et les Ketamiens. Les habitants de Zoufia l'ayant reconnu, coururent aux armes pour le repousser et le mireat dans un péril d'où il eut de la peine à se tirer. Il regagna enfin son ancienne position et y trouva ses soldats eux prises avec la corps de nègres :. Son arrivés redoubla le courage de ses partisans et emens la retraite de leurs adversaires. Il s'éloigna alors à une petite distance de la ville et se fortifia dans un camp retranché. Une foule immense de Berbères lui étant arrivée du pays des Nefouça, du Zab et du fond du Maghreb, il serra la ville de près, et, vers la fin du mois de Djomada [2°], il livra un assaut avec tant d'acharnement qu'il failht y perdre la vie. D'après son ordre écrit, le gouverneur de Cairouan lui envoya toutes ses troupes disponibles. Vers la fin de Redjeb



La ville d'El-Mehd'a occupait l'extrêmité d'une péninsule; le feubourg de Zoulia en était situé à l'occident, sur la terre ferme, et touchait des deux côtés à la mer; entre la ville et la faubourg, se trouveit un terrain découvert, large d'une ou deux portées de flèche, et, près d'une extrêmité de co terrain, se voyait un local qu'en aveit disposé pour servir de mosalia. (Voy. t. 1, p. 372.)

(49 mars 945), iom de l'argivée de ce renfort, il renouvelle l'astaque, mais il dut se retirer après un combat qui lui coète bequcoup de monde aissi qu'aux Fateurides. Dons les dermers jours du mois de Choual (milieu de juis), il livre un quatrième essent qui manqua comme les autres. Etant alors rentré dans son camp, il bloque le ville si étroitement que les habitents finirent par s'enfeir de toes les côtés, après avoir mangé leurs chevaux et même des codavres. Resté soul avec ses soldats, El-Catm fit ouvrir les dépôts de blé que le Mebdi avant en la préauxtion de former, et il en distribua le contenu aux troupes de la garation. Une armée ketamienne qui s'était ramemblée à Constantine ful dispersée, vers cette époque, per un corpe d'Ontfoldjourns qu'Abou-Yesté avait envoyé contre elle. Comme de toutes parts les Berbères accourantes pour se ranger sous ses drepenux, il se trouve en mesure de [faire] bloquer la ville de Souça ; mais la conduite immorale que, depuis quelque temps, il affiobait publiquement, finit par soundaluser ses alliés. Cédant à Nindignation et à la jalousie mutuelle qui les manaient, les tribus barbiros rolusirent de lui obier plus longtomps et s'en allirent shacune chez elle. Cetta contrarrété l'obliges à rentrer dans Caronan, où il arriva l'an 334 (948-6). Tout ce qu'il avait laissé dans son camp tomba entre les mains de la garaison d'El-CA SHIPE

Les escès auxquels les Berbères se livrèrent dans les villes et dans les compagnes de l'Ifrikia devirrent à la fin si intelérables que les habitants de Caironan prirent les armes contre eux et recommurent de nouveau l'antorité d'Él-Caim. Aloeb, fie d'Aboutend, répara cet échec en attaquent, de nuit, le camp d'Alithu-Hamdonn qui vonait d'El-Recile (au accours des Fatemides), et en dispersant les troupes de cet officier. Il marcha enmite sur Tunis, mais il ent à livrer plusionre combate sux troupes qu'El-Ceim expédia contre lui, et, à la seute d'une darnière défeate, il ne diriges sur Caironan. Ceci se pesse en l'un 334. Bon père l'envoya alors contre Ali Ibn-Hamdonn qui s'était retiré dans El-Mectla. L'on se bettit à plusiours reprises avec des alternatives de marche et de revers, mais Aloub réusest enfin à prendre la ville an

se ménageant des intelligences parmi les habitants. Ibn-Hemdoun s'enfuit dans le pays des Ketama, rassembla les guerriers
de cette grande tribu et alla camper à Constantine. De là it
expédia une partie de ses troupes contre les Hoouara, mais, au
moment où cette tribu subissait le châtiment de ses mélaits, elle
reçut le secours que lui envoya Abou-Yezid. Ce renfort ne put
cependant pas empêcher Ibn-Hamdoun d'enlever aux Hoouara
les villes de Tidjest et de Baghaïs. Dans le mois de Djomeda
second de la même année (janv. -févr. 946), Abou-Yezid se
rendit à Souça pour y assiéger la garnison qu'El-Caim y avait
instaltée.

#### § 1X. — MORT :D'EL-CATH ET ASENEMENT DE SON FILS EL-MANSOUR.

Abou-'l-Cacem-el-Caim-Mohammed, fils d'Obeid-Allah, mourut en l'an 33é (9é6) [a El-Mehdia], pendant le siège de Souça par Abou-Yezid. Avant de rendre le dernier soupir, il désigns comme héritier du trône son fils Ismail. Ce prince, auquel on donna le surnom d'El-Mansour (le victorieux), tint secrète la mort de son père afin d'empêcher Abou-Yezid de tirer prefit d'an événement aussi grave. Tant que le siège dura il s'abstint de prendre le titre de khalife, il empêcha de changer les inscriptions des monnaics et des drapeaux, et il ne permit pas que la prière publique fût célébrée en son nom. Ces changements n'eurent lieu qu'après la chute d'Abou-Yezid.

# § X. — SUITE BE L'HISTOIRE D'ABOU-PEZID. —

Abou-Yezid avait réduit la ville de Souça à la dernière entrémité quand El-Caïm mourut. Le premier soin d'Ismail-el-Mausour fut d'équiper la flotte qui stationnait à El-Mehdïa, et de Fenvoyer à Souça pour y déposer des vivres, des troupes et des approvisionnements de guerre. Rechie, secrétaire d'état, et Yacoub-lbu-lshae eurent le commandement de cette expédition. Aussitôt après leur départ, El-Mansour se mit en campagne; mais, cédant aux instances de ses officiers, il revint sur ses pas. La garnison de bouça, aidée par les troupes que la flotta y avait débarquées, fit une sortie contre Abou-Yezid, tailla en pièces ses troupes, livra leur camp au feu et au pidage. Les fuyards aborchèrent à se réfugier dans Caironan, mais les habitants leur fermèrent la porte de la ville. Abou-Yezid se diriges alors vers Shiba, emmenant avec lui le gouverneur qu'il avait installé dans Caironan et que les habitants venaient d'expulser. Ceci se passa dans le mois de Choual 336 (mai-juin 946).

Après le départ de ce chef, El-Mansour arrive dans Caironan et accorda une amnistie aux habitants ; il respecta même les lemmes et les enfants d'Abou-Yezid qui y étaient restés, et il leur accorda des pensions pour leur entretien. Une division de son armée sortit alors pour reconnaître les meuvements de l'ennomi, mais elle lut attaquée et mise en déroute par un détachement qu'ébou-Yerfd avest mis en compagne pour découvrir ce quis'y passait. Ayant de nouveau raffermi sou autorité par cette victoire. Abou-Yezid rassembla assez de troupes pour faire le piège de Caironan. El-Mansour retrancha son armée et attendit l'assaut : dès le premier jour, la fortune se déclara pour lui , dans le second, il attaqua l'ennemi avec avantage et conserva sa position jusqu'à ce qu'il eut rallié les secours qui lui arrivaient d'El-Mehdra et de Souça. Découragé par cette vigoureuse résistance. Ahou-Yestd s'éloigne, vers le fin du mois de Dou-'l-Biddja; puis, au bout de quelque temps, il revint à la charge. Dans les combats qui s'ensuivirent, les revers baiançaient les succès : mais enfin, El-Mendia et Souça se virent encore sérieusement menacées par les troupes de cet avenurier. Pour le décider à la retraite. El-Mansour lui rendit ses femmes et ses enfants, auxquels il doons de riches cauesux ; il s'attendait alors à quelque répit, puisqu'Abou-Yezid lui avait promis, sous foi de serment, qu'il décamperait; mais au 5 Mobarrem 335 [août 946], il s'en vit attaquer de souveau. Bion que, dans les premiers jours, la fortune ne le favorigât gnore, il reussit, le 15 du même mois, à prendre sa revanche.

Ayant placé les Berbères à l'aile droite de son armée et les Ketama à l'atle gauche, il se tint lui-même au centre avec ses propres troupes. Abou-Yezid commença la bataille par une charge contre l'aîle droite, et, après l'avoir culbutée, il essaya d'enfoncer le centre. Comme El Mansour demeura inchrantable. le combat se scutiat avec acharnement ; enfin, l'armée du prince fatemide chargea commo un seul humme, renversa les rengs des insurgés, s'empara de leurs bagages et tua tant de monde que le nombre des têtes apportées à Cairouan et livrées aux enfants. de la ville pour leur servir de jouets, montait à dix mille. Abou-Yezid s'enfuit du champ de bataille et tâcha de se réfugier dans Baghaïa, mais les habitants refuserent de lui ouvrir les portes. Il tenta alors d'y mettre le siège, mais l'approche d'El-Mansour l'obligea à décamper. Ce prince était parti de Cairouan dans le mois de Rebià premier [outobre 946], après y avoir laissé comme lieutenant Meran l'esclavon, et bientôt après, il parut devant Baghaïa. Chaque fois que son adversa re se dirigeait vers une forteresse, il l'y avait dejà dévancé, et arrivé à Tobna, il recut une communication importante de Mohammed-Ibn-el-Rheir, seigneur du Maghreh central et partisan d'Abou-Yezid. Ce chef, qui commandait aux Maghraoua, sollicita et oblint d'El-Mansour sa grâce pleine et entiere à la condition d'aider à la poursuite des rebedes. Abou-Yezid se trouvait chez les Beni-Berzal, tribu qui professait les doctrines des Nekkaria, quand l'approche d'El-Mansour fut annoncée. Il passa dans le Désert et reparut bientôt sprès dans le pays des Ghomert. La encore il se rencontra avec El-Mansour, et, na pouvant soutenir la charge impétueuse que ce prince dirigea contre lui, il s'enfuit vers le Salat. Poursuivi à travers les précipices et les défilés de cette montagne, il se jetta encore dans le Désert, et El-Mansour, sachant que son adversaire ne ponvait atteindre le Soudan à cause des solitudes affreuses qu'il lui aurait falla traverser, rentra chez les Ghomert pour l'y attendre, pendant que les bandes de Khozer marchaieat sur la piste des fuyards. Arrivé daus le pays des



Sanbadja, au milicu des Ghomert, El-Mansour fut sconcilli aves de grands honseurs par le chef sanbadjien, Ziri-Ibn-Menad. Une mandre l'ayant contraint à s'arrêter dans cette contrée, Abou-Yezid profita d'une si favorable occasion et viat mettre le stège devent El-Recila. Au 4 = Redjeb 335 (fin de jauvier 947), El-Mansour se trouve asser bien portant pour aller au secours de catte ville et refeuler l'ennemi dans le Désert. Abou-Yezid voulut alors se rendre dans le Soudan, mais les Beni-Kemlan refusèrent. de l'y accompagner, et il se trouve obligé de se jeter avec eux dans les montagnes des hisna et des Adjics. Le 40 du mois de Châban (6 mars), il se vit bloqué dans ses retranchements et en sortit pour repousser les assaillents; mais, ayant essuyé de nouveaux revers, il prit le feste pendant que ses partisans et même ses fils mettatent has les armes. Poursuivi par quelques eavaliers, il fut atteint d'un coup de lauce qui le jets au bas de de son cheval. Ses amis viarent à son secours et une mélée s'essuivit dans laquelle plus de dix mille hommes perdirent la vie. Parvenu encore à s'échapper, il occupa une position tellement escarpés qu'aucun moyen de zetraite ne lui resta. El-Mansout, qui n'avait cessé de le poursuivre depuis le commencement de Ramadan (fin de mars), l'attaqua, vivement, mit ses partisans en déroute, s'empara de leurs bagages et les força à se réfugier sur les ofmes de la mentagne. Ils s'y défendirent encore en lançant des pierres sur leurs adversaires, et bientôt, ses combattants se trouvèrent tellement rapprochés qu'ils purent se battre corps à corps. La nuit vist mettre fin à ce conflit sanglant et Abou-Yezid s'enferma dans le château de Kiana. Tous les Hoomara qui l'averent accompagné jusqu'à ce moment, prirent le parti de faire leur noumission. El Mansour attaqua le château à plusseurs reprises et parvint à y mettre le feu. De tous les cétés on massacra les compagnons d'Abou-Yezid qui tàchaient de s'échapper, et, pendant ce temps, les enfants de ce chef intrépide se tennient dans le château. A l'entres de la pust, El-Mansour fit mottre le fou aux broussailles, afin de mieux découvrir les personnes qui chercheraient à s'évader; mais, au point du jour, les amisd'Abou-Yezid firent une sortie et fraverent un pessage à leur

chef à travers les range des assiégeants. Les troupes d'El-Mansour les eurent bientôt atteints, et Abou-Yezid, affaibli par sa blessure, glissa des bras des trois houmes qui l'emportaient et tomba dans un préc pice. Il en fut retiré vivant et déposé aux pieds d'El-Mansour, qui se prosterne pour remercier Dieu. Dès ce moment Abou-Yezid resta en détention auprès du prince fatemide, et vers la fin de Moharrem 336 (soût 947), il mourut de ses blessures. Son cadavre fat écorche et sa peau, remplie de paille, fut placée dans une cage pour servir de jouet à deux singes qu'en avait dressés à ce métier. El-Mansour prit àlors le route de Cairouan pour se rendre à El-Mehdïa.

Fadi, sis d'Abou-Yezid 'alla trouver Mabed-Ibn-Khazer et marcha avec lui contre Tobna et Biskera; mais ils durent se jeter dans les montagnes de Klana pour échapper à la poursuite d'El-Mansour. Chasé et Caïcer, affranchis de ce monarque, conduisirent une armée contreeux, et Ziri-Iba-Menad assista à cette expédition avec sa tribu, les Sanhadja. Les deux rebelles finirent par prendre la fuite, leurs partisans se dispersèrent et El-Mansour rentra ensin à Cairouan.

### § XI. — SUITE DE L'HISTOIRE D'EL-MARGOUR.

Dans le mois de Safer 336 (actt-sept. 947), El-Mansour marcha contre Hamid-Ibn-Isliten, gouverneur du Maghreb, qui, ayant cessé de reconnaître l'autorité des Fatemides, venaît de mettre le siège devant Tehert apres avoir proclamé dans cette province la souveraineté des Omérades capagnols. Arrivé à Souc-Hamsa, il y fit halte pour rallier les Sanhadja de Zîri-Ibn-Menad. Des renforts lui étant arrivés de tous les côtés, il alle délivrer Téhert. Bamid courut s'embarquer à Ténès et se rendit à Cordoue, auprès d'En-Nacer, le souverain ométade.

Pendant son séjour à Téhert, El-Mansour nomme Yala-lbn-Mohammed l'ifrénide au gouvernement de cette ville et accorda à

4 802

<sup>4</sup> Dans le tome in, se trouve encore un chapitre sur Abon-Yexid.

Ziri-Ibn-Menad le commandement général des Sanhadja et de toute la région occupée par ce peuple. Ensuite, il tourna sea armes contre les Louata, et, les ayant refoulés dans le Désert, il occupa une position qui dominait la vallée du Mines. Là, se voyaient trois montagnes dont chacune était couronnée d'un château en pierres de taille, et, sur la face d'un de ces édifices, en remarque une large pierre portent une inscription. El-Mansour la fit interpréter et apprit que le seus était celui-ci : Je suis Soleman le Serdéghes. Les habitants de cette ville s'étant révoltés, la roi m'envoya contre eux et Dieu m'aida à les vaincre ". C'est Ibn-er-Bakth qui, dans son histoire, rapporte cette circonstence.

Après avoir revêtu Zîri-Iba-Menad des hautes fonctions dont nous venors de parler, El-Mansonr partit pour Cairouan, où parrive dans le mois de Djomada 336 (décembre 967). Avert alors que Fadi, file d'Abou-Yezid, venat de reparattre dans le Mont-Aores, il marcha aussitôt contro lui et, l'ayant pousuivi à travers le Zab jusqu'au Desert, il reprit la route de Carouau pour se rendre à El-Mehdia. Fald profits de son éloignement pour venir assiéger Baghaïa, mais il fut assessuré per un nommé Batfi, et sa tête lut envoyée à El-Mansour.

En l'au 339 (950-1), El-Mansour donna le gouvernement de la Sicile à El-Hacen-Ibn-Ali-Ibn Abi-'l-Kelbi qui remplaça ainsi Khalfl-Ibn-Ishao. El-Hacen s'y readit indépendant et transmit l'autorité à ses enfants, ainsi que je le raconterai ailleurs \*.

El-Mansour ayant appris que le roi des France <sup>3</sup> se préparait à faire la guerre aux musulmans, expédia use flotte sons la conduite de son affranchi Ferch, pour observer les mouvements de l'enneur. Il envoya aussi l'ordre à El-Bacen-Ibn-Ali, gouverneur de la Sicile, de seconder ce général. Les deux chefs débarquèrent en Calabre et pénétrèrent dans le pays des Francs. Bed-

Voy. t. r. p. 134.

<sup>\*</sup> Voy pp. 165 et suiv. de l'extrait d'Ibn-Khaldous publié per M Noël des Vergers sous la titre d'Etstoire de l'Afrique sous la dynastie des Aphlebites, etc.

C'est-à-dira t'officier qui gouvernant la Calabre au nom de l'empereur grec, Constantin vir.

djar <sup>1</sup>, roi de ce peuple, vint les combattre et essuya une défaite sanglante. Cette bataille eut lieu en l'an 340 (954-2). Deux années plus tard, Pareh revint à El-Mehdïa, chargé de butin.

Màbed-the-Rhazer avait persévéré dans la révolte depuis l'époque où il embrassa le parti de Padl, fils d'Abou-Yerîd. Poursuivi sens relâche par les partisans du gouvernement fatemide, il lut fait prisonnier à la suite d'un combat et conduit avec son fils devant El-Mansour. On les promena à travers les rues d'El-Mansouria, puis, on leur ôta la vie. Ceci eut lieu en l'an 344 (952-3).

#### § XII. — MORT D'EL-MANSOON RY AVENUENT DE SON PILS EL-MORKZ.

El-Mansour mourut le huitième jour du mois de Ramadan 314 (fin de janvier 953), après avoir rempli les fonctions de khalife pendant sept années. Il venait de s'exposer à la neige et à la pluie, de sorte qu'il en fut transi de froid, et, dans cet état, il était entré au bain, contre l'avis de son médecin, Ishac-Ibn-Soleman-el-Israîli. Par cette imprudence il éteignit le chaleur naturelle du corps et s'atura une insomme dont il mourut. Son fils Màdd lui succéda et reçut le titre d'El-Moëzz li-din Illah (qui exaste la religion de Dieu).

En l'an 342, El-Moëzz pénétra avec une armée dans l'Auras, percourut cette montagne en tous les sens et accueillit la sonmis-



<sup>•</sup> Reddjor est le nom donné par les historiens arabes à Roger I et à Roger II, rois de Sicile. Il est à peine nécessaire de relever l'étrange anachronsme de notre anteur.

La vie de ce médecio célébre a été donnée par le blographe Ibn-Abi-Osaïbïa. Elle se trouve traduite dans l'Aéd Allatif de M. de Sacy, p. 43. Ibn-Abi-Osaïbja dit qu'Israili mouret vers l'an 320, mais l'encedote racontée par Ibn-Khaldoun démontre que cet événement q'a pu avoir lieu qu'après l'an 344. Dans ma traduction d'Ibn-Khallikan, vol. 1, p. 220, cette même anecdote est reproduite.

sion des Boni-Kemian et des Melifs, tribus hootsmences. Il agrée aussi la soumission de Mobammed-Ibn-Khaser qui, depuis la mort de son frère Mâbed, n'avait cossé de solliester sa grâce. Laissant alors le commandement des troupes à son affrachs Calcer, gouverneur de Baghaïa, il rentra à Gairousn. Calcer travaille à soumettre les contrées voisises et, ayant gagné par sa douceur les cours des Berbères et rallié les populations qui avaient émigré, il conduisit leurs chefs à Cairouan. El-Moëzs leur accorda à tous de riches cadeaux et une réception honorable. Mohammed-Ibn-Khazer le maghraouien y arriva ensuite, et, touché de l'accusit plein de bienveillance que lui fit El-Moëzs, il ne le quitte plus et mourut à Cairouan, en l'an 348 (959-80).

En l'an 363 ( 986-6 ), El-Moëzz rappela d'Achte Ziri-Thu-Menad, émir des Sachadja, et, lui ayant fait un riche présent, il le renvoya dans son gouvernement. L'année suivante il envoya à El-Bacen-Ibn-Ali, gouverneur de la Sicile, l'ordre d'opérer une descente sur la côte d'Espagne. Cet officier ravagea le territoire d'Almeria et rapporta en Sicile un batin considérable et beaucoup de prisonners. En-Nacer, le souverain espagnol, coofia aussitôt à son affranchi Ghaleb le commandement d'une flotte et l'envoya sur les côtes de l'Ifrikia. N'y pouvant effectuer un débarquement à esuse da la resistance que lui opposèrent les troupes d'El-Moëzz, Ghaleb remit à la voile; mais, étant revenu dans les mêmes parages l'année suivante avec une flotte de soitante-dix navires, il incendia Mersa-'l-Kherez, dévesta les environs de Souça et ravagea le territoire de Tabarca.

El-Moëzz parvint toutefeis à étendre son autorité en Ifrîkia et en Maghreb : le nombre de ses sujets s'accrut tous les jours, et la région qui s'étend depuis ifgan, ville située à trois journées de marche au-delà de Tehert, jusqu'à Er-Rammada, endroit situé en-deça de la frontière égyptienne, le reconnut pour maitre. Tehert et ifgan avaient pour gouverneur Yala-lim-Mohammed l'ifrenide; Achir et ses dépendances obéissaient à Zirr-Ibn-Menad le sanhadjien; El-Neclis et les contrées voisines étaient nous le commandement de Djafer-Ibn-Ali-e.-Audeloci; Baghaïa reconnaissait l'autorité de Caver l'esclavon; Fee celle d'Ahmed-

1bn-Bekr-1bn-Abi-Schl-el-Djodsmi, et Sidjilmessa celle de Mohamed Ibn-Ouscoul le miknacien.

Rn l'an 347 (958-9), Rl-Moëzz apprit que Yala-Ibn-Mohammed l'ifrénide entretenait une correspondance avec les Omérades espagnols et que le Maghreb-el-Acsa venait de repousser la domination des Fatemides. Cette nouvelle le décids à y envoyer une armée sous la conduite de son vixir, le kateb (secrétaire) Djouher l'esclavon 1. Ziri-Ibn-Menad, gonverneur d'Achir, et Djafer-Ibn-Ali seigneur d'El-Mectla, accompagnèrent cette expédition, ainsi que Yala-Ibn-Mohammed, seigneur du Maghreb central. Quand cette armée passan par Ifgan, une rixe éclata parmi les troupes de l'arrière-garde, et Djouher, à qui on vint annoncer que les litrénides pillacent les bagages, ordonna l'arrestation de Yala qui fut aussitôt tué à coups de sabre par les Ketamiens. Ilgan fut saccagée, et Yeddou, fils de Yala, fut mis en arrestation. Djouher marcha ensuite aur Fez avec l'intention d y assièger Ahmed-Ibn-Bekr-el-Djodami, mais la résistance que cette ville lui opposa le décida à suspendre l'attaque et à décamper. Il prit alors la route de Sidjilmessa où Mohammed-Ibn-el-Feth-Ibn-Ouaçoul gouvernail sous le titre d'Emir-el-Moumenin (commandant des eroyants), après avoir fait graver son nom sur les monnaies sinsi que l'inscription suivante : tacaddecet eszet Allah (que la gloire de Dieu soit vénérée). Ce prince, aver i de l'approche de l'ennemi, avait pris la fuite, mais il fut fait prisonnier et livré à Djouher. L'armée fatemide se rendit ensuite jusqu'au bord de l'Océan [atlantique], soumettant tous les pays qu'elle traversait, et, revenu sous les murs de Fez, elle l'emporta d'assaut. Ziri-lbn-Menad ent l'honneur de cette conquête, ayant escaladé la place pendant la nuit. Fex succomba en l'an 348 (959-60). Le gouverneur, Ahmed-Ibn-Bekr, tomba entre les mains des vainqueurs et fut remplacé par un serviteur de Djouher; tous les préfets que



<sup>\*</sup> Veriante: is molies. — Ibn-Khalikan a donné une notice sur Djouher dans son dictionnaire biographique, voy. vol 1, p. 310 de ma traduction de cet ouvrage. On trouvers dans le même volume une notice de Ziri et une autre de Dj\u00e4fer-ibn-Ali.

les Omérades avaient établis dans le Maghreb en furent expulsés par ce général. À la suite de cette victoire, Djouher reprit la route de l'Ifrikie, et, ayent incorporé la ville de Tébert dans la province gouvernée par Ziri-Ibn-Menad, il fit son entrée à Cairouan accompagné de ce chef ainsi que des Fatemides (Idricides) du Maghreb, et trainant à sa suite Ahmed-Ibn-Bekr et Mohammed-Ibn-Ouaçoul enfermés dans des cages. Le jour de son arrivée à El-Mansouria fut une véritable fête.

Pendant quelque temps, Caïcer et Nodaffer, effranchis d'El-Mansour, se partegatest toute l'autorité en Maghreb; le premier ayant sous la main les provinces orientales de ce pays et le second, les provinces occidentales ; mais, en l'an 349 (960-4) ils furent arrêtés et mis à mort par l'ordre de leur souverain.

L'année suivante, les Chrétiens s'emparérent de Crète, île habitée par les descendants des musulmans espagnols qu'El-Bakem-Ibri-Hicham [l'ométade] avait déportés en Egypte à cause de la part qu'ils avaient prise à la révolte du faubourg (er-rebed) de Cordoue '. Arrivés à Alexandrie, ces proscrits s'emparèrent de la ville; assiégés ensuite par Abd-Allah-Ibri-Taher, gouverneur de l'Egypte, ils capitulerent à la condition d'être envoyès en Créte où leur émir, Abou-Hafs[-Omar-Ibn-Choaib]-el-Bellouti, parvint, dans la suile, à se rendre indépendant. Les descendants de on chef y régnaient encore quand les Chrétiens arrivèrent avec une flotte de sept cents navires, conquirent toute l'Île, tuèrent une partie des habitants et rédusirent le reste en esclavages. Jusqu'à nos jours Crete est demeurée au pouvoir des infidèles.

En l'an 354 [Ahmed, fils d'El-Bacen-Iba-Ali-el-Kelbi], seigaeur de la Sicile, obtint possession de Taormine, forteresse dont la garnison [grocque] se rendit à discrétion après un siége



Le rébed, ou faubourg de Cordone, fut détroit par El-Rakem, l'an 202 (818), parce que les habitants s'étalent mis en révolte. Pour les détails de cet événement, voy. la continuation de l'Art de verifier les dates, t. m, p. 362.

<sup>2</sup> Romain II occupait alors le trône de Constantinople; on fut son général Nicéphore Phoons qui acheva sette sonquête.

de neuf mois. Il donna à sa nouvelle conquête le nom d'El-Moëseta, en l'honneur d'El-Moësz, soigneur de l'Ifrikte, et il y établit une population musulmane. Il mit ensuite le siège devant Bametta, autre forteresse de ce'pays. Les habitants demandèrent des secours à leur souverain, seigneur de Constantinople, et ce prince leur envoya des troupes par mer et par terre. Ibn-el-Hecen, de son côté, sollicita des renforts d'El-Moëzz, et bientôt un corps de troupes, commandé par El-Hacen, fils de ce monarque, arriva au port de Messino. Ayant alors réuni toutes ses forces, la gouverneur de la Sicila en envoya une partie contre Rametta, dont le blocus avait déjà été formé par El-Hacen-Ibn-Ammar, et il marcha avec le reste contre les Grees, bien résolu de vaincre ou de mourir. Attaquant l'ennemi avec impétuosité, il en tua le commandant et plusieurs patrices, mit en déroute les bandes chrétiennes et les culbuta dans un tavin profond. Après s'être emparé de leur camp et de leurs bagages, il serra Rametta de si près que la garnison ne put plus se procurer de vivres et laissa enlever la place d'assaut. Les débris de l'armée grecque s'embarquèrent et mirent à la voile, mais ils ne purent échapper à la flotte d'Ahmed-Ibn-el-Hacen. Plusieurs de leurs navires furent incendiés ou pris par les musulmans, dont quelques-uns ae jetërent à l'eau pour les aborder à la nege. Ahmed cavoya alors des troupes contre les villes qui étaient encore occupées per les Grees, et, en ayant fait piller et dévaster les environs, il contraignit les habitants à payer la capitation. Cette campagne, appelée l'Expédition du Détroit, sut lieu en l'an 354 (965).

## § XIII. -- conquere on L'acrers.

La mort de Kafour l'ikhchidite, gouverneur de l'Egypte i, causa une grande perturbation dans ce pays; la disette et l'esprit

T. R.

<sup>\*</sup> Pour la vie de Kafour, voy, le second volume de la traduction d'Ibn-Khailikan.

de révolte vincent y accroître le désordre, et le gouvernement de Baghdad, dont en aurait pu espérer le secours, était alors trop préoccupé de la guerre qui avait éclaté entre Bakhtyar, fils de Moëzz-ed-Dola et son voisie, Adod-ed-Dola , pour faire attention à cette malbeureuse province.

Averti de cet état de choses, El-Moëzz le fatemide résolut d'envahir l'Egypte, et, ayant envoyé Djouber le kateb chez les Ketama pour lever des troupes, il fit prévenir les administrateurs de la province de Barca qu'ils auraient à creuser des puits sur la route qui même en Orient. Ceci se passa en 355 (966), Deux angées plus tard, Djouher revint du Maghreb dont it avait soumis les peuples et perçu l'impôt. Il prit alors le commandement de l'armée qui devast marcher contre l'Egypte, et après avoir reçu la visite d'El-Moëzz qui vint lui faire ses adieux et passer quelques jours au camp, il se dirigea vers ce pays \*. A la nouvelle de son approche, les troupes égyptiennes se débanderent, et, vers le milieu du mois de Châban 358 (juillet 969), les Fatemides firent leur entrée au Vieux-Caire. D'après les ordres de Djouher, on fit la khotès (prèse) au nomd'Kl-Moërs dans la grande mosquée nommée El-Djamé-el-Atfc \*, et l'on proclama la souveraineté des Alides (Fatemides) dans toutes les parties de ce pays. Dans le mois de Djomada (premier) de l'an 359 (mars-avril 970), il se rendit à la mosquée d'Ibo-Toulous pour y célébrer la prière, et il fit insérer dans l'ades (appel à la prière) les mois suivants . Hai ala khair il-ami (accourss à l'excellente moure). Ce fut alors que, pour la première fois en Egypte, on employs cette formule chilte dans l'adas. Djouher envoya cusuite de riches cadeaux à El-Moëzz et uoc députation composée des grands officiers de l'empire ikhebidité.

Yoy, traduction d'ibn-Khaliskan, vol. 1, p. 250, et vol. 11, p. 461.
 Yoy, aussi la chronique d'Abou-'l-Fede-

<sup>\*</sup> Yoy is traduction d'Ibn-Khall.kas, vol. 1, p. 310.

Cette mosquée fot bâtie par Amr-lbo-el-Aci, premier conquérant musulman de l'Egypte.

Tous ces personnages furent emprisonnés à El-Mehdïa par l'ordre d'El-Moëzs, mais les cadis et légistes qui étaient venus avec eux reçurent un accueil très-honorable et obtinrent l'autorisation de s'en retourner chez eux. Djouher commença alors la construction de la nouvelle ville du Caire (El-Cahera), et, dans ses dépêches, il invits El-Moèze, de la manière la plus pressante, à se rendre en Egypte.

#### S XIV. - PRISE DE DAMAS.

Lors de la conquête de l'Egypte, tous les descendants de Tordj [l'ikhchidite] furent arrêtés, mais un de ces prisonniers, El-Hacen, fils d'Abd-Allah et petit-fils de Tordj, parvint à s évader et à se jeter dans Ramla [en Palestine] ou il obtint l'appui de plusieurs chefs militaires. Djouher eut à paine établi son autorité en Egypte qu'il dut expédier contre lui un corps d'armée sous la conduite de Djâler-Ibn-Felah le ketemien . Ce général livra plusieurs combats au prince ikhchîdite et, l'ayant enfin fait prisonnier avec les principaux chefs de l'insurrection, il les envoys tous à Djouber qui les fit conduire en Ifrikïa pour être présentés à El-Moëzz. Djâfer prit ensuite d'assaut et dévasta la ville de Ramia, mais il amnistia ceux des habitents qui avaient échappé au massacre. S'en étant fait payer l'impôt . il marcha sur Tiberias, et, trouvant qu'Ibn-Nelhem (le gouverneur de cette ville), y avait fait proclamer la souveraineté d'El-Moëzz, il passa outre et alla prendre d'esseut la ville de Damas. Dans le mois de Moharrem 359 (nov.-déc. 969), il y fit prononcer la khotës au nom d'El-Moëzz; mais, le vendredi suivant, un

<sup>1</sup> Traduction d'Ibn-Khaikkan, vol. s, p. 327

<sup>\*</sup> Ici l'autour emploie le met kharady et avec rasson. La Syrie et tous les autres pays enlevés aux chrétiens par les musulmans étaient soumis au kharadj, impôt bien autrement sourd que l'acher ou dime.

cherff nommé Abou-'l-Cacom-Ibn-Abi-Yala-el-Bachemi , qui jouissait d'une grande influence dans la ville, souleva la populace, se revêtit de la livrée noire [des Abbacides] et proponça la khotba an nom d'El-Mottà, khalife de Baghdad. Plusieurs rencontres curent lies entre les deux parties, et les troupes fatemides avaient déjà fait essuyer de grandes pertes à lours adversaires, quand le cherif abandonna ses partisans et s'enfuit à la faveur des ténebres. Les habitents de Damas, se vayant abandonnés par leur chel, ne surent plus que faire, quand le chérif El-Djáferi, gu'ila avaient déjà envoyé pour traiter avec lbu-Felah, revint chazeux et rassura les esprits. Il fit valoir surtont les bonnes dispositions du général fateuside qui se disait prêt à leur accorder la paix s'ils lus permettaient de parcourir les divers guartiers de la ville. Comme il leur donne l'assurance qu'aussitôt après cette promesade, il rentrorait dans son camp, on lui ouvrit les portes. Les troupes maghrebines commencèrent aussitôt l'œuvre de la dévastation, mais les habitants indignés courarent aux armes, leur tuerent beaucoup de monde et dressèrent des barricades. Le cherif parviut enfin à désarmer le colère d'Ibn-Polsh et à obtenir la paix. Vers le milieu du mois de Dou-'I-Hiddja 359 (oct. 970), le chef des soldats de la police au service d'Ibn-Felah satra dans la ville et y rétablit la tranquillité. Plusieurs jeunes gens [qui avaient pris part à l'insurrection] subirent la peine de mort et d'autres furent mis en prison. Dans le mois de Mohartem 360 (nov. 970), le cherif Abos-'l-Cacem-Ibn-Abi-Yala fut fast priscomer et conduit en Egypte. D'afer-Ibu-Felah obtiat ainsi possession de la ville de Damas.

Quelque temps auparavant, c'est-à-dire en l'an 358, Abou-Djafer le zonaties leva, en lirikta, l'étendard de la revolte et ressemble autour de lui une foule de Berbères et de Nekkerites-Bl-Moësz marche en personne contre le rebelle, qui, se voyant abandonsé par ses troupes, cherche une retraite dans les montagnes. Le prince fatemide, qui veneit d'erriver à Baghata, reprit alors le chemin de sa capitale après avoir expedié Bologguis, file de Ziri, à la peursuite du fuyard. Pendant quelques mois, en n'entendit plus parler de cet aventurier, mais, l'année suivante, il se présenta devant El-Moëzz et obtint se grâce ainsi qu'une pension pour son entretien.

Ce fut à la suite de cette affaire qu'El-Moëzz reçut les dépêches par lesquelles Djouher l'invitait à passer en Egypte, pays qui venait de reconnaître l'autorité des Fatemides, ainsi que la Syrie. Cette nouvelle lui causa un si vif plaisir qu'il laissa éclater sa satisfaction aux yeux du public. Les poètes s'empressèrent alors à célébrer la gloire d'un prince aussi fortuné.

Vers cette époque les Carmats, sous la conduite de leur roi El-Asem, marchèrent contre Damas, mais Djâfer-Ibn-Felah leur fit éprouver une défaite sanglante. En l'an 361 (971-2), El-Asem revint encore et s'empara de la ville, après avoir mis en déroute les troupes fatemides et tué leur chef Djâfer. De là il se duriges sur l'Egypte, et Djouher se hâta d'en écrire à El-Moëzz.

#### § XV. - EL MOSZE PASSE EM EGYPTE ET S'ÉTABLIT DANS LE CAIRE.

Alarmé par les progrès des Carmata, El-Modez se décida à pertir pour l'Egypte, mais, avant de se mettre en route, il s'occupa du Maghreb, pays dont la tranquillité venait d'être sérieusement menacée : Mohammed-lbn-el-Hacen-lbn-Khazer le maghraouen, soutenu par une foule de Zenata et d'autres Berberes, y ayant acquis une influence qui pouvait dévenir dangereuse pour l'Ifrikïa. D'après ses ordres, Bologguin, fils de Ziri-Ibu-Menad, pénétra dans le territoire occupé par le chef rebelle, et, à la suite d'un combat acharné, il parvint à disperser les insurgés. D.x-sept émirs de la tribu de Zenata resterent sur le champ de bataille; le nombre des prisonniers fut immense, et Mohammed-Ibn-Khazer se toa de sa propre épée. Cette rencontre ent lieu en l'en 360 (970-4), El-Moëzz apprit avec une joie extrême la nouvelle de cette victoire et, ayant donné audience à tous ses sujets afin de recevoir leurs félicitations, il appela Bologgofnà Cairouan et l'y établit comme lieutenant-gouverneur de l'ifrikia





et du Maghreb. A cette occasion il lui donna le nom de Youcof et le surnom d'Abou-'l-Potouh (pèrs des victoires). Il ne voulut capendant pas lui accorder aucune entorité sur la Sicile et il confia le genvernement de Tripol: à Abd-Allah-Ibn-Yakhlof le ketamien. La perception de l'impôt des biens meubles (diebaiat-el-amoual) fut donnée à Ziadet-Alish-Ibn-el-Cadim , et celle da l'impôt territorial (kharudj), à Abd-el-Djébbar-el-Khoraçani et à Hocein-Ibn-Khalef-el-Marsedi. Ceux-ci furent placés sous le contrôle de Bologguin. Vers la fin de Choual 361 (août 972), El-Moëzz établit son camp en debors d'El-Mansouria, et, s'étant porté à Sardènia, il y passa quatre mois ain de réunir ses troupes et d'organisèr l'administration de l'empire. Ayant appelé auprès de lui les membres de sa famille et les gouverneurs des provinces, il partit pour l'Egypte, emportant les trésors de l'empire et le mobilier du palais. Bologgato, qui l'accompagna jusqu'à une petite distance, regut alors son congé at revint au siège du gouvernement.

Pendant qu'El-Moézz marchait sur Tripoli, une partie des populations se retira dans les montagnes de Nesouça, pour se mettre hors d'atteinte. Arrivé à Barca, en Redjeb 362 (avrilmai 973), il perdit son poète favori, Mohammed-lbn-Hani-el-Andeloci , qui sut trouvé assassiné au bord de la mer. Dans le mois de Châban (mai-ju n), il sit son entrée à Alexandrie et reçut de la manière la plus grâcieuse les notables du Yieux-Caire (Misr).



<sup>\*</sup> El-Moëza, ayaot confié à Yongof-Bologgula le gouvernement de » l'Ifrikis, nomma Abou-Moder-Ziadet-Allah-Iba-Cheid-Allah-Iba-ch-Cadim directeur général de tous les bareaux établis dans les pro» vinces de l'empire (pour le percept on de l'impôt). — (En-Nowent; man, n° 703, foi, 29, recto) — Iba-Haucal avait comm on Ziadet-Allah; voy., dans la Journal escatique de 1812, sa description de l'Afrique, n° ext.

<sup>\*</sup> La vie de ce poète audalousien, que ces sentemporains plaçaient en niveau d'El-Moténebbi, le plus illustre des postes de l'Orient, se trouve dans ma traduction d'Ibn-Khallikan, vol. 11, p. 125.

Le 5 du mois de Ramadan (40 juin), il entra su Nouveau-Caire (*El-Cahera*), ville qui deviut le lieu de sa demeure et qui fut habitée par ses successeurs jusqu'à la chute de sa dynastic \*.



Pour d'entres détaile, voy, la Vis d'El-Moëzz, per M. Quatromère.
 La dynastie fatemide fut renversée par Saladiu.

HISTOIRE DES BENI-HAMDOUN, CONTEMPORAINS DE LA DYNASTIE PATEMIDE ET PRINCES D'EL-MECILA ET DU ZAB.

Le chef de cetta famille se nommait Ali-lbo-Haradoun !-lba-Semmak-Ibn-Mascud-Ibn-Mansour-el-Djodami et portait le surnom d'Ibn-el-Andeloci (fils de l'Espagnol). Avant l'époque où les missionnaires fatemides commencèrent leurs démarches, pendant qu'Obeid-Allah et Abou-'l-Cacem étaient encore en Orient, il s'attacha au service de ces princes. Parti de Tripoli par leur ordre, il se rendit auprès d'Abou-Abd-Allah-es-Chît et recut de lui l'accueil le plus honorable. Ayant ensuite rejoint ses maîtres, il ne les quitta plus, même pendant leur emprisonnement à Sidjilmessa ; aussi, lors de l'établissement de leur autorité en Afrique, il dut à leur reconnaissance une position trèsélevée dans l'empire. En l'an 345 (927), Abou-Cacem étant revenu de son expédition en Maghreb, charges Ibn-Hamdoun de surveiller la construction de la ville d'El-Mecila. Quand ce travail fut terminé, Abou-'l-Cacem y établit son protégé en qualité de gouverneur de la province du Zab. El-Mecila reçut alors le nom d'El-Mohammedia. Pendant que ce prince assiégeait Abou-Yezid dans la montagne de Kiana, la ville d'El-Mecila lui servit de dépôt d'approvisionnement. Ali-Iba-Hamdoun garda le gouvernement du Zab jusqu'à la fin de ses jours. Djâfer et Yahya, fils d'Ali-Ibn-Hamdoun, furent élevés à la cour d'Abou-'l-Cacem, et la mère de Djâfer allaita El-Mâdd [le même prince qui porta, plus tard, le surnom d']El-Moëzz. Lors des troubles qui agitèrent l'ifrikia par suite de la révolte d'Abou-Yezid, El-Caïm

<sup>·</sup> Ibn-Khalikan écrit ce nom Hamden, et notre auteur loi-même emploie le mot hamdani pour désigner le famille de ces chefs.

appela à son secours tous les partisans qu'il possédait dans les diverses provinces de l'empire, et il manda par écrit à [Ali-] Ihn-Hamdoun de lever des troupes parmi les tribus berbères et de les lus amener. En conséquence de cet ordre, Ibn-Hamdoun réunit use armée considérable et prit la route d'El-Mehdia. S'étant d'abord dirigé vers Constantine, il rallia autour de son drapeau soutes les peuplades dont il traversait les territoires, et il se rendit aux environs de Bédja, en passent par Sicca-Veneria. Aloub, fils d'Abou-Yezid, qui occupait Bédja avec un corps nombreux de Nekkariens et de Berbères, marcha à la rencontre de ce chef et réussit, par une attaque de nuit, à le surprendre dans son camp. Ibn-Hamdoun s'enfuit et trouva la mort en tembant dans un précipice. Cet événement eut lieu en l'an 33é (945-6).

Quand la révolte d'Abou-Yezid fut étouffée, El-Mansour donns à Djâfer, fils d'Ai-thn-Hamdoun, le gouvernement d'El-Meeffs et du Zab. Yabya reçut l'autorisation de s'y établir avec son frère, et ce fut ainsi le commencement de la dynastie hamdanide. Ces deux princes y élevèrent des châteaux et des maisons de plaisance, tout en étendant leur autorité sur les régions environnantes. Leur cour devint le rendez-vous des savants, et parmi les poètes qui vinrent célébrer leurs louanges, un remarqua Abou-'l-Cacem-Ibn-Hani, natif d'Espagne, dont les pièces composées en l'honseur des Hamdanides sout encore citées avec éloge '.

La jalousie et l'ambition suscitérent une vive inimitée entre Djâfer-lèn-Ali-lèn-Hamdoun et Ziri-lèn-Menad. L'expédition que celui ei entreprit dans le Maghreb îni fournit l'occasion de nuire à son rival, et, tout en châtiant les Zenata, il gratifia au baine en desservant Djâfer auprès du khalife [fatemide]. Il est vrai que Djâfer avait tenu une conduite peu franche; s'étant montré favorable aux Zenata et à Mohammed-lèn-Khazroun



Le requeil des poésies d'ibu-Ham se trouve dans la Bibliothèque impériale. On y remarque passeurs poèmes composés so l'homesur des princes hamdanides.

émir des Magbraoua. En l'an 360 (970-1), El-Moëzz se décida à prendre le Caire pour sa résidence et menda à la cour Djâferlbn-Ali, dans l'intention, à ce que l'on prétend, de lui donner le gouvernement de l'Ifrikia, et d'accorder le gouvernement du Maghreb à Ziri et à Bologguin, fils de Ziri. Comme Djâfer ne s'empressa pas d'obéir, El-Moëzz ordonna à Djàfer l'esclavon d'aller le chercher. Cette démarche excite la méliance de Djàferlbn-Ali qui partit aussitôt avec ses troupes pour se joindre aux Zenata. Ayant ainsi rompu les liens qui l'attachaient au khalife El-Moëzz et aux Sanhadja, il rallia les Zepata autour de lui et les décids à répudier l'autorité des Fatemides pour reconnaître celle d'El-Hakem-el-Mostancer [le khalife oméïade d'Espagne]. A cette occesion Ziri se hâta de l'attaquer, espérant le prendre au dépourvu, mais la fortune ne le seconda pas, et, pendant que ses troupes abandonnaient le champ de bataille, son cheval s'abattit sous lui et le laissa au pouvoir de l'ennemi. Les Zenata lui coupèrent la tête, et Yahya-ibn-Ali-Ibn-Hamdoun partit pour l'Espagne avec plusieurs notables zenations, afin de présenter ce trophée à El-Mostancer, souverain de Cordone. Cette députation informa le prince omélade qu'on vensit de proclamer son autorité en Afrique et que son appur leur était indispensable. Il on accueillit les membres avec une grande bienveillance, les combla de dons et fit exposer la tête de Ziri au marché de Cordoue. Yahya-Ibn-Ali fut élevé au faite des honneurs et reçut une place à côté du trône.

Differ-ibn-Ali s'aperçat biontôt que les Zenata convoitaient ses trésors, et, ne pouvant compter sur la protection de leurs chefs qui étaient eux-mêmes mal disposés les uns pour les autres, il s'embarque secrètement avec les gens de sa maisen, ses esclaves et ses trésors, passa le Détroit et se rendit à Cordone-Les personnes les plus considérables de la population zenationne l'accompagnèrent afin de cimenter leur albance avec le souverain ométade et de prendre l'engagement de soutenir sa cause. La reception honorable qui les y attendit combla toutes leurs espérances ; ils repartirent, pleins de dévouement et bien résolus de surpasser les idricides et les Bené-Ifren par le zèle qu'ils déployeraient dans



le Maghreb en faveur de la dynastie ométade. Differ et Yahya, fils d'Al-Iba-Bamdoun, restèrent à la cour de Cordone, et malgré leur soumission de fraiche dete, ils se virent inscrits sur la late des vizire et gratifiés de fortes pansions. Quelque temps après, leur oubli des égards dus au khalife leur attira une leçon qui les rendit plus prodests : appelés au palais, ils y furent emprisonnés pendant plusieurs jours.

L'indisposition d'El-Mostancer, qui venait d'être attaint d'une paralysis d'un côté du corps, affaiblit à un tel degré l'influence du gouvernement ométado en Maghreb, que les munistres espaguela jugèrent nécessaire de renfereer les garnisons des villes frontières. Diàfer-Ibn-Ali-Ibn-Hamdoun fut chargé par le grand chembellan El-Mashafi d'aller prendre le commandement des provinces africaines en remplacement de Yahya-iba-Mohammed-Ibn-Hachem, rappelé en Espegne. De cette manière on oppose aux Zonata un chef capable de les contenir. Yabya, frère de Djäfer, recut aussi un commandement dans le Maghreb. Ces deux chels partirent pour leur destination, après avoir été revêtus de robes d'honneur, et ils emporterent une forte somme d'argent et quantité de belles pelisses qu'ils devarent du tribuer aux princes de se pays. En l'an 365 (975-6), Djéfer arrive es Maghrob où il parvint à faire reconnittre son autorité et à reunir sous ses ordres les chefs des Beni-liren, des Maghraous, des Miknaca et d'autres branches de la grande famille renatienne.

Quand Hicham succéda au khal.fat, après la mort d'El-Hakersel-Hostancer, son visir, El-Mansour-Ibn-Abi-Amer, établit dans la ville de Ceuta une forte garnison composée de troupes impériales et y installa plusieurs fonctionnaires, tant civils que militaires, tous obvisis parmi ses propros créatures. Le reste du pays fut confié à la gardo ées princes senstions dont en s'assum le dévouement per des dons d'argent et des robes d'honneur Chaque fois qu'ils se resdaient à la cour, on les comblait de prévenances et en accordant à ecux qui en fassaient la demasde la faveur d'être inscrits sur la liste des militaires soldés par l'état. Pendant qu'El-Mansour travaillait à régulariser l'administration de l'empire et à étendre l'influence du gouvernement ométade, une mésintelligence éclata entre les frères Hamdoun, et Yahya s'établit, avec presque tous les partisans de sa famille dans la ville de Basra dont il s'était emparé. Quelque temps après, son frère Djàfer entreprit contre les Berghousta une expédition qui fut assez malheureuse, et ensuite il reçut de Mohammed-[el-Mansour]-Ibn-Abi-Amer, qui venait d'obtenir la régence du royaume, l'invitation de passer en Espagne afin de lui prêter appui, tant il comptait aur ses bons et fidèles services. Djâfer, qui se rappela le traitement qu'El-Hakem-el-Mostancer lui avait fait subir, eut d'abord que que bésitation avant de se conformer aux vœux d'El-Mansour ; mais enfin, il remit à son frère Yahya le gouvernement du Maghreb et partit pour l'Espagne. El-Mansour l'accueillet avec une haute distinction et, en l'an 369 (979-80), lors de l'envalussement du Maghreb par Bologguin, il l'envoya à Ceuta en le chargeant de défendre les provinces africaines. Lui-même, se rendit de Cordoue à Algesiras, afin d'être plus près du théâtre de la guerre. Djâfer traversa le Détroit et, grâce à une centaine de charges d'or que le vizir avait mises à sa disposition, il réunit sous ses ordres les principaux chefs senstiens et mit Bologguin dans la nécessité de s'éloigner. Plus tard, El-Mansour devint jaloux de son lieutenant, et une nuit, à la suite d'une partie de débauche, il le congédia après avoir sposté des assassins pour le tuer. Djàfer se rendait du palais à sa maison quand il succomba sous leurs coups.

Yahya, frère de Djafer, passa en Egypte et trouva suprès d'El-Aziz-Nizar[le khalife fatemide] un accueil plein de bienveillance. Il y demeura un temps considérable, rendit de grands services au gouvernement égyptien dans plusieurs circonstances graves, et lorsque Felfoul-Ibn-Khazroun sollicita le secours d'El-Hakem [le fatemide] afin d'enlever Tripoli aux [Zfrides] sanhadjiens, il partit à la tête d'un corps d'armée pour appuyer les opérations de ce chef. Arrivé à Barca, il eut avec les Beni-Corra, tribu hilalienne, une rencontre dans laquelle ses troupes furent mises en pleine déroute. Alors il rentra en Egypte où il continua jusqu'à sa mort.

Google

Orbia free HAR√ARDUN visik ORIGINE ET CHUTE DE LA DYNASTIE DES IDRICIDES. — RÉTABLISSEMENT DE LEUR AUTURITÉ DANS PLUSIEURS ENDROITS DU MAGHREB.

Dans le mois de Dou-'l-Câda, 169 (mai, 786), Hocein, fils d'Ali, fils de Hacen III, fils de Hacen II, fils de Hacen-es-Sibt . se révolts contre le khalife El-Hadi. Il prit les armes à la Mecque et réanit autour de lui plusieurs membres de sa famille, parm lesquels se trouvèrent ses oncles Idris et Yahya. Il fut tué à Fekhh, endroit situé à trois milles de la Mesque, dans un conflit avec les troupes du khalife, commandées par Mohammed-lbn-Soleiman-Ibn-Ali. Un grand nombre de ses parents resta sur le champ de bataille , ses partisans prirent la fuite et beaucoup d'entre eux furent faits prisonniers. Yahya, fils d'Idris, se sauva dans la province de Deilem, où il se révolta plus tard, et son père réussit à atteindre l'hgypte. La direction de la poste aux chevaux établie en ce pays appartenait alors à Quahed-el-Neskin, affranchi de Saleh, fils du feu [khalife] El-Mansour. Ce fonctionnaire, partisan secret de la famille d'Ali, ne vit rien de plus méritoire que de fournir des chevaux à Idris et de l'aider ainsi à s'enfuir vers le Maghreb. En l'an 472 (788-9), Idris accompagné de son affranchi Bached, atteignit Culfli, dans le Maghreb-el-Acsa, et se mit sous la protection d'Ishac-Ibn-Mohammed-Ibn-Homeid, grand émir de la tribu Auréba. Bientôt après, il aunonça onvertement ses prétentions au khalifat et rallia à sa cause les Zouagha, les Louata, les Sedrata, les Ghaïatha, les Nefza, les Miknaça, les Ghomara et toutes les autres peuplades

Le mot sibt signifie petit-fils, né de la fille. Le petit-file né du fils s'appelle hafid. Le flacen dont il s'agit lei était fils de Fatema, fille de Mahomet et femme d'Ali.

partisans furent réunis autour de ses drapeaux pour le soutenir et lui prêter le serment de fidélité, il leur unt le discours survant : « Louange à Dieu ! que sa bénédiction soit sur son Prophètel ». O hommes, n abaissez pas la tête devant un autre que nous ; car » vous ne trouverez chez personne des droits plus clairs que les nôtres. » Son frera Solaiman, dont nous parlerons plus tard, vint ensuite se fixer dans le pays des Zenata, tantôt à Tlemcen et taptôt aux environs de cette ville.

Oasad Idris eut établi sa domination dans le Maghreb, il marcha contre les Berbères de ce pays qui professaient soit la magisme [idolôtrie], soit le judaïsme, soit la religion chrétienne. Telles étaient les tribus de Pendelaoua, de Bebloula, de Mediouna et les peuplades du territoire de Fazar. S'étant alors emparé de Temana, de la ville de Chella et de Tedia, il obligea les habitants, dont la majeure partie était juive ou chrétienne. d'embrasser l'islamismo bon gré mel gré. Après avoir ruisé leurs places fortes, il marcha sur Tlemcen l'an 473 (789-90). Mohammed-Ibn-Kbazer-Ibn-Soulat, chef de cette ville dont la population se composait d'ifrén des et de Maghraouiens, viat au devant de lui et obtint, par une prompte soumission. la séeurité pour lui-même et pour les Zenats. Devens maître ée Tiemess, idris y posa les fondations de la grande mosquie et fit construire une chaire sur laquelle on inscrivit son nom. De nos jours, cette inscription se voit encore sur la face de la chaire.

Idris était de retour à Oulli, quand [le khalife Haroun-]
Br-Rechid envoys en Afrique Soleman-Ibs-Horeis, surnommé
Ba-Chammakh. Cet émissaire, affranchi d'El-Mehdt, pere d'BrRechid, avait reçu de celui-ci la commission d'assassaner Idris,
et il arriva porteur d'une lettre adressée par le khalife à Ibn-elAghleb. Ayant obtenu de ce gouverneur les moyens de continuer
sa route, il alla voir Idris et se présenta comme déserteur de la
cause des Abbacides et comme pratiquent la médecine. L'imam
Idris l'admit dens son intimité, et s'étant un jour plaint d'us
mal de dents, il reçut de son protégé une brosse à dents dont

l'empler, dit-ou, foi fatal. Il fut enterré à Oulib en l'an 475 (794-2). Es-Chemmakh prit la fuite, et Rached se mit sur ses traces, à ce que l'on raconte, et l'atteignit sur le bord du Moloura. Chacun d'eux porta à son adversaire un coup de sabre et Es-Chemmakh, bien qu'il en eut la maio tranchée, parvint à s'échappor en traversant le fleuve.

Apres la mort d'Idris, les Aureba et les autres tribus berbères reconnurent pour souverain l'enfant qui devait bientôt naître de sa concubine Kenza. Ils l'eleverent avec le plus grand soin et, en l'an 188 (804), ils lui juverent fidélité dans la mosquée d'Oulille Ce prince, que l'on appele Idris el Asgher (Idris le teune ou Idras II), avait alors once ans et se trouvait sous la tutelle d'Abon-Khaled-Yezîd-Ibn-el-Yas-el-Abdi : car Ibn-el-Aghleb était parvenu, deux années asparavent, à faire assassiner Bached. Quand Idris eut atteint l'âge de la majorité, on lui renouvella le serment de fidélité, et, ayant ainsi établi de nouveau l'autorité de la dynastic, on lui soumit toutes les villes du Maghreb. Idris avait pour vizir un membre de la tribu [arabe] d'Azd appelé Mosab-1bn-Omeir et surnommé El-Mehljoum (le bridé) à cause d'une cicatrice qu'un coup de sabre lui avait laissée sur le nez. Plus de cinq cents guerriers appartenant a divers tribus arabes établies en Maghreb et en Espagnese corrent aux ordres d'Idris II, lui formèrent un corps de serviteurs dévoués et méritérent toute sa confiance à l'exclusion des Berbères. L'appui de cette troppe contribua beaucoup à l'agrandissement de son autorité.

En l'an 192 (807-8), Idris fit mourir Ishae-Ibn-Mahmoud, chef des Auréba, ayant découvert qu'il entretenant des intelligences avec Ibrahim-Ibn-el-Aghleh.

La ville d'Oulin ne pouvant plus suffire au nombre toujours cro ssant des troupes et d'autres serviteurs de l'empire, Idris chercha un emplacement pour y fonder une nouveile capitale.

36

Google

T B.

<sup>!</sup> Idrîs fut empoisonne par Es-Chemmakh; mess de quelle manière, on l'ignore.

Le sol sur lequel devait s'élover la ville de Fez appartenait alors aux Beni-Borghos et aux Beni-'l-Khair, tribus gouaghiennes. Parmi les Beni-Borghos se trouvérent des mages, des juifs et des chrétiens : les mages a vaient même un temple du feu à Chibouba ... endroit qui fait partie de la ville de Pez. Ces deux peuplades durent embrasser l'islamisme et en faire profession entre les mains d'Idris. Comme elles se livraient à des guerres intestines, lour nouveau ma tre charges son secrétaire, Abou-'l-Hacen-Abdcl-Mélek-e.-Ehazredji, de mettre un terme à ces désordres. Arrivé à l'emplacement del Pez, Idris fit dresser ses tentes à l'endroit nominé Guerouaeua , et, en l'an 492 (807-8), il commenca la construction de la ville, en traçant les fondations du quartier des Andalousiens (Adoug-t-el-Andelos). L'année suivante il bătit le quartier des Cairouanides (Adoug-t-et-Cargouria) et y fixa son ségour. Il posa les fondations du Djamé-es-Chorefa (mosquée des chérifs). Le quartier des Cairouanides s'étencait depuis Bab-es-Silsela (porte de la chaine) jusqu'à l'étang nomnié Ghadir-Hamza et à l'endroit appelé El-Djorf (la berge).

Ayant raffermi son autorité comme khalife, il confia aux Auréba, soutiens de sa cause, les dignités les plus élevées de l'empire, et, en l'an 497 (842-3), il marcha contre les Masmouda et les réduisit a la soumission, après avoir occupé leurs villes.

En l'an 199, il entreprit une expédition contre Tlemcen, et s'en étant rendu maître, il fit comme son père et reçut de Mohammed-Ibn-Khazer le serment d'obéissance. Pendant les trois années qu'il passa dans cette ville, il en fit rebâtir la mosquée et restaurer la chaire.

Apres avoir soumis les Berbères et les Zenata, Idris as trouva assez prissant pour supprimer le Kharedjisme \* [dans ses états] et enlever aux Abnacioes tout le pays qui s'étend depuis le

Variante du Cartas imprimé : Chilouma.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Varante du Cartes : Guedouare.

 <sup>▼</sup>oγ. t. 1, p. 203.

Sous-el-Acsa jusqu'au Chehf. Ibrahîm -lbn-el-Aghleb eut recours à la corruption, afin de protéger ses frontières, et, étant parvenu à gagner Behloul-Ibn-Abd-el-Ouahed, chef des Matghara, il le decida à repousser l'autorité d'Idris, à reconnaître la souveraineté de Haroun-er-Rechid et à se rendre à Cairouan. Cette défection confirma les doutes qu'Idris entrete-nait au sujet de la fidélité des Berbères et le porta à demander la paix et à désarmer l'animosité qu'Ibrahîm fui témoignait. Bientôt les Aghlebides ne purent plus opposer une résistance efficace aux progrès des Idric des, et ils s'en excusèrent auprès des khalifes abbacides en leur représentant Idris comme un homme peu capable et en attaquant sa généalogie par des objections plus faibles que des toiles d'aragnée.

En l an 243 (828-9), Idris mourut, et son fils Mohammed le remplaça dans la souveraineté. D'après les conseils de sa grand'mère Kenza, ce jeune prince se décida à admettre ses frères au partage de royaume paternel à El-Cacem il céda les villes de Tanger, Basra, Ceuto, Tetouan et Hadjer-en Near avec leurs dépendances et leurs tribus; à Omar il donna Tikiças et Tergha avec le commandement des tribus sanhajiennes etghomarites établies dans le territoire qui sépare ces deux villes; il accorda à Dawoud le pays des Hoovara 4, Teçoul, Tèza et le gouvernement des tribus miknaciennes et gharathides qui occupaient la région intermédiarre; il remit à And-Allah Aghmat, Anfis, les montagnes habitées par les Masmouda, le pays des Lamia et le reste du Sous-el Acsa, il livra à Yahya les villes d'Azila et d'El-Araïch avec leurs dépendances et le pays des Ouergha ; il nomma E.ça. au gouvernement des villes de Chells, Salé, Azemmor, Temana et des tribus voisines; enfin, il remit à Hamza la ville et les dépendances d'Oulili. Ses autres frères, étant encore en bas âgo, restèrent sous sa tutelle et sous celle de sa grand'mère. Tlemcen deviat l'apanage du fils de Soleman-Ibn-Abd-Allah [frère d'Idris I].



Dans le Maghreb, les Hoouara occupaient le pays situé entre le Mina et le Habra.

Quelque temps apres ce partage des étals surieides. Esça se mit en revolte à Azemmor dans l'espoir d'ôter le trône à son frere Mohammed. Celui-ci invita El-Cacem à marcher contre le rebelle et, sur son refus, il conha cette mission à son frere Omar. Erca succomba, et Omar obtint de Mohammed l'autorisation de s'approprier les états du vaincu. Il reçut slors de Mohammed l'ordre de marcher contre El-Gacem dont la désobéissance méritait d être punie ; et, par suite d'une nouvelle victoire, il en occupa les états avec la permiss on de son chef. De cette manière, il se vit maître de tout le Rif mar time depuis Tikicas jusqu'au pays des Ghomara, de la jusqu'à Ceuta, de Ceuta à Tanger, et pais toute la region qui borde la grande mer, ausi qu'Atîla, Salé, Azemmor et le pays des Temsna. E.-Cacem se jeta alors dans la devotion et bâtit un herm.tage (ribat) sur la côte, pres d'Azila, dans lequel il resta jugqu'à sa mort. Omar continua a servir son frere Mohammed avec dévouement et, en l'an 220 (833), pendant que celui-ci régnant encore, il mourut à Fedj-ol-Férès, dans le pays des Sanhadja : et fut enterré à Fez. Cet Omar fut l'ancêtre des Hammondites, famille qui succéda, en Espagne, à celle des Omérades. Ses états passèrent à son fils Al., d'après l'ordre de l'émir Mohammed.

Mohammed [fils d'Idris II] mourut en l'au 224 (836), sept mois après la mort de son frere Omar. Dans sa dernière maladre il désigne pour successeur son fils Ah qui était alors âgé de néuf ans. Les Auréba et autres Berbères, amis et serviteurs de la dynastie, a'empressèrent de prêter serment au jeune prince et de maintenir ses droits pendant sa minerité. Il mourut en l'an 234 (848-9), après un règne prospère de treize ans.

Yahya, autre fils de Mohammed et successeur dés gné d'Ali, so charges de l'autorité suprême. Pendant son règne, le terri-

Dans la table géographique du 1º volume, nous avons indique deux régions de Maghreb-el-Acsa qui portaient le nom de pays des Sanhadys. Celle dont il est question sei était située au nord de Fez, dans le pays des Ghomara.

orre et la puissance de l'empire prirent un grand accrossement. De beaux monuments attestent encore l'excellence de l'administration de Yabya à ses soins éclairés Fez det la construction de ses bains, de ses faubourgs et de ses caravansérails; aussi était-elle devenue une ville très-florissante dans laquelle reflusiont jusqu'aux habitants des villes éloignées

Au nombre des personnes qui vincent alors s'établir à Fez, on cite une femme de Cairouan nommée Omm el Benta (mèro des fils), fille de Mohammed-el-Pihri (de la tribu arabe de Cereich). Selon Ibn-Abi-Zerá\*, elle s'appelait Fatema et appartenait à une tribu berbère, les Boquara. Cette femme, ayant hérité de grandes richesses, à la mort de ses proches, resolut de dépenser sa fortune en œuvres de bienfaisance, et fonda la grande mosquée du quartier des Cairouanides. Co fut en l'an 245 (859) qu'elle fit poser les fondements de cet éd fice dans un champ inculte dont ldrîs lui avait fait la concession. Dans la cour de la mosquée, elle fit creuser un puits pour l'usage du public : on dirait même que la sollicitude des souverains de Fez pour le bien-être du peuple leur avait été inspirée par la conduite d'Omm-el-Benfa. La mosquée d'idris étant devenue trop petite pour le nombre toujours crossant des fidèles, on fit par le suite célébrer l'office du vendredi dans celle du quartier des Caironanides En l'an 345 (956-7), environ un siècle après l'érection de cet édifice, Ahmed-Ibn-Said-Ibn-Bokr en fit construire le minaret, comme on le voit par une inscription gravée sur pierre et placée au coin oriental de la toar. El-Mansour-Ibn-Abi-Amer fit aggrandir cette mosquée et bâtir un aqueduc pour fourair de l'eau à une fontaine située auprès de la porte d'El-Hofat. Les derniers souverains almoravides firent aussi des additions à cette mosquée]. et leur exemple fut suivi par les souverains almohades et mérinides ; tous ont continué à l'embellir, à l'entretenir avec un soin particulier, comme on le peut voir dans les ouvrages qui retracent l'histoire du Maghreb.





<sup>1</sup> Voy. p. 65, note 3 de ce velume

La nouvelle de la mort de Yahya fut por ée à son cousin Ali-Ibn Omar, souverain du Rif. de pressantes invitations lui arriverent en même temps de la part des grands officiers de l'empire, tant arabes que berbères, ainsi que des affranches et clients de la maison royale. Cédant à leurs instances. Als se rendit à Fez, reçut d'eux le serment de fidérité et réunit sous son autorité toutes les provinces du Maghreb.

Quelque temps après cet événement, un partisan des doctroes herétiques des Sofrites, nommé And-er-Rezzac, leva l'étendard de la révolte dans les montagnes de Mediouna d'ou il marcha sur Fez et s'empara du quartier des Andalousiens. Ali-Ibn-Omar s'enfuit chez les Auréba; mais, le peuple du quartier des Cairouanides résista vigoureusement au rebelle, après avoir proclamé Yahya, aurnommé Es-Saram , fils d'El-Cacem, fils d'Idris. Ce prince vint à leur seconts avec une armée, livra plusieurs batailles à Abd-er-Rezzac, et parvint à l'expulser du quart er des Cairouanides II doma le commandement de cet e partie de la ville à Thâleba Ibn-Mohareb Ibn Abd Allah, natif du faubourg (rebed) de Cordoue et descendant du célebre émir Mohelleb-Ibn-Abi-Sofra . Thâleba eut pour successeur son fils

i Nous avons cherché inntilement la date de la mort de l'abya dans le Cartas et dans le Meça ek d'El-Betri

Il penètra dans une salle de bain et fit violence à une joive

Variante El-Adam.

Voy. L. r. p. 386, note 4.

Abboud lequel transmitl'autorité à son fils Monarch-Ibn-Abboud. [Yahya-Ibn-el-Cacem] continua à gouverner [le Maghreb] jusqu'à l'an 292 (904-5), quand il fut tué dans un combat avec Er-Bebià-Ibn-Soleman [général de Yahya-Ibn-Idris].

Il ent pour successeur Yahya-Ibn-ldris-Ibn-Omar 4, seigneur du Rif et neveu d'Alt-Ibn-Omar. L'autorite du nouveau souverant s'étendit sur tous les états drictens, et son nom fut proclamé du haut de toutes les chaires du Maghreb. Il fut le prince le plus puissant de cette famille, et, par ses connaissances dans la loi et les traditions, il s'acquit une haute distinction.

Pendant les changements dont nous verons de parler, les Fatemides étaient parvenus à fonder un royaume en lirîkïa, à s emparer de Cairouan et à bâtir El-Mehdïa. En l'an 305(917-8)", ils conçurent l'espoir de conquérir le Maghreb, et donnerent à Mossala-Iba-Habbous , chef des Miknaça et gouverneur de Tehert, l'ordre d'entamer les hostilités contre les Idric des. Messala pénétra dans ce pays à la tête d'une nombreuse armée composée de troupes mikosciennes et ketamiennes. Yal ya-Ibn-Idris marcha contre lui avec ses bandes arabes, son corps d'a.franchis, les guerriers de la tribu d'Auréba et toutes les autres peuplades berbères qui s'étaient attachés à l'empire des Idricides. Dans la rencontre qui eut heu, la fortune se déclara contre lui, ses partisans furent mis en déroute, et bientôt après, il fut assiégé dans Fez par Messala. Réduit ainsi à la dernière extrêmite, il consentit à payer une contribution de guerre et à gouverner Fez au nom d'Obeid-Allah le fatemide. Les autres provinces du Maghreb furent données par le vainqueur à son couste Monçalbn-'l-Afra, émir des Miknaça et seigneur de Teçou, et de Teza. Nous parlerons de ces événements dans l'histoire des M knaça 3.

Une inimitié profonde régnant entre lbn-Abi-'l-Afra et Yahyalbn-Idris; aussi, en l'an 309 (921-2), le premier de ces chefs





Ci devent, p. 526, ce personnego est désigné, à tert, comme fils d'Omar et peut-fils d'Idris.

Ailleurs, cette expédition est placée dans l'angée 308

<sup>3</sup> Voy. t. 1, p. 266.

pronta de la secon le expedition des l'atemides en Maghreb pour ndisposer Messala contre le prince de l'ez. Il en résulta l'arrestation de Yahya, la saisie de ses trésors et son bannissement dans la villo d'Azila. Rihan la ketamien reçut de Messala le gouvernement de l'ez. Plus tard, Tahya essava de passer en firikta, mais i fut arrèté et retenu en prison pendant deux ans par l'ha-Abi-'l-Afia. Quand d'recouvra la liberté, d'partit pour El-Mehdia ou il arriva l'an 334 (942-3), et il mourut dans cette ville pendant qu'Abou-Yezid la tensit assiégée, tha-Abi-'l-Afia obtint de cette manière le gouvernement du Maghreb.

En l'an 313 (935-6) \*, El-Haven sur nommé El-fladdjam \* e. ils de Mohammed-Ibn-el-Cacem-Ibn-idris, expussa Rihan ic ketamien de la ville de Fez. Il marcha ensuite contre Mouca-Ibn-Abi-'l-Affa et lui livra plusieurs bitailles, dans une desquelles Minhal, fils de Mouça, et plus do deux milla guerriers (miknac ens] perd rent la vie. A penne fut-il entré à Fez, que, par uno trali son insigno . Hamed-tho-Daindan l'aurebien de pila dans les fers et livra la ville à Monça. Commo celui-ci exigea que le prisonmer lui fût remis, Hamed trouva des prétextes pour s'y refuser, et, ensuite, il lo fit évader sous un déguisement. El-Bad ljam, rendu amsi à la liberté, essava de se laisser descendre du haut de la muraille de la ville, à l'aide d'une corde, mais il fit une chute dont il mourut la même nuit. Hamed-lliu-Hamdan s'enfuit à El-Meh ha. Moura-Il n-Ali- l-Afra tua ensuite Abd-Allah, fils de Thâleba-Ifin-Mohareb, ainsi que Mohammed et Yongof, fils de ce même Abd Allah. Avant entra renverse la puissance des Edricides. Il devint maître de tout le Maghreb

Apres la mort d'El-Haddjam, ses freres se retirerent dans le Bif et, s'étant établis à Basra, ils reconnurent pour chef leur frère ainé, Ibrahim-Ibn-Mohammed-Ibn-el-Cacem. Ce fut alors on l'an 317 (929), qu'Ibrahim bâtit le château de Hadjer-en-Nesr pour servir de hou de retraite à sa famille. Vers la même époque, les fils d'Omer-Ibn-idris occuperent le pays des Gho-



<sup>\*</sup> Variante du Jiecalek : 316 , du Cartes 310.

<sup>\*</sup> Voy. L. 1, p. 267

mara, depuis Tikiças jusqu'à Ceuta et à Tanger. En l'an 349 (934), En-Nacer, a souverain omérade d'Espagne, entreprit de réduire e Maghreb et obligea Abou-'l-Atch, fils d'klrîs-Ibn-Omar, à lui livrer la ville de Ceuta. Apres la mort d'Ibrahim-Ibn-Mohammed], ses freres reconnurent pour chef El-Cacem-Ibn-Mohammed-Ibn-el-Cacem, surnommé El-Kennoux et frere d'Ibrahim et d'El-Haddjam. Ce prince abandonna le parti d'Il n-Abi-'i-Alfa [qui avait consacré ses services aux Ométades] et embrassa la cause des Fatemides. Après sa mort, l'autorité passa a ses cafarts qui continuerent à trouver l'appui des Ghomara et des autres tribus amies de la famille.

Les khalifes emérades ayant alors étendu leur autorité sur le Maghreb enlevèrent aux Zenata la possession des campagnes de cette province, ensuite, les Beni-Ifren occupérent la ville de Fez et l'abandonnerent aux Maghraoua. Pendant ce temps, les Idricides étaient parvenus à établic un nouvel empire dans le Rif avec le concours des Ghemara.

Les descendants de Mohammed et ceux d'Omar possédatent Basra, Hadjer-en-Nesr, Ceuta et Azila quand ils en furent dépossédés par les Ométades et déportés en Espagne. Quelque temps apres, on les envoya a Alexandrie, d'où, plus tard, El-Aziz, le khalife fatemide, autorisa El-Hacen-Ibn-Kennoun de partir pour le Maghreb afin de reconquérir le royaume idricide Dans cette expédition, El-Hacen fut défait par [les troupes d']El-Mansour[-Ibn-Abi-Amer] et perdit la vie. Avec lui fiint la dynastie des Idricides du Maghreb et la puissance de la tribu d'Aureba.

Les Idricides réfugiés dans les montagnes des Ghomara, succédérent à l'autorité des Omérades d'Espagne. Quanc les contingents berbères passerent en Espagne pour soutenir El-Mostaïn [dans ses prétentions au khalifat], les Hammoudites, famille descendue d'Idris, y accompagnèrent les bandes ghomariennes et parvinrent à y fonder un royaume.

Quant à Soleiman, frère d'Idris I, il se réfugia dans le Maghreb, qui obéissait alors aux Abbacidos, et arrivé dans le territoire de Tehert après la mort de son frere, il àcha d'y





faire reconnaître son autorité. Les Berberes résisterent à ses tentatives, et les Aghlebidez essayèrent de le faire arrêter preuve évidente de la noblessa de son origine. Parvenu à Tlemen, il sien rendit maître et soumit à ses ordres les Zenata et toutes les tribus berbères de cette localité

Son fils Mohammed-Ibn-Soleiman lui succéda, et les enfants de celui-ci se partagèrent les provinces du Magbreb central après sa mort. Le gouvernement de Tiemeen échous alors à Ahmed, fils de Mohammed, et passa ensuite à Mohammed, fils de celui-ci. El-Cacem, fils de Mohammed, succeda au pouvoir. Je crois que c'est à ce Cacem que les Beni-Abd-el-Quad veulent faire remonter leur origine et non pas à El-Cacem, fils d'Idris. Eiça, fils de Mohammed, reçut en partage Archgoulet s'attacha aux Fatemidos. Son frère Idris obtint la possession de Djeraoua et eut pour successeur son fils Abou-l-Aich-Eigalequel transmit l'autorité à son fils El-Hacen-Ibn-Abi-'l-Aich. Ibrah'm, fils de celu-ci succéda au pouvoir et, après lui, réguerent successivement ses fils Yahya, Ibrahim et Idris Cedernier, obtint la possession d'Archgoul, et, à l'instar de sos frère Yahya, il s'attacha au parti d'Abd-er-Rahman-en-Nacer [le khalife oméiade d'Espagne]. Par cette conduite, il s'attira le méconteniement des Fatemides et, en 323 (935), il fut arrêté par leur général, Meiçour. Ibn-Abi-'l-Afra, syant abandonné le parti des Fatemides pour se rallier aux Omérades, assiéges El-Hacen-Iba-Abi-'i-Aich dans la ville de Djersoua et la lui en eva El-Bacen se rendit alors supres de son cousin, idris, fils d'ibrahun, seigneur d'Archgoul. El-Bouri, fils de Mouça-Iba-Abi-'l-Afra, vint alors prendre Archgool et en envoya les habitants a En-Nacer, lequel les établit à Cordone. Ténes échut à Ibranim fils de Nohammed, et passa ensuite sous la domination de Mohammed, fils de ce même Ibrahîm. Mohammed eut pour successeur son file Yahya et, ensuite, Ah, file de Yahya, Ah fui vaincu, en l'an 342 (953-4), par Ziri-Ibn-Menad et se réfuguauprès d'El-Kheir-Ibn-Mohammed-Ibn-Khazer (le maghraouten) E -Kheir fit passer en Espagno Hamza et Yahya, fils d'Ali, et En-Nicer les accieillit tres-honorablement. Plus taré, Yahya re-



vint en Afrique dans le desse n de reprendre Tenes, mais cette tentative demeura sans succès L'Ibrahîm, fils de Mohammed doot nous venons de parler, eut encore d'autres descendants, savoir, Ahmed, fils d'Erça, fils d'Ibrahîm, seigneur de Souctbrahîm, et Mohammed, fils de Soleiman, fils d'Ibrahîm, un des chefs du Maghreb central.

Parmi les descendants de Mohammed, fils de Soleiman, on signale Itowich, fils de Hanatech (?), fils d'El-Racea, fils de Mohammed, fils de Soleiman, et Hammond, fils d'Ali, fils de Mohammed, fils de Soleiman.

Ibn-Hazm dit que les membres de la famille Idris étaient extrêmement nombreux en Maghreb et qu'its avaient fondé plusieurs royaumes, mais, ajoute-t-il, toute leur puissance a dispard et il ne reste plus un seul de ces chefs. Le même écrivain fait observer que Hamza, celui dont le lieu de la province de Bougie appelé Souc-Bamza porte le nom, appartenait [oen pas à la famille des Idricides, mais] à la tribu [arabe] des Solcim. Djouber [le général d'El-Moëzz] transporta les enfants de Hamza [l'Idricide] à Cairouan, mais plusieurs membres de cette famille continuèrent à vivre dispersés dans les montagnes et parmi les Berbères du Maghreb.





a gitzed by Google

Cigata from HARIJARD UNIVERSITY Extraits du grand ouvrage historique d'Ibn-el-Athir, intitulé KAMEL ET-TENABIRS.

#### § for. - LE MERDI DES ALMORADES A TÉRRELEL

Le Mehdi établit sa demeure à Tinmelel et bâtit, en dehors de la ville, une mosquée dans laquelle il se rendait tous les joars, avec le peuple, pour célébrer la priere. Craignant les mauvaises dispositions des babitants, il ordonna à ses partisans d'acheter des armes et de les tuer tous pendant qu'ils seraient à prier dans la mosquée. S'étant sinsi débarrassé de ses adversaires, il entra dans Tinmelel, massacra beaucoup de monde, réduisit les femmes en eschwage et livra la ville au pillage. Douze mille personnes y perdirent la vie. Ayant alors partagé entre ses compagnons les terres et les maisons des morts, il entoura Tinmelel d'une muraille et bâtit un château fort sur la cîme d'un haut rocher. La montagne de Tinmelel était presque inabordable et renfermait beaucoup de champs cultivés, d'arbres et d'eaux courantes.

Le Mehd, remarqua que la plupart des enfants de Tinmelel avaient le teint rose et les yeux bleus, tandis que leurs pères étaient ordinairement très-basanés. Cela tenait à ce qu'une troupe de mamlouks [esclaves] chrétiens, ayant prosque tous le teint très-clair, pénétrait, chaque année, dans la montagne aûn d'y percevoir le tribut du sultan, êmir des musulmans, et à ce



qu'ils s'installatent alors dans les maisons des habitants, apresen avoir expulsé les maîtres. Le Mehdi ayant demandé aux pères pourquoi leurs esfants étaient bloods tandis qu'eux-mêmes étaient bruns, ils lai reconterent la conduite des mamlouks, et, commo il leur reprocha leur lacheté en souffrant une pareille indignité, ils lui firent cette réponse : « Comment pouvons-sous » l'éviter nous ne sommes pas les plus forts, » — Il leur dit : La prochame fox que ces gens viendront ici, lausez-les a'ins- taller chez vous, et, alors, que chacuz de vous tue son hôte. Vous n'avez rien à oraindre des conséquences, car vetre moua tagne est imprenable, a la suivirent ce conseil et massacrèrent les mamlouks ; puis, craignant la vengesnœ de l'Emirdes musulmans, ils se retranchèrent dans leur montagne, à la grande satisfaction du Mehdi, et soutrarent un long blocus contre les troupes almoravides. La disette devint estis si grande que les compagnons du Mehdi n'eurent plus de pain et durent se contenter, chaque jour, d'un plat de bouillie que leur mattre fa: soit apprêter et dont chaque individu prenatt autant qu'il pouvait sassir, en une seule fois, avec la main. Comme les principaux habitants finirent par vouloir un reccomodement avec l'Emir des musulmans, le Mohdi dut prendre des mesures contre eux, et, es l'en 549 (1425-6), il eut recours aux services d'un de ses affidés, Abou-Abd-Allah-el-Quancherichi, personnage dont il famait grand cas. Cet individu avait étudié secretement le Coran et la jurisprudence sous la direction de son maître; mais, en public, il out l'air d'un ignorant, et, pour aneux tromper son monde, il avait pris les debors d'un idiot, la bouche ruisselante de bave. Ibn-Toumert s'étant concerté avec lui, se rendit un jour à la mosquie, avant l'aurore, afin d'y faire la prière, et, ayant remarqué auprès de midras un bomme bica habilló et parfumé, il lui demanda qui il était. L'autre répondit : « Abou-Abd-Alah-el-Quancherich). » Quand la prière fut terminée, lbe-Toumert fit signe aux assistants d'approcher et leur dit : « Voice un komme qui prétend être Ahou-Abd-Allah du mont Quancherich; voyez si c'est bien lui. » Comme le jour commençait à se montrer, ils purent facilement reconnaître que c'était effectivement celui qu'ils avaient cru un pauvre idint. Alors Ibn-Toumert montra un feint étoppement et demanda à cet homme ce qui lui était arrivé. El Ouanchericht répondit Cette nuit, un ange venu du ciel m'a lavé le cœur et m'a en-» seigné le Coren, les traditions, le Mouette (ouvrage de juris-» prudence composé par l'amam Malek] et autres livres. » Questionné sur ce qu'il avait appres, il réceta, d'une très-belle voix, tous les passages du Coran que son maître lui demandant, il montra, de même, une parfaite connaissante du *Mouatta* et de plusieurs traites qui ent pour sujet le droit et la théologie dogmatique. Cette scène remplit les assistants d'admiration. Alors El-Quancherichi leur dit : a Dieu très-haut m'a communiqué une lumiere par laquelle je saurai distinguer les hommes » prédestinés au paradis d'avec les réprouvés, geus vonés à lenfer. Il vous ordonne de faire mourir ceux-ci, et pour prouver la vérité de mes paroles il a fait descendre plusieurs anges dans le puits qui est à tel endroit aûn qu'ls portent témoignage de ma véracité. » Aussitôt tout le monde se rendit au puits, en versant des larmes de composition, et Ibn-Toumert, s'étuat placé auprès de la margelle, fit une prière et prononça ces paroles : « Anges de Dieu ! Abou-Abd-Allah-el- Ounneherichi dit-il la verité? » Alors des individus qu'il avait fait secrètement cacher dans le puits, répondirent : « Oui, il est véridiquel » Ayant reçu ce témoignage, il se tourna vers le peuple et leur dit 🕝 « Ca puits est pur et saint, car les anges y » sont descendus ; aussi, feriens-nous bien de le combler pour » empêcher qu'il soit souillé par des orderes. » Tous s'empressèrent d'y jeter des pierres et de la terre, et bientôt, ils l'eurent complétement rempli. Alors lbn-Toumert fit proclamer dans la montagne que tous les habitants eussent à se rassembler aupres du puite, afin de subir un triage. Quand tout le monde fut réuni, El-Ouencherichi plaça successivement à sa gauche tous les hommes dont il se méfiait et il ordonna aux autres de se mettre à sa droite. Cette opération schevée, il indiqua les gens de gauche, en d.sant : « Voilà les réprouvés l » Aussitôt, les élus se jetèrest sur ces malheureux et les lancèrent dans un préci-

pice De cette façon, Ibn-Toumert rafformit complétement son autorité et se débarrassa de sept mille individus qui lui avaien. donné ombrage. Tel est le récit que m'ont fait plusieurs Maghrebins d'un grand mérite ; mais d'autres m'ent raconté le même événement d'une maniere différent. Belon eux, Ibn-Toumert remarque qu'il y avait un grand nombre de malfaiteurs et de gens pervers parmi les habitants de la montagne. Il fit, en conséquence, venir les cheikhs de tribu et leur dit : « Yous ne saure : maintenir votre religion dans sa pareté et sa force sans obliger » le peuple à pratiquer le bien et à éviter le mal. Vous devez n aussi expulser de chez vous les gens pervers. Recherchez donc a tous les malfaiteurs qui pourront se trouver au mitien de » vous, et infligez-leur des amendes. S'ils vous écoutent, lais-» sex-les tranquilles , si non, écrivez tenrs noms sur un papier » et failes-le moi parvenir. » Il leur demanda ensuite une seconde série de listes, et puis une troisième. Quand il out toutes ces pièces sons la main, il prit noto des noms qui s'y trouvaient répétés et mit cette nouvelle liste entre les mains d'El-Ouancherichi, surnommé El Bechir. Ayant alors convoqué une assemblée genérale de toute la population, il ordonna à El-Quancherichi de passer les tribus en revue et de placer à sa gauche tous les individus dont les noms se trouvaient sur la liste. Quand cette opération fut terminée, Ibn-Toumert fit lier ces misérables et donna aux gens de chaque tribu l'ordre d'ôter la vie à ceux qui appartenaient à cette tribu. Ce fut là ce qu'on appela le jour du triage.

#### § II -- PRISE OR MAROC PAR ASD-RE-MOUMEN.

Après s'être emparé de Fez et des lieux voisins, Abd-el-Moumen se mit en route pour Maroc, capitale de l'empire almoravide et l'une des plus grandes cités du monde. Ishac, fils de Youçof, fils de Tachello, souverain qui y régnait alors, était à peine sorti de l'enfance. En l'an 544 (4146-7), Abd-el-Moumen prit position à l'Occident de la ville et dressa ses tentes

aur une colline où al fit aussitôt bâtir des maisons pour s'y loge: avec son armée 'Il construisit aussi une mosquée et une tout tres-élevée afig de pouvoir contempler les combats qui allaient se livrer. Pendant onze mois ses troupes eurent à repousser les Fréquentes sorties des Almoravides et leur livrèrent plusieurs combate acharnés. Les vivres commencèrent solin à manquer chez les assiégés et la famine ne terde pas à s'y déclarer. Un certain jour, pendant qu'Abd-el-Moumen était assis sur le haut de son observatoire, la garnison fit uno sortio et repoussa les Almohades jusquo dans leur camp. Déjà elle en avait renversé une pertie des remparts, et une foule d'individus étaient accourus de la ville pour prendre part au pillage, quand un reulement de tambour se fit entendre et un corps de troupes que le souverain almohade avait fait placer en embuscade, prit les assaillants en flans et en fit un massacre affreux. Le reste a'enfuit vers la ville avec tant de précipitation qu'un monde énorme fut écrasé en essayant de passer par les portes. Comme le souverain almeravide était trop jeune pour s'occuper d'affaires , les grands cheikhs de la nation avaient pris en main l'administration de l'empire. L'un de ces chefs, nommé Abd-Allah-Ibn-Abi-Bekr, sortit alors de la ville pour faire sa soumissaon et obteair d'Abdel-Moumen grace et protection pour sa famille. Co sut lui qui indique aux asségeants les parties faibles des fortifications. Pendant que des estapultes, portées sur des tours, répandacest la destruction dans la ville, la famine décimait les habitants. Plus de cent mille individus de la basse classo avaient déjà succombé et leurs cadavres pourrissaient sur place, quand un corps de troupes européennes (Frend) que la génvernement almoravide avait pris à son service, se dégoûta des fatigues d'un si long siège et l'yra une des portes de la ville a Abd-el-Moamen pour obtenir sa grâce. Ce fut par cette porte, appelée Bab-Aghmat, que les Almohades firent .rruption, l'épée en main. La ville fut prise de vive force , tout ce qui s'y trouvait fut maseacre ; l'émir Ishac et ses chefs almoravides forent arraches de palais et trainés devant le vainqueur. Pendant qu'on décapitait ses officiers, Ishac versait des larmes d'effroi et priait Alxi-el-Moumes

de le laisser vivre. Sir-Ibn-el-Haddj, émir d'une grande bravoure qui se trouvait à côté de lui, les mains liées derriere le dos, fut tellament indigné de ces marques de làcheté qu'il crucha à la figure du prince et lui dit : « Est-ce que tu pleures pour maman et papa l'allons l'sois ferme l'conduis-toi en homme l' Quant à celui-là [Abd-el-Moumen], c'est un impie et un infidèle. » A peine eut-il prononcé ces mots que les Almohades. so jetérent sur lui et l'assommèrent à comps de bâton. Malgré son extrême jeunesse l'émir Ishac out la tête tranchée. Ceci se passa en l'an 512 (1117-8). Pendant sept jours les Almohades s'occupèrent à massecrer et à piller; a ora Abd-el-Moumen fit proclamer une amnistie et sauva de la fureur des troupes masmoudiennes cenz des babitants qui s'étaient tenus cachés jusqu'alors. « Ce sont des artisans, disait-il, des boutiquiers qui nous seront » utiles. » Le vainqueur choisit Maroc pour le siège de son empire, et après en avoir fait enlever les morts, il construisit dans la citadelle une grande mosquée d'une beauté et d'une solidité remarquables. Par son ordre on abattit la mosquée fondée par Youçof-tha-Techelin Celui-ci avait fort mal agenvers [son ancien allié] Mohammed-Ibn-Abbad [roi de Séville; après l'avoir détrôné] il l'emprisonna, comme on le sait, et le traita d'une manière indigne. Ce fut, sans doute, à causo de ce méfait que Dieu livra la postérité de ce monarque à un homme qui devait en tirer vengeance outre mesure. Ainsi vont les choses humaines; fi donc du monde! fi de lui! Béni sort le souversin dont le royaume ne finira jamais ! Prious Dieu de couronner nos œuvres par le bonheur éternel et de faire que notre plus besu jour soit celui où nous comparaîtrons devant lui !

#### § III. — PRISE DE DJERDA PAR 125 SICILIENS.

En l'an 529 (1134-5), la flotte de Roger [II, roi de Sicile,] s'empara de Djerbo, île dont les bub tants se livraient à la pirater.o, sans même respecter les navires appartenant aux sujets du sultan ziride.

#### § IV. — LES SICILIENS ATTAQUENT LA VILLE DE TRIFOLI ET DÉTRUISENT CELLE DE DIÎDIEL.

En l'an 537 (4443), une flette, partie de Sicile, viat mettre le siège devant Tripoli, ville dont les habitants s'étaient toujours refusés de reconnaître l'autorité de l'émir El-Hacen [fils d'Ali, sultan zîridel et qui avaient confié à des cheikhs de la famille Matrouh le soin de les gouverner. Le roi de Sicile, voyant cet état do choses, y expédia des troupes par mer ; olles y serivèrent le 9 de Dou-'l-Hiddja (26 juin), et ayant pris position contre la place, elles commencèrent les hostilités, attachèrent des crochets à la muraille et y firent une brèche. Le lendemain, une foule d'Arabes vint au secours des habitants qui, se trouvant ainsi bien appuyés, sortirent contre l'ennemi et le mirent en pleine déroute. Un grand nombre des Francs fut tué et le reste se réfugia à bord de la flotte, apres avoir abanconné ses armes, ses bagages et ses montures. Rentrés en Sicile, les Francs renouvelerent leurs armes, firent on nouveoux préparatifs et partirent encore pour l'Afrique. Ils se présentèrent, cette foisei, devont Difdiel dont les habitants s'enfuirent vers les campagnes et les montagnes voisines. Les Francs étant entrés dans la ville, la détruisirent completement et mirent le feu au château de plaisance que l'émir Yahya-lbs-el Azîz s'était fait bâter. Apres cet exploit, ils s'en retourpérent chez eux.

### § V. - PRISE DE TRIPOLI PAR LES FRANCS.

Le 3 Moharrem 541 (16 juin 1146), une flotte immense, expédiée par Roger, roi de Siede, paris devant Tripoli et débarqua des troupes. Les habitants, se voyant investis par terre et par mer, sortirent pour combattre l'ensemi. Les hostilités avaient duré trois jours, quand les Francs entendirent un grand tumulte dans la ville et, s'étant alors aperçus que la muraille était dégarnie, ils s'empressèrent d'y placer le irs échelles et de péné-

trer dans la place. Le bruit qui avait frappé leurs oreilles provenait d'un conflit qui avait lieu entre deux factions qui déchimient la ville. Peu de jours avent l'arrivée, des Francs, la dissension commença, et l'un des partis chassa la famille Matrouk et livra le commandement à un almoravide qui venait d'acciver avec une suite nombreuse et qui avait l'intention de se rendre en pèlerinage à la Mecque. Lorsque les Francs parurent, l'autre parti ramena la famille Matroph et, pendant le désordre qui s'ensuivit, la ville fut prise d'assaut. Un grund nombre des habitants fut passé au fil de l'épée, leurs femmes furent prises et leurs biens livrés au pillage. Tous ceux qui pouvaient s évader cherchérent un asile parmi les populations berbères et arabes ; mais, une amnistie générale proclamée par les vainqueurs, eut pour résultat la rentrée des fuyards. Les Francs passèrent six mois à restaurer les murailles de la ville et à les entoucer d'un fossé que l'on y voit encore. Ces travaux terminés, ils s'en retournèment dans leur pays, emmenant avec oux plusieurs ôtages, au nombre desquels se trouvérent le chef almoravide et les membres de la famille Matroub. Plus tard, on rendit les ôtages à l'exception des Matrouh voulant s'assurer ainsi la fidélite de l'un d'entre eux auquel on venait de confier le commandement de la ville. L'ordre se rétablit dans Tripoli; les Siciliens et les Roum (Italiens) y firent de fréquents voyages, la population s'accrut rapidement et parvint à une grando prospérité.

# § VI. — CONQUÊTE DES AUTRES VILLES DE L'IVAÎRIA PAR

An 543 (1148-9). Quelque temps avent l'année dont nous donnous ici la date, eut lieu la mort de Bached, seigneur de Cabes. Il laissa deux fits dont l'aîné se nommait Mâmer et le cadet Nohammed. Son affranchi Youçof conçut alors le projet de s'emparer du pouvoir, et syant expulsé Mâmer, il prit le commandement de la ville et geuverne au nom de Mohammed, prince trop jeune pour s'occuper d'affaires. Maître de toute autorité,

il désbonora, dit-on, le barom de son ancien maître. L'une de ces fommes, appartenait à la tribu des Beni-Corre, et ses frères, sur la plainte qu'elle leur fit parvenir, vinrent à Cabes pour l'emmener chez eux. Comme Youcol refusa de la livrer, ils partirent avec Mâmor, fils de Rached, et dénoncèrent la conduite de l'usurpateur à Kl-Hacen [fils d'Ah], souverain de l'Ifrikia. Celui-ci écrivit à Youçof une lettre de reproche, et, n'ayant pas reçu de réponse, il équipa une armée pour se venger. Youçof ayant cu connaissance de ces préparatifs, fit avertir Boger le franc, seigneur de la Sicile, qu'il était prêt à le reconnaître pour souverain, à la condition de rester en possession de Cabes et d'y gonverner comme lieutenant de ce prince, ninsi que faisait lba-Matrouh à Tripoli. Peu de temps après, il reçut de Roger. les pelisses d'honneur et la patente de sa nomination. Quand El-Hacen apprit que Youçof avait pris la livrée de Roger et fait lire au peuple assemblé le diplôme de sa nomination, il partit aussitôt à la tête de son armée et mit le siège devant Cabes. Les habitants se sculevèrent contre Youçof, parce qu'il avait osé reconnaître l'autorité des Francs, et livrèrent la ville à El-Hacen. Yougof se défendit quelque temps dans la citadelle, mais il ne put empêcher cet asile d'être emporté d'assaut. Étant tombé entre les mains de Mamer-Ibn-Rached et des Beni Corra, il est à subic mille tourments , ou lui coupa même les parties génitales et on les lui mit dans la bouche. Mâmer remplaça alors son frère dans le gouvernement de la ville, et les Beni-Corra emmenérent leur sœur. Le fils de Youçof s enfuit [en Sicile], avec son onde paternel Erça, et pria Roger de tirer vengeanca d'El-Bacen. Le prince chrétien écouta leur plainte et, plem d'indignation, il résolut de rempre la trève qu'i avait faite avec le sultan ziride, trève qui un devait expirer que deux années plus tard. D'atheurs, i ifrik.a étatt alors en prote à la famine et il savait qu'une occasion aussi favorable pour faire la conquête de ce pays ne se présenterait plus. La disette avait commencé en Fan 537 (1142-3); toute l'Afrique septentrionale en souffrit horriblement et, surtout, en l'an 542. A cette époque besucoup de mondo quitta les campagnes et les villes pour se réfugier en

Sirile; une foule de malbeureux mourut de faim, et en en vint à manger de la chair humaine. Roger s'empressa, en conséquence, de mettre en mer environ cent cinquente galères, remplice d'hommes et d'armes. Armyée à Cossura, île située entre El-Mehdia et la Sicile, cette flotte s'empara d'un savire qui vensit d'El-Mehdia. On condumt l'équipage devant George, commandant de l'expédition, et on interrogen les prisonniers sur l'état de l'Afrique. Comme il y avait parmi eux ua homme porteur d'une cage de pigeons mossagors, en le força d'écrire la noteauivante : Arrivés à Cossura, nous y avons trouvé quelques navirus sterliens, dont les équipages nous ont assurt que la **flo**tte maudite vient de faire voule pour les vies de Constantimople. On làcha ensuite un des pigeous avec ce billet attaché au con. L'émir El-Hacen recut bientôt cette communication et enéprouva une vive antisfaction. George, voulant se montrer incpinément devant El-Mehd's et corner la place avant que les habitants aussent la temps de s'en éloigner, régle la marche de sa flotte de manière à pouvoir y arriver au point du jour, mais il essurya un vent contraire et fut obligé de faire marcher ses vaisseaux à la rame. Dans la matinée du 2 Sefer (92 juie), les musulmens virent approcher I ennemi, et George, syant reconnu que son coup était manqué, écrivit en ces termes à l'émir El-Hacen : « Nous pommes venus pour venger Mohammed, file de Rached, et pour le rétablir dans le gouvernement de Cabes. » Your n'avez rien à eraindre de nous, vu que notre traité de » paix n'est pas encore prêt à expirer. Il faut cependant nous a fournir un corpt de troupes pour cette expédition. » El-Hacen convoque aussitét les jurisconsultes et les notables alin de les consulter, et, dans cette réanion, il leur tint le discours suivant : « Yous me coassilles de combattre l'ennemi, car, dites vous, potre ville est assez forte pour lui résister. Sachez qu'il pourrs débarquer des troupes et nous bioquer par terre et par mer; on os osa, nous no pourrious soutsoir un long stáge, car il nous » rește à peine un mois de vivres. Il me demanda un corps d'ar-» més pour attaquer Cabes, chose à inquelle je ne murais coua senter, puisqu'il n'est pas permis d'aider des médèles contre

 des vrais croyants. Si je lui refuse ma coopération, il s'em- pressera de rompre le traité de paix afin de nous investir, car il sait bien que nous ne pouvons pas loi résister. Mon avis est donc d'évacuer la ville et d'emmener nos familles avec nous. Hâtons-nous et partons de suite. » Ils suivirent co conseil, à l'instant même, et partirent avec leurs familles et leurs effets les plus fac les à transporter. Le reste des babitants se réfugia dans les maisons des chrétiens et dans les églises. Pendant près de deux tiers de la journée, la flotte se tiut au lerge à rause du vent qui lui etait contraire; mais, vers le soir, elle aborda et la ville, fut prise sans coup férir. Georges se rendit au palais où il trouva toute chose à sa place; El-Hacen n'ayant emporté que les objets les plus légers ; aussi, les chambres renfermant les trésors des rois zirides restaient encore pleines de richesses, et d'objets rares et précieux. Il y fit mettre les scellés et s'empara de plusieurs concubines qu'El-Hacen avait lassées derrière lui, Quelques officiers de l'armée musulmane restorent eucore dans la ville . ayant eu la précaution de se faire envoyer d'avance des lettres de protection pour eux et leurs familles. Le pillage de la ville dura deux heures, mais George y mit un termo et fit proclamer une ampistie générale. Ceux des habitants qui s'étaient cachés sortirent alors de leurs retrattes et l'ordre s'y rétablit. Le lendemain, le chef chrétien fit venir les Arabes des environs et leur donna des sommes considérables. Quelques solda te de la milice qui n'avaient pas quitté la ville, sortirent à la recherche des habitants qui s'étaient enfois et leur portèrent des lettres de grâce. Ils emmenèrent aussi des montures pour les femmes et les onfants. Ces melheureux forent a nsi arrachés à une mort certains et eurent le bonheur de retrouver intactes les choses précieuses qu'ils avaient cachées chez eux. Une semaine s'était à peine écoulée que la plus grande partie de la population se retrouve. dans la ville. Quand tout ce monde fut rentré, George expédia un détachement de sa flotte contre Sfax et un autre contre Souça. Ali, fils de l'émir El-Hacen et gouverneur de cette dernière villo, l'avait déjè quitté en apprenant la chute d'El-Mehdia. Son . intention éta t d'aller joindre son perc. Les babitants, le voyant s'en aller, suivirent son exemple, de sorte que les Francs purent occuper la ville sans éprouver de résistance. Souça fut pris le 12 du mois de Safer (2 juillet). La ville de Blax avait une forte population araba; aussi cile no succomba pas sans combat. Quand l'ennemi s'approcha dans le dessein de s'en emperer, les babitants sortirent pour lui livrer bataille. Les Francs simulèrent une retraite, et, quand ils eurent attiré leurs adversaires. loin de la ville, ils se retournérent contre eux et les mirent en pleme déroute. Une partie des musulmans réussit à rentrer dans Sfax, et le reste se jeta dans les déserts qui l'avoisment. Les Francs s'emparèrent de la place apres avoir livré un assaut qui leur coûta beaucoup de monde. Le vainqueur ayant ensuite fait proclamer une amnistie, ramena les fuyards, leur rendit leurs femmes et leurs enfants et les traita avec autant de douceur qu'il avait montré envers ceux de Souça et d'El-Mehd'a. La prise de Sfax eut lieu le 23 du mois de Safer. Quelque temps après, on regut des lettres du roi Roger, adressées à tous les habitants de l'Ifrikïa et renfermant les plus belles promesses avec l'assurance de sa haute protection. George ayant rétabli l'ordre dans les villes conquises, conduisit sa flotte contre le château-fort appelé Icithia [l'ancienne Clypes]. A son approche les Arabes se jetèrent dans la place et la défendirent si vigoureusement que les Francs. durent se rembarquer et faire voile pour El-Mehdïa, après avoir perdu un grand nombre de soldats. Malgré cet échec, l'ennemi se trouve maître de tout le pays qui s'étend depuis Tripoli jusqu'aux environs de Tunis, et depuis la mer jusqu'au voisinage de Cairouan.

#### § VII. — GURRAR ENTRE LE SEIGNEUR DE LA SICILE ET LE ROI DES ROUN.

En l'an 546 (4149-50), une guerre éclata entre Reger, seigneur de la Sicile, et le roi de Constantinople. Elle dura deux années et empêcha ces princes de rien entreprendre, pendant ce temps, contre les musulmans. Sans cet événement, Roger se



serait emparé de toute l'Ifrikïa. Il y est plusieurs combats entre les deux partis, et, dans chaque rencentre, la victoire se déclara pour Roger. Les choses en vincent au point que la flotte de celai-ci pénétra dans le port de Constantinople d'où elle enleva plusieure galères et un bon nombre de prisonniers. Les Francs lancèrent même des fleches dans les fenètres du palais impérial. Ce fut George, vizir du seigneur de la Sicile, qui fit éprouver cet échec aux Grees, ainsi qu'il en avait déjà fait éprouver aux musulmans de l'Afrique.

#### § YIII. — PRISE DE BOUGIE FAR ANDRE MODIMEN

En l'an 546 (1151-2), Abd-el-Moumen se transporta de Maroc à Ceuta ou il se mit à équiper une flotte et à écrire aux troupes cantonnées dans le voisinage qu'elles devaient se tenir prêtes à marcher sur la première réquisition. Tout le monde eroyast qu'il voulait passer en Espagne, mais sa véritable intention était de marcher contre Bougie. Après avoir fait intercepter toute communication avec le Maghreh central, tant par terre que par mer, il qu'tta Ceuta dans le mois de Safer 547 (mai-jum 1452), et se danger à grandes journées vers l'Orient, en ralliant toutes les troupes qui se trouvaient sur son passage. Le peuple de Bougie no d'aperçut de rien jusqu'au moment où son territoire se trouva envahi. Son roi, Yahya-ibn-el-Aziz, ne s'occupait que de chasse et d'amusements frivoles, laissant l'entière direction des affaires à Meimoun-Ibn-Hamdoun. Celuici rassembla l'armée et marcha de Bougie à la rencontre d'Abdel-Moumen; mais, quand il trouva en face de lui l'avant-gardo des Almohades, forte de vingt mille cavaliers, il se vit abandonné par ses troupes qui prirent la fuite sans coup férir. Cette avant-garde s'empara alors de Bougie et Abd-el-Moumen y arrava deux jours plus tard. Demeuré sans défenseurs, dont les uns s'étaient sauvés dans les terres et les autres s'étaient embarqués, Yahya courut s'enfermer dans Cosantina-t-el-Houa (Constantme J'aérienne). Ses frères, El-Hareth et Abd-Allah,

to réfugièrent en Sicile. Abd-el-Mounien fit alors son entrée à Bougie et occupa tous les états de Yahya-lbe-el-Azir, sans éprouver la moindre résistance. Le prince détrôné fit sa soumission, lui qui avaient montré publiquement une joie extrême quand les Francs se furent emparés des états d'El-Hacen-Iba-Ab, auquel il s'était même plu a reprocher ses fautes. Il ne se doutait guères qu'un sort semblable devait bientôt lui arriver. Le vainqueur l'envoya en Maghreh et lui accorda une forte pension pour son entretien. Quant à El-Hacen-Ibn-Ali, il quitta El-Djezaïr-beni-Mez-Ghanna [Alger, où on le retenait en surveillance avec ses fils] et alla trouver Abd el Moumen qui l'attacha à sa personne et lui assigna un haut rung à sa cour. Lors de la prise de Bougie, Abd-el-Moumen l'y installa, en recommandant au gouverneur de se laisser gu der par les conseils et l'expérience de ce prince.

#### § IX. — PRISE DE BÔNE PAR LES FRANCS.

En l'au 547 (4452-3), la flotte de Roger, commandée par son feta (page, serviteur), Philippe de Mehdïa, vint assiéger Bône. Secondé par les Arabes, cet officier s'empara de la ville, dans lo mois de Redjeb, et réduisit les habitants en esclavage. Au bout de dix jours, il repartit pour El-Mehd's, emmenant avec lui une pertie des prisonniers seulement, car il avait permis aux uléma et aux gens dévots de se retirer dans les villages vols ns avec leurs familles et leurs richesses. S'étant ensuite rendu en Sicilo. il fut emprisonné par Bogor à cause do l'indulgenco qu'il avait montrée envers les musu mans de Bône. On dit que ce Philippe, ainsi que tous les autres pages de Roger, étalent musulmans par le cœur. Convaixeu de n'avoir pas jeuné aux mêmes époques que le roi et d'être attaché aux doctrines de l'islamisme. Phil ppe fut brôlé vif, dans le mois de Ramadan, par suite d'une condamnation prononcée contre lui dans une assemblée d'évêques, de prêtres et de chevaliers convoquée par Roger. Ce fut là la première attenute portée aux croyances des musulmans de la Sicile

Dieu ne la laisse pas impunie : bientôt apres, c'est-à-dire dans la première dizaine du mois de Dou-'l Hiddja de la même année [commencement de mars 1453], Roger mourut d'une esquinancie, âgé près de quatre-vingts aus. [Il mourut en 1454, âgé de cinquante-neuf ans]. Son règne avait duré environ soixante ans. [L'auteur confond les deux Rogers]. Il eut pour successeur son fils Guilielm, prince d'un caractère tyrannique et sombre, qui prit pour vizir le nommé Maio-el-Barani [natif de Bari]. Son administration était si mauvaise que les forteresses de la Sicile et de la Calabre se mirent en révolte contre lui.

#### § X. — L'IFRÈRYA ET LES ÎLES VOISINES S'INSURGENT CONTRE LES PRANCS.

Plusieurs forteresses de la Sicile venaient de se révolter contre Guilielm, à cause de sa tyrannie, et les pouples soumis à son autorité commençaient à espérer une prochaine délivrance quand les habitants des fles de Djerba et de Kerkinna, ainsi que les populations de l'Ifrikie, se soulevèrent contre lui. Le premier musulman qui donna le signal de la révolte fut Omar-Ibn-Abi-'l-Hacen-el-Ghariani', gouverneur de la ville de Sfax. Roger avait d'abord offert le commandement de Sfax au père de celui-ci, homme d'une grande sainteté de mœurs, et, comme il refusa de l'accepier, en prétextant son incapacité et la faiblesse de l'âge, il l'emmena en Sicile pour servir d'étage, apres avoir donné le gouvernement de la ville au fils. En partant pour sa destination, Abou-'l-Hacen dit à son fils Omar : a Je suis vieux » et j'approche du terme de la vie; profite donc de la première » occasion pour t'insurger, et n'aie point égard à la puissance » de l'ennemi. Ne t'inquiète pas non plus de moi; agis comme si j'étais déjà mort. » Quand l'occasion se présenta, Omar

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est-à-dire : aatif du Gharjan, montagne située au sud de Tripoli. Dans l'Histoire des Berodres, ce surnom est écrit Ferlani.

rassembla les habitants, en posta une partie sur les remparts et ordonna aux autres d'envahir les logements des chrétiens et de n'épargner personne. Ils lui firent observer que son père était prisonnier et qu'ils craignaient pour la vie de ce vieillard. a Allex, leur répondit Omer, j obéis à ses ordres ; d'aitleurs, si nous taons quelques miliers de cos gons là, nous l'aurons. bien vengé. . La lendemain, avant le lever du soleil, les France furent exterminés. Cet évenement se passa en l'an \$54 (1156). L'exemple d'Omar fut imité par Abou-Mohammed-Ibn-Matrouh à Tripoli, et, ensuite, par Mohammed-Iba-Rechid à Cabes. Bientôt apres, l'armée d'Abd-el-Moumen vint arracher le reste de l'ifrikïa aux chrétiens, à l'exception d'El-Mahdia et de Souca. Les habitants de Zoulla, faubourg situé à une petite course de cheval d'El-Mondia, suivirent les conscils qu'Omar leur fit parvenir et massacrèrent les chrébens; puis, ayant obtenu la coopération des Arabes du dehora, la empêchérent les vivrea d'entrer dans El-Mehd'is. A la réception de ces nouvelles, Guilielm fit venir Abou-'l-Bacen et lui intima l'ordre d'écrire à son fils pour le faire rentrer dans le devoir. Le vicillard lui répond.t : « Celui qui a osé exécuter un tel coup ne se laissera pas a mettre à la raison par une simple lettre. a Un messager que ce prince envoya à Omar pour le ramener par des menaces, so présenta devant la ville sons pouvoir s'y faire admettre. Le lendemain, il vit les habitants sortir avec un corbillard et se rendre au cimetière comme pour enterrer un mort. Quand ils furent rentrés en ville, il reçut d'Omar le message suivant « Je viens de faire les funérailles de mon père et de recevoir les » condoléances de mes concitoyens; fais maintenant de lui ce que tu voudras! » Guil elm, ayant entendu le récit de son messager, donne l'ordre de seisir le pere d'Omar et de le mettre en croix. Jusqu'à son dern er soupir, cette victime du tyran ne cossa de célébrer la gloire de Deu. El-Mendra fut tellement resserré par les babitants do Zoulla, soutenus par les gens de Sfax et d'autres localités, que les vivres commencèrent à y devenir rares, ma sile seignear de la Sieile y envoya vingt navires. chargés de renferts, d'armes et d'approvisionnements. Le jour

survant, la garnison tenta une sortie et attaqua les insurgés. Dès le commencement de l'action, les Arabes, seduits par l'argent des chrétiens, abandonnèrent leurs positions, les troupes venues de Sfax a enfutrent par mer, et le peuple de Zoulla resta seul pour soutenir le combat. La plupart de ses guerriers mourarent les armes à la main; le reste se dispersa et quelques-uns d'entre eux allèrent trouver Abd-el-Moumen. Les vicillards, les femmes et les enfants de Zoulla se sauvèrent par la fuite, sans pouvoir rien emporter. Rentrés dans El-Mehdïa, les Francs massacrèrent tout ce qui se trouvait de femmes et d'enfants [appartenant aux musulmans]; ils mirent aussi leurs propriétés au pillage.

#### § XI. — ADD-BL-MOUMEN BELÊVE BL-MENDÎA ET TOUTE L'IPRÎRÎA AUE PRANCS.

Après la prise de Zouila et la fuite des habitants, une bande de ces malheureux se rendit à Maroe pour implorer le secours d'Abd-el-Moumen. Introduits auprès de ce monarque, ils lei racontéreut les malheurs qui étaient arrivés aux musulmans de l'Ifrîkîa et le prierent de leur venir en aide. « Parmi les rois de » l'islamisme, fui dirent-ils, vons êtes le seul à qui nous puis-» sions avoir recours, le seul qui ait les moyens de dissiper les n maux dont nous sommes accablés, » Profondément touché do cet appel, il vorsa des larmes et, après quelques instants de réflex on, il declara que son appui de leur manquerait pas, mais qu'ils auraient à attendre quelque temps. Ayant alors donne l'ordre de preparer des logements pour ces nouveaux hôtes, il leut fit cadeau de deux mille pièces d'or et les congédia honorablement. Aussilôt après, il fit préparer des outres à eau, construire des citernes et apprêter tout ce dont une armée peut avoir besoin en marche. Aux gouverneurs de ses provinces orientales, possessions qui s'élendaient jusqu'auprès de Tunis, il écrivit d'emmagasiner toutes les récoltes en laissant le grain dans l'épi, et de crouser des puits sur toutes les routes. Conformément à ces instructions, ils rassemblérent les produits de la terre pendant trois ans et en





formèrent de grands las qu'ils recouvrirent ensuite d'argilo, Dans le mois de Safer 551 (mars 4459), Abd-el-Moumen quitte Maroc et prit la route de l'Ifrikia. Dans l'armés qu'il avait réunie on comptait cent mile combettants et à pet près le même nombre de gosjats et de valets. Telle fet as prévoyance pour l'approvisionnement des troupes que toute cette fonte traversa des champs de blé sans en détruire un seul épi. A chaque halte, l'armée entière fasset la prière derriere un seul imam et prononça, comme d'une seule voix, le cri d'Allah ekber (Dieu set trèsgrand). Personne de toute cette multitude ne négliges en aucune. circonstance de remplir ce devoir. El-Racen-lbu-Ali le sanhad jion, ex-roi d'El-Mehd'ia, marcha en tête de l'avant-garde. Le vingt-quatre du mois de Djomada second (44 juillet), l'armée arriva pres de Tunis, et la flotte, composée de soizante-dix vaisseaux, tant galeres (chini) que transports (tertido) et pinasaes. (chelendi), y parut vers la même époque. Quand la ville fut investie, on somma les habitants de se rendre, et, sur leur refus, on commença l'attaque avec une vigueur extrême. Dix-aept de leurs notables, avant à leur tête Ahmed-Ibn-Khoraçan, seigneur de la ville, sortirent alors su-devant d'Abd-e-Moumen et demandérent grâce pour eux mêmes et pour leurs concitoyens. En récompense de l'empressement que mirent ces personnages à faire acte de soumission, le monarque leur accorda sa protection avec l'assurance que leurs familles et leurs biens seraient respectés; quant aux sutres habitants, il promit de les épargner. oux et leurs familles, à la condition d'être mis en possession de la moitié de leurs richesses et de voir toute la famille d'Ibn-Ehornesa éleigade de la place. Il posta elera des gardes aux pertes, pour empêcher ses soldats d'y pénétrer, et il y fit entrer des commissaires chargés de recevoir la moitié des biens des habitants. Les juifs et les chrétiens, qui se treuvaient dans la ville, earent le choix de l'islamisme ou de la mort; une partie so fit musulman et la reste fut exécuté. Au bout de trois jours, Abd-el-Moumen leva son camp, éjabli an pied des remparts, et prit la route d'El-MehdIn. Sa flotte s'y dirigen aussi, en suivant parallelement la marche de l'armée, et, le 12 du mois de Redjob,

elles y arrivèrent toutes les deux. Il y avait alors dans cette forteresse plusieurs princes francs, fils de rois, et un grand nombre de chevaliers d'une bravoure éprouvée. Comme ils avaient évacué Zoulla, faubourg peu éloigné de la ville, l'armée musulmane s'y installa, de sorte que, dans l'espace d'une heure, cette place regut une nouvelle population composée de soldats et des valets du camp. Une portion des troupes, ne pouvant y trouver des logements, s'établit dans les environs. Une foule innombrable de Sanhadjiens et d'habitants des villes voisines vint se joindre aux assiégeants. Pendant quelques jours, on attaqua El-Mehdia de vive force, sans pouvoir faire aucune impresaion sur des fortifications aussi solides; d'ailleurs, l'armée n'avait par assez d'espace pour combattre, vu que la ville occupait l'extrêmité d'une péniusule, semblable à une main et us poignet, qui s'avançait dans la mor. Comme les France faissient sortir leurs plus braves guerriers pour attaquer les flancs de l'armée musulmane et se replier ensuite en toute hâte, Abd-el-Moumen fit construire une muralle à l'occident de la ville et à travers la péninsule, afin d'empêcher cette manœuvre. En même temps sa flotte entours la forteresse du côté de la mer. S'étant luimême embarqué dans une galère, en se faisant accompagner par El-Hacen-lba-Ah, if fit le tour de la place et reconnt l'impossibilité de s'en emparer que par un blocus prolongé. « Com- ment, dit-il à El-Hacen, as-tu pu abandonner une telle forte-» resset » Celui-ci lui répondit : « A cause du manque de » vivres et d'hommes sur lesquels je pouvais compter. » Alors il donns l'ordre de ne plus combettre et de faire une grande provision de grains ; aussi, en très peu de temps, il s'éleva au milieu du camp deux tes de blé et d'orge tellement grands que les étrangers, en y arrivant, les prenaient pour des collines. Le siége durait encore, quand il reçut la soumission de Sfax, de Tripoli, des montagnes des Nefouça et des bourgades de l'Ifrikia Quant à Cabes, I le prit d'assaut. Son fils, Abou-Mohammed-Abd-Aliab, partit avec un détachement et réduisit plusieurs localités. Les habitants de Cafsa, voyant les grandes forces dont Abd-el-Moumen disposait, but firent porter leurs hommages.

Yahya, fils de Temim-ibn-el-Moëzs, gouverneur de Cafsa, fut le chef de cette deputation. Quand Abd-el-Moumen fut informé par son chambellan que les notables de Cafsa étaient à sa porte, il répondit : a Tu to trompes ; ce un peut pas être les gens de » Cafas. « Et quand l'autre lui en reitera l'assurance, il s'écria : Comment cela peut-il so faire? Notre Mehdi n'e-t-il pes préa dit que nos amis abattraient les arbres et les murailles de Cafas? » Il accepta toutefois la soumission de cette ville et s'abstint de l'attaquer. Dieu ayant voulu que cette prophétie ne fût accomplie que plus tard. Au vingt-trois du mois de Chăhan 554 (40 septembre 4459), on vi. paraître devant El-Mehdïa la flotte sicilienne composée de ceut cinquante galores et de pluaieurs bâtimenta de transport. Elle venait de l'île d'Ivica dont elle emmeanit prisonnière toute la population, et d'où elle était partie à la suite d'un message que le seigneur de la Sicile lui avait expédie. Arrivée près de la ville, elle cargua ses voiles et tenta de pénétrer dans le port en se servant de ses rames. La flotte d'Abd-el-Moumen se mit aumitht en mouvement; toute l'armée monta à cheval et prit position sur le bord de la mor. A cet aspect les cœurs des Francs furent glacés de terreur. L'action commença et, pendant tout le temps qu'elle durs, Abd-el-Moumen se tint le front prosterné vers la terre, en versant des larmes et en implorant Dieu do soutenir les musulmans. A la fin, la flotte de l'ennemi remit à la voile, vivement poursuivie par celle d'Abd-el-Moumen, et, dans sa fuite, elle se laissa enlever. sept galeres. Les naveres musulmans étant de retour, Abd el-Moumes distribus aux équipages de fortes gratifications. Bien que la garcison d'El-Mehdie eut perdu tout espoir d'être seconrue, elle test ferme encore six mois. Vers la fin de Dou-'l-Hiddja de l'année susdite (janvier 4169), dix chevaliers chrétiens sortirent de la place et demanderent à la rendre pourvu que la garnison cut l'autorisation de repartir pour la Sicile en emportant ses effets. A cette époque les Francs avaient épuisé leurs vivres et commença ent à manger lours che saux. Abd-el-Moumen refusa de traiter à moins que les assiégés se fissent musulmans. Cette proposition fut repoussée, et, à la suite de plusieurs démarches

et d'humbles sollicitations, les Francs obtigrent leur promière demande. La vamqueur leur fournit des navires pour les emmesner dans leur pays; mais, à cause du mauvais temps, plusieurs de ces bâtiments sombrérent en mer, et un petit nembre seulement des infidèles arriva en Sicile. Abd-el-Moumen avait consenti à épargner la garnison d'El-Mebdia, en conséquence des menaces du seigneur de la Sicile, lequel avait dit : « Si l'en tue nos camarades d'El-Mehdia, je ferai passer au fil de l'épée les musulmans de la Sicile; je confisquerai lears biens et je pren- drai leucs formes et leurs enfants, » Dien se charges alors de faire mourir les Francs. Ils avaient gardé El-Mehdia pendant douze ans. Abd-el-Moumen y fit son entrée dans la matinée du 40 Moharrem 555 (22 janvier 4460). Il y pessa vingt jours à eq. réparer les fortifications et à y installer une garnison avec des approvisionnements. En partant, il y laissa un de ses officiers comme gouverneur, et plaça amprès de lui, en qualité de conzeiller, El-Hacen-Ibn-Ali, l'ancien seigneur de la place. A ce prince il concéda des terres et des maisons d'un grand rapport, et il en traita les fils avec la même générosité. Le premier de mois de Safer, il reprit la route du Maghreb.

Dans le mois de Chouel 572 (avril 4477), Ali-Ibn-el-Moëzz, seigneur de Cafsa, répudia l'autorité de Youçof, fils d'Abd-el-Moumen, et se déclara indépendant. En l'an 575, Youçof vint mettre le siège devant Cafsa et le maintint pendant trois mois. Il abattit les arbres des environs et ôta enfin aux insurgés tout espoir de salut. Ibn-el-Moëzz se transporta alors secrètement à la tente de Youçof pour lui demander grâce de la vie et une amnistie pour les habitante de la ville. Le prince accueillit sa prière, et, après avoir pris possession de Cafsa, au commencement de l'an 576 (juin 4480), il envoya Ibn-el-Moëzz en Maghreb.

FIN DES APPENDICES DU TOME SECONS.

23

t. g.

# LISTE DES CHAPITRES

DU SECOND YOURME.

| •                                                         | Pages.  |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Histoire des Sanhadja et des royaumes qu'ils fondèrent en | r auss. |
| Afrique et ea Espagne                                     | - 1     |
| Les Sanhadja de la première race                          | ě       |
| Les Zîrides. — Bologguin, fils de Zîri                    | 9       |
| El-Mansour, fils de Bologguin                             | 42      |
| Badis, fils d'El-Mansour                                  | 46      |
| El-Moëzz, fils de Badis                                   | 48      |
| Temim, fils d'El-Moërs                                    | 22      |
| Yahya, fils de Temim                                      | 24      |
| Ali, fils de Yahya                                        | 25      |
| El-Hacen, Gla d'Ali                                       | 26      |
| Les Beni-Khoraçan de Tunis                                | 29      |
| Les Beni-'r-Rend de Cafsa                                 | 33      |
| Les Beni-Djamé de Cabes                                   | 34      |
| Ibn-Matrouh, seigneur de Tripoli.                         | 37      |
| El-Feryani [Gharfeni?], seigneur de Sfax                  | 37      |
| Autres chefs indépendents                                 | 39      |
| Les Hammadites. — Hammad , fils de Bologguin              | 43      |
| El-Caïd, fils de Hammad                                   | 46      |
| Mohcen, fils d'El-Card                                    | 46      |
| Bologguin, fils de Mohammed, fils de                      |         |
| Hammad                                                    | 46      |
| En-Nacer, fils d'Alennas, fils de Ham-                    |         |
| mad                                                       | 47      |
| El-Mansour, fils d'En-Nacer                               | 51      |
| Badis, fils d'El-Mansour                                  | 55      |
| El-Arix, file d'El-Mansour.                               | 55-     |
| Yahya, fils dBl-Aziz                                      | 56.     |

|                                                     | 863 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Les Zirides de Grenade                              | 59  |
| Les Sanhadja de la seconde race, appeles Lithamiens | 64  |
| Les Almoravides                                     | 67  |
| Histoire d'Iba-Ghanfa                               | 86  |
| Mois des peuples nègres                             | 60  |
| Les Lamta, les Guezonia et les Heskoura             | 16  |
| Les Sanhadja de la troisième race                   | 24  |
| Les Masmoude                                        |     |
| Les Bergheuata                                      | 25  |
| Les Ghomara                                         |     |
| Les Beni-Eisam de Ceuta                             | 35. |
| Les Beni-Saleh de Nokour                            | 37  |
| Histoire du faux prophète Hamim                     | 43  |
| Les Idricides du Rtf                                |     |
| Les Hammoudites de Couta et Tanger                  | 52  |
| Les tribus masmoudiennes du Deren (l'Atlas) 4       |     |
| Les Almolades. — Le Mehdi Ihn-Toumert               | 64  |
| Abd-el-Noumen                                       | 73  |
| Invasion de l'Espagne par les Almo-                 |     |
| hades                                               | 83  |
| Invasion de l'Ifrikia                               | 88  |
| Suite de l'invasion de l'Espagne 4                  | 92  |
| Suite de la conquête de l'Ifrikia 4                 | 93  |
| Conduite d'Ibn-Merdenich 4                          |     |
| Avènement d'Abou-Yacoub-Youçof, fils                |     |
| d'Abd el-Moumen                                     | 96  |
| Révolte des Ghomara                                 | 97  |
| Evénements de l'Espagne                             |     |
| Révolte et soumission de Cafsa                      |     |
| Reprise de la guerre sainte                         | £03 |
| Avenement d'Abou-Youçoi-Yacoub-el-                  |     |
| •                                                   | 205 |
| · ·                                                 | 206 |
| El-Mansour entreprend la guerre sainte              | 212 |
| Mission d'Ibn - Monked                              | 215 |

|                  | LISTE DES CHAMTRES.                                | 597    |
|------------------|----------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                    | Pages, |
| Les Almohades. — | Règne d'El-Nacer, fils d'El-Mansour .              | 246    |
|                  | Conquête de Maïorque                               |        |
|                  | Conquête de l'Ifrikia par Ibn-Ghania.              |        |
|                  | Abou-Mohammed le hafside est nommé                 |        |
|                  | gouverneur de l'Ifrikïa                            | 219    |
| •                | En-Nacer entreprend la guerre sainte .             | 224    |
|                  | Révolte d'Ibn-Feres                                | 226    |
|                  | Règhe d'El - Mostancer, fils d'En -                |        |
|                  | Nacer                                              | 227    |
|                  | Règne d'Abd-el-Ousbed-el-Makhloud,                 |        |
|                  | frère d'El-Mansour                                 | 229    |
|                  | Règne d'El-Adel, fils d'El-Mansour                 | 234    |
|                  | Règne d'El-Mamoan, fils d'El-Mansour               | 233    |
|                  | Bévolte de Yahya, fils d'En-Nacer                  | 233    |
|                  | Regne d'Er-Rechid, fils d'El-Mamoun.               | 237    |
|                  | Règne d'Es-Said, fils d'Es-Mamoun                  | 243    |
|                  | Régue d'El-Morteda, neveu d'El-Man-                |        |
|                  | sour.                                              |        |
|                  | Révolte d'Abou-Debbous                             |        |
|                  | Prise du Marce et mort d'El-Morteda .              |        |
|                  | almohades masmoudiennes de l'Atlas .               |        |
|                  |                                                    |        |
|                  |                                                    |        |
|                  |                                                    |        |
|                  |                                                    |        |
|                  |                                                    |        |
|                  |                                                    |        |
|                  | Sous                                               |        |
|                  | tie almohade halside                               | 280    |
| Les Halsides     | Abon-Mohammed le hafside est nommé                 | 004    |
|                  | gouvernour de l'Ifrikïa.                           | 256    |
|                  | Défaite des Almohades à Tèhert, ré-                | 000    |
|                  | parée par Abou-Mobammed                            | 203    |
|                  | Défaite des Arabes et des Almoravides<br>à Nefouca | 290    |
|                  | H IVERONICA A A A A A A A A A A A A A A A A A A    | 270    |



|     |             |                                          | Plate |
|-----|-------------|------------------------------------------|-------|
| Les | Halsides. — | Mort d'Abou-Mohammed et nomination       |       |
|     |             | de son fils Abd-er-Rahman                | 292   |
|     |             | Le cîd Abou-'l-Ola est nommé gouver-     |       |
|     |             | neur de l'Ifrikia                        | 292   |
|     |             | Abou-Zeid succède à son père Abon-       |       |
|     |             | 'l-Ola                                   | 292   |
|     |             | Regned'Abou-Mohammed, fils d'Abou-       |       |
|     |             | Mohammed le hatside                      | 296   |
|     |             | Regne de l'émir Abou-Zékérra             | 297   |
|     |             | Il se déclare indépendant                | 299   |
|     |             | Prise de Bougie et de Constantine        | 300   |
|     |             | Mort d'Ibn-Ghanïa                        |       |
|     |             | Abou-Yabya, fils d'Abou-Zékéria, est     |       |
|     |             | nommé gouverneur de Bougie               |       |
|     |             | Châtiment des Boousra par le sul-        |       |
|     |             | 190                                      | 302   |
|     |             | Révolte d'El-Herghi à Tripoli            | 304   |
|     |             | Valence, Murcie et l'Espagne orientale   |       |
|     |             | reconnaissent la souveraineté d'A-       |       |
|     |             | bou-Zékéria                              | 306   |
|     |             | Elévation et chute d'El-Djouheri         | 312   |
|     |             | Prise de Tlemcen et soumission des       |       |
|     |             | Abd-el-Ouad & la domination haf-         |       |
|     |             | side                                     | 345   |
|     |             | L Andalousie reconnaît la souversineté   |       |
|     |             | des Hafsides                             | 349   |
|     |             | Couta, Tanger et Caar-Ibn-Abd-el-        |       |
|     |             | Kerim reconnaissent Abou-Zékéria         |       |
|     |             | pour lour souverain                      | 322   |
|     |             | La ville d'Almeria reconnaît la souve-   |       |
|     |             | raineté d'Abou-Zékéria                   | 324   |
|     |             | Ibn-el-Ahmer reconnatt la souverai-      |       |
|     |             | neté d'Abou-Zékéria                      | 325   |
|     |             | Sidjilmessa reconnaît l'autorité d'Abou- |       |
|     |             | Zékéria et la cénudie entuite            |       |

|     |          |   | inte des chariters.                                                       | 390    |
|-----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |          |   |                                                                           | Pades. |
| ,05 | Hafsides | - | Les Beni-Merin et la ville de Mequinez reconnaissent la souveraineté d'A- |        |
|     |          |   | bou-Zékérĭa                                                               | 327    |
|     |          |   | Mort de l'émir Abou-Yahya-Zékéria,                                        | 021    |
|     |          |   | prince de Bougie                                                          | 328    |
|     |          |   | Mort du sultan Abou-Zékéria                                               |        |
|     |          |   | Inauguration du sultan Abou-Abd-                                          |        |
|     |          |   | Allah-el-Nostancer                                                        | 335    |
|     |          |   | Révolte et mort des fils de Mohammed-                                     |        |
|     |          |   | el-Lihyani                                                                | 336    |
|     |          |   | Monuments du regne d'El-Nostancer .                                       |        |
|     |          |   | Abou-Ishac, frère du sultan, s'enfuit                                     |        |
|     |          |   | chez les Bitah ,                                                          | 341    |
|     |          |   | Chute des Beni-'n-Nôman et expédition                                     |        |
|     |          |   | du sultan dans le Zah                                                     |        |
|     |          |   | La Mecque reconnaît la souveraineté                                       |        |
|     |          |   | des Befsides                                                              |        |
|     |          |   | Les Beni-Merin et le roi des Noirs en-                                    |        |
|     |          |   | voient des ambassades au sultan                                           |        |
|     |          |   | bafside                                                                   |        |
|     |          |   | Mort d'ibn-el-Abbar                                                       |        |
|     |          |   | Mort d'El-Lulfani                                                         |        |
|     |          |   | Abou-Ali-el-Miliani est chessé de Mi-                                     |        |
|     |          |   | liana par l'émir Abou-Hafs                                                |        |
|     |          |   | Révolte d'Abou - 'l - Carem - Ibn - Abi -                                 |        |
|     |          |   | Zeid                                                                      |        |
|     |          |   | Le sultan fait mourir les cheikhs des                                     |        |
|     |          |   | Doneouida                                                                 |        |
|     |          |   | Le roi de France [Saint-Louis] met le                                     |        |
|     |          |   | siège devant Tunis                                                        |        |
|     |          |   | Mort de Mohammed-Ibs-Abi-'l-Hocein                                        |        |
|     |          |   | et d'Abou-Said-el-Aoud-er-Reteb .                                         |        |
|     |          |   | Révolte et prise d'Alger                                                  |        |
|     |          |   | Mort du sultan El-Mostancer                                               |        |
|     |          |   |                                                                           | _      |



|     |             |                                                                     | Page, |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Les | Hafsides. — | Yahva-el-Quathec, surnommé El-Ma-<br>khlouë, est proclamé souverain | 374   |
|     | •           | Sald-Ibn-Abi-'l-Hocein est remplacé                                 |       |
|     |             | par Ibn-el-Habbeber                                                 | 275   |
|     |             | •                                                                   | 919   |
|     |             | L'émir Abou-Ishac est proclamé sulten                               | On a  |
|     |             | à Bougie                                                            | 3/0   |
|     |             | L'émir Abou-Hals embrasse le parti du                               |       |
|     |             | sultan Abou-Ishae. — Abdication                                     |       |
|     |             | d'El-Ouathec                                                        | 378   |
|     |             | Le sultan Abou-Ishac occupe la ca-                                  |       |
|     |             | pitale                                                              | 379   |
|     |             | El-Ouathec et ses enfants sont mis à                                |       |
|     |             | mort                                                                | 381   |
|     |             | L'émir Abou-Pares, fils d'Abou-Isnac,                               |       |
|     |             | est nommé gouverneur de Bougie .                                    | 384   |
|     |             | Révolte d'Ibn-Ouesir à Constantine                                  |       |
|     |             | Les fils du sultan mènent des expédi-                               |       |
|     |             | tions dans les provinces                                            | 386   |
|     |             | Le sultan allie sa famille à celle d'Oth-                           |       |
|     |             | man-ibn-Yaghmoracen                                                 | 387   |
|     |             | Apparition du prétendant Ibn - Abi-                                 | 404   |
|     |             | Omara                                                               | 260   |
|     |             |                                                                     | 900   |
|     |             | Le sultan est trahi per sen troupes et                              | 200   |
|     |             | s'éloigne de la capitale.                                           | 390   |
|     |             | Le prétendant fait son entrée à Tu-                                 |       |
|     |             | nis                                                                 | 394   |
|     |             | L'émir Abou-Pares usurpe la souve-                                  |       |
|     |             | rainelé à Bougie.                                                   |       |
|     |             | Mort d'Abou-Ishac et d'Abou-Fares                                   | 393   |
|     |             | L'émir Abou-Hafs se fait proclamer                                  |       |
|     |             | sulten                                                              | 395   |
|     |             | Mort du prétendant lbn-Abi-Omara.                                   | 395   |
|     |             | Les chrétiens s'emparent de Djerba et                               |       |
|     |             | de Maïorque. — Ils assiégent El-                                    |       |
|     |             | Mehdia                                                              | 19.7  |

|     |           | LISTE DES CHAPITORS.                                                                                                                                               | 604         |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |           |                                                                                                                                                                    | Pacer       |
| Les | Həfsides. | <ul> <li>L'émir Abou-Zékéria occupe Bougie,</li> <li>Alger et Constantine</li> <li>L'émir Abou Zókéria envahit la province de Tripoli. Othman-Ibn-Yagh-</li> </ul> | 399         |
|     |           | moracen met le siégo devent Bougie.<br>Les villes du Djerid commencent à                                                                                           | 404         |
|     |           | établir leur indépendance                                                                                                                                          | 402         |
|     |           | Othman , fils d'Abou - Debbeus , se                                                                                                                                |             |
|     |           | montre dans la province de Tripoli.<br>Mort d'Abou-'i-Hocsin-Ibn-Séid-en-                                                                                          | <b>£0</b> 3 |
|     |           | Nas. — Il est remplacé, à Bougie,                                                                                                                                  |             |
|     |           | par lbu-Abi-Djebbi                                                                                                                                                 |             |
|     |           | Abou-Zékéria soumet Biskera et le Zab                                                                                                                              | 106         |
|     |           | Mort d'El-Fazazi et d'Abou-'l-Cacem-                                                                                                                               |             |
|     |           | Ibn-es-Cherkh                                                                                                                                                      |             |
|     |           | Mort du sultan Abou-Hafs                                                                                                                                           |             |
|     |           | Inauguration du sultan Abou-Actda                                                                                                                                  |             |
|     |           | Disgrace d'Abd-cl-Hack-Ibn-Soleiman                                                                                                                                | 412         |
|     |           | Abou-Acida cavere une ambassade au                                                                                                                                 |             |
|     |           | sultan mérinida                                                                                                                                                    | 443         |
|     |           | Mort do Heddadj, chef des Kaoub.                                                                                                                                   |             |
|     |           | Cette tribu proclame Ibn - Abi -                                                                                                                                   |             |
|     |           | Debbous                                                                                                                                                            | 449         |
|     |           | Ibn-Allan usurpe le commandement à                                                                                                                                 |             |
|     |           | Alger                                                                                                                                                              | 417         |
|     |           | Mort d'Abou-Zékérïa, émir de Bougie.                                                                                                                               |             |
|     |           | — Son fils, Abou-'l-Baca, y est                                                                                                                                    | 140         |
|     |           |                                                                                                                                                                    | 448<br>448  |
|     |           | Disgraco d'Ibn-Abi-Djebbi                                                                                                                                          |             |
|     |           | Ibn-Ghamr [Abou-Abd-er-Rahman] est                                                                                                                                 | *17         |
|     |           |                                                                                                                                                                    | 421         |
|     |           | Ibn-el-Amir proclame Abou-Acida à                                                                                                                                  | 441         |
|     |           | Constantine. — Prise de la ville par                                                                                                                               |             |
|     |           | Abou-'l-Baca et mort du chef révolté                                                                                                                               | £23         |
|     |           |                                                                                                                                                                    |             |

Google

|     |             |                                        | Pauls      |
|-----|-------------|----------------------------------------|------------|
| Les | Hafsides. — | Expédition d'Abou - 'I - Baca contre   | 136        |
|     |             | Alger.                                 | 920        |
|     |             | La paix s'établit entre les souverains |            |
|     | r           | de Tunis et de Bougie                  | 426        |
|     |             | Abou-Yahya-el-Lihyana fait une expé-   |            |
|     |             | dition contre Djerba et part ensuito   |            |
|     |             | pour la Mecque                         | 427        |
|     |             | Mort du sultan Abou-Acîda et inaugu-   |            |
|     |             | ration d'Abou-Bekr-es-Chebid           | 429        |
|     |             | Le sultan Abou-'l-Baca occupe Tunis -  | 430        |
|     |             | Ihn-Mozni proclame la souverameté      |            |
|     |             | de Yahya-Ibn-Khaled                    | 432        |
|     |             | Ihn-Ghamr proclame la souveraineté     |            |
|     |             | d'Abou-Yahya-Abou-Bekr à Cons-         |            |
|     |             | tantine                                | 433        |
|     |             | Le sultan Abon - Yahya - Abou - Bekr   |            |
|     |             | a'empare de Bougie Mort d'Ibn-         |            |
|     |             | Khalouf.                               | 435        |
|     |             | Mort du sultan Abou-'l-Baca Abou-      |            |
|     |             | Yahya-lbn-el-Lihyanı s'empare de       |            |
|     |             | Tunis.                                 | <b>A38</b> |
|     |             | Ihn-Ghamr se rend à Bougie Chute       | 200        |
|     |             | d'Ibn-Thabet et de Dafer-el-Kebir.     | ALO.       |
|     |             | Siège de Bougie par les Beni-Abd-el-   | #10        |
|     |             | Ouad                                   | 611        |
|     |             | Ibn-Chame établit sa domination à      | ***        |
|     |             | ·                                      | 111        |
|     |             | Bougle                                 | 444        |
|     |             | Abdication du sultan Abou-Yahya-Ibn-   | 662        |
|     |             | el-Lihyani                             | 410        |
|     |             | Expédition du sultan Abou-Yahya-       |            |
|     |             | Abou-Bekr contro Tunis                 | 41/        |
|     |             | Abou-Yahya-Ahou-Bekr prend posses-     |            |
|     |             | sion de Tunis Défaite d'Abou-          |            |
|     |             | Darba                                  |            |
|     |             | Mort d'Iba Ghamr à Bougie,             | 453        |



| $\sim$ | ^  | ^ |
|--------|----|---|
|        | ė۱ |   |
| •      | ŦÞ |   |

#### LISTS DES CHAPITEES

|                                                     |                                                                                                        | Pages.      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Les Hafsides. —                                     | L'émir Abou-Abd-Allah est nommé<br>gouverneur de Constantine et son<br>frère, Abou-Zékeria, obtient le |             |
|                                                     | gouvernement de Bougie                                                                                 | 455         |
|                                                     | lbn-el-Caloun est rappelé à Tunis                                                                      |             |
|                                                     | lbn-Abi-Amran prend les armes                                                                          |             |
|                                                     | Ibn-el-Calous s'enfuit auprès de lui.                                                                  | 457         |
|                                                     | Moulahem-Ibn-Omar et les autres chefs                                                                  | ٠.          |
|                                                     | des Kaoub sont mis à mort                                                                              | 459         |
|                                                     | Batailles de Baghis et d'Es-Chicca                                                                     | <b>460</b>  |
|                                                     | Hamza-ibn-Omar s'empare de la capi-                                                                    |             |
|                                                     | tale                                                                                                   | 462         |
|                                                     | Siège de Bougie et construction de                                                                     |             |
|                                                     | Temzezdekt                                                                                             |             |
|                                                     | Mort d'El-M.zouar et d'Ibn-el-Caloun .                                                                 | 466         |
|                                                     | L'émir Ed-Padl est nommé gouverneur                                                                    |             |
|                                                     | de Bône                                                                                                | 469         |
| ,                                                   | Mort de l'émir Abou-Fares Bataille                                                                     | 1.00        |
|                                                     | d'Er-Rias.                                                                                             | <b>4</b> 99 |
|                                                     | Alliance entre la famille des Hafsides                                                                 |             |
|                                                     | et celle des Benn-Meria.                                                                               |             |
|                                                     | Destruction de Temzezdekt                                                                              | 474         |
|                                                     | Mohammed-Ibe-Sérd-en-Nas est rem-                                                                      |             |
|                                                     | placé par ibn-Abd-el-Aziz et ibn-el-<br>Hakim                                                          | 176         |
|                                                     | Bakint                                                                                                 | 470         |
|                                                     |                                                                                                        |             |
| ,                                                   | APPENDICE Nº 1.                                                                                        |             |
|                                                     | EM-NOWEIRI.                                                                                            |             |
| a                                                   | in the windless                                                                                        | 100         |
|                                                     | cic des Zirides                                                                                        |             |
| Histoire de Ziri, ill.<br>Fondation d'Achte.        | s de Menad                                                                                             | 489         |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. |                                                                                                        | FF 1347     |



#### APPENDICE Nº 11

#### IBN-KHALDOUN.

|                                                        |     |     |    | Pacell      |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|----|-------------|
| Du khalifet et des sectes chittes, (par M. de Stane) . |     |     |    | 496         |
| Croyances des Duodécemains                             | ,   |     | ï  | 502         |
| Croyances des famailiens                               | 4   | _   | 1  | 504         |
| Commencement de la dynastie obérdite                   |     |     |    | <b>50</b> 6 |
| Le Mehdi arrive en Maghreb, est emprisonné à Sidjila   | 168 | 131 | ì, |             |
| recouvre la liberté et s'empare du pouvoir             |     |     | 4  | 545         |
| Mort d'Abou-Abd-Allah-es-Chîr et de son frère          |     |     |    | 524         |
| Suite de l'histoire du Mehdi                           |     |     |    | 523         |
| Mort du Mehdi et avenement de son fils Abou-'l-Cace    | m·  | -e  | l- |             |
| Caim                                                   |     |     | ,  | 528         |
| Histoire d'Abou-Yezîd le kharedjite                    |     | _   |    | 530         |
| Mort d'El-Calm et avènement de son fils El-Mansour     |     |     |    | 535         |
| Suite de l'histoire d'Abon-Yezid Sa mort               |     |     | ,  | 535         |
| Suite de l'histoire d'El-Mansour                       |     | 4   |    | 539         |
| Mort d'El-Mansour et avènement de son fils El-Moëzz    | ;   |     | 4  | 544         |
| Conquête de l'Egypte                                   |     |     | ï  | <b>54</b> 5 |
| Prise de Damas                                         |     |     |    |             |
| El-Moezz passe en Egypte et s'établit dans le Caire .  |     |     |    |             |
| - VJ -                                                 |     |     |    |             |

# APPENDICE Nº III.

#### IN-KHALDOUN.

| Wistoina dad | BenHamdoun |  |  |  |  |  |  |  | 485          |
|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Histoire des | BenHamdoun |  |  |  |  |  |  |  | $\mathbf{v}$ |

|        | _  |
|--------|----|
| RO     | ٤. |
| 44,004 | •  |

#### LISTY DES CRAPITRES.

# APPENDICE Nº IV.

#### WH-KHALDOU'N

|          |     |              |         |  |  |   |  |  |   | Parts |
|----------|-----|--------------|---------|--|--|---|--|--|---|-------|
| Ristoire | des | Idrícides du | Maghreb |  |  | • |  |  | • | 559   |

## APPENDICE Nº V.

## (BR-BL-ATEIR.

| Le Mehdi des Almohades à Tinmelel                             | 573         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Prise de Maroc par Abd-el-Moumen                              | 576         |
| Prise de Djerba par les Siciliens                             | 578         |
| Les Siediens attaquent la ville de Tripoli                    | <b>579</b>  |
| Prise de Tripoli par les Francs                               | <b>57</b> 9 |
| Conquête des autres villes de l'Ifrîkïa par les Francs .      | 580         |
| Guerre entre le seigneur de la Sicile et le roi des Roum      | 584         |
| Prise de Bougie par Abd-el-Moumen                             | 585         |
| Prise de Bône par les Francs                                  | 586         |
| L'ifrîkia et les fles voisines s'insurgent contre les Francs. | 587         |
| Abd-el-Moumen enlève El-Mehdia et toute l'ifrikia aux         |             |
| Francs,                                                       | 589         |

### INDEX DES NOMS

QUI BE TROUVERT DARS CE VOLUME.

| .bn-el-Abba<br>El-Abbas-II<br>— Ib<br>Abou-'l-Abb<br>——————————————————————————————————— | Souce, 4. 77, 79, 453. ar, 307; 347, 350. bn-Atta, 244. ba-Yahya, 76 bas (l'aghlebide), 543. el-Fadl, 469. (le cid), 322Thâleba, 567. fils d'Abd-el-Moumen, 40, 490. el-Akel, 464, 462. 465. lbn - Abi - Bekr, 577. lba - Bologguin, 63, 80 lbn-Gbania, 89, 96, 207. lbn-Hilal, 440. lbn-Hilal, 440. lbn-ldris, 563. lbn-el-Kateb, 13. lbn-el-Kateb, 13. lbn-el-Kateb, 13. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Ibo-Ibrahim, 497.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                          | Ibn al Vatal 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                          | 100 - ei-mansour ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                                                                                        | 1bn - Mohammed , 404 , 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | lbn-en-Nacer, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | Ibn-Omar, 268,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | 274 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

```
Abd - Allah-Ibn-Renab, 40.
            Ibn-es-Sald, 247
            Ibn-Soleiman, 192
            lbn-Taher, 544
            Ibn-Yacin, 86.
            Ibn-Zekéria, 244.
Abou-Abd-Allah, (lecid), 495,
                  205 , 215 .
218 , 223 ,
                   320.
                es-Chir, 506.
                  509 , 524.
                1bn -el - Ha-
                  cen, 428.
                (le hafside),
                   223.
                el-Hardani,300
                el-Lihyani .
                  236 , 300.
                Mohammed.
                  494.
                fils d'Abou-
                Yahya - Ahou-
                  Bekr, 455,
                   465.
                fils d Abou-
                   Zékérïa ,
                   332.335.
Abd-el-Azîz-Ibn-Eiça, 378
— el-Rintati, 222
             frère da Mehda
             almohade, 494,
                486
```

Abd-el-Aziz-Ibn-Mocreb , \$0. Iba - Mohammed , 263. (sult. mér.), 266. lbn-Abd-el-Aziz, 455, 456, 465, 467, 478, 480. Abd-el-Bedîa, 141. ibn-Abd-ei-Berr, 406. Abd-el-Caoni , 302, 315, 316, 318. Abd-el-Hack-lbn-Abd-el-Aziz, **2**9. Ibn-Othman, 470, 474. 16n — Soleiman 📗 411, 412. Abd-cl Korim-Ibn-Soleiman, 55. Ibo – Thâleba . 454, lbn-Yacin, 302. Ibn-Abd-el-Kerîm, 97, 219, 220. Abd-el-Mônem, 31, 393. Abd-el-Noumen-Ibn-Ali , 28, 34, 37, 58, 84, 85, 86, 456, 166, 172, 495, 281, 576. 585, 589. Abd el-Moumen-Ibn-Abi-Ali, 264, 265, Abd-er-Rahman-Ibn -Abd- cl -Azîr, **2**6 ed - Dakhel, Ibn-Makhlouf, 274. sultan mérinide, 266. 1bn - Yedder, 278. Abou-Abd-er-Rahman, le cid,

Abd - cl - Ouahed l'almohade. 229, 257, 393, 475, 476. Bent-Abd-el-Ouad, 476, 478 El-Abd-es-Saleh, 437. Abd-es-Seism-el-Koumi, 193. 196. Abd-es-Semià, 142. Abou-Abda, 201. Bl-Abiad, 401. El-Ablek-sl-Ferd, 269. Les Abyssins, 406. Açafou, 463. Besi-Açaker, 357. Acem-lbn-Diemil, 444. Les Acem, 95. ibn-el-Achera, 180. El-Acheri, 88. Achtr. 6, 489. Ibn-el-Achrefi, 228, 229. Achrie, 252. Abou-Acida, 440, 444, 420 Iba-Addjana, 265. Les Addjana, 543. El-Aded le fatemide, 228. El-Adel l'almohade, 230, 231. Aden Laa, 509. Adfousch, 78. Beai-Adi, 49. Addabia, 40. Adouan-Ibn-Mehdi, 433. Advuatein, 175. lbn-el-Aftas, 78, 81. lbn-Abi-'l-Afia, 567, 568 Agdal, 439 Ou Aggag 68, 117. Agh/ou, 257. Aghleb le ziride, 51. Ibn-Abi-'l-Aghleb, 517, 518, Les Aghsaoua, 434. Ibn-Agmazir l'hintation, 312. Aguellid, 270. El-Ahmas 140.

46 02

204.

Abd-er-Rezzae, 566.

Ahmed-libn-Atta, 482. lbn-Abd-el-Azîz , 56. lbn-Bekr-el-Djodami,7. lbn-Djåfer, 48 Ibn Eïça l'idricide, 570. El-Fadel, 447. Ibo-Idris, 440. lbn-Merzoac, 386. lbn-Mohammed l'idrîcide, 570. ibn-Said, 565. [ba-Seh], 529. le sicilien, 90, 209. ibn-Yala, 148. Abou Ahmed Affa, 182. Ibq-el-Ahmer, **243**, 325 Ibn-Abi-'l-Ahmer, 305. El-Ahouel, 544. Ibn-Aïach, 325. Abou-1-Aich, 146, 157, 148, 449, 569, 570. Iba-Abi-'l-Arch, 446, 527. Les Beni-Aifaoun, 5. Ibn-Aigaig, 168. Aîlan, 459. Les Aflona, 459. Les Aînigharen, 74. Les Aîpoultal, 118. Les Aintift, 448, 449 Afoub-Ibn-Abi-Yezîd, 631. → er-Zouili, 532. Abou-Aroub-Ismail, 141. Alt-Khamein, 171. Akeddi, 142. Les Akhder, 24. 1bn-Akhi-Talha, 89, 90, 208, 209. Akhoua, 450. Akircilouin, 191. 1hd- Akmazîr, 415, 417. Ibn-Abi-'l-Alam, 372, 376. 418, 434, 436.

Alarcas, 285. Alcala de Guadayra, 201. Alennas, 47, 300. Alger, 6, 372. Ali - Ibn - Ahmed, 32, 468, 475. — Ibn-Abi-Ali, 250, 253. — ibn-Eiça, 483, 486. — 1bn-el-Ezz, 203, 593. -- Ibn-el-Fadl, 515. — Ibn-Filou, 479. - Ibn-Ghanem, 44 🌬 — 1bn-Ghanîa, 89, 93, 208, 248, 219. --- Iba-Ghezi, 400, 221. — Ibn-el-Hacen, 583. — Ibn-Eamdoun, 55, 56, 528, 534, 553. Ibn Bammoud, 453, 454. — Ibn-Ishao 88. — Ibn-Omar l'idricide, 566. le mérinide, 275 — lbn-el-Moczz [Ezz], 593. Ibn-Mohammed, 119. lba-Youqos, 261. l idrfeide, 56**4**. — Ibu-Mouça, 525. --- Ibo-Omar, 521, 524. — Ibn-Regan, 48. – Ibn-Abi-Taleb, 3, 5. lbu-Yabya Pidrîcide,570. le zîride, 25. Ibn-Yedder, 248, 249, 251, 276, 277. Ibn-Youçof, 82, 84, 87, 167, 168, 169, 172, 206, 207. - Ibn-Zegdan, 277, 278, Le cld Abou-Ali, 498, 20 £, 247.

Alama, 497, 336.

7. II.

Abou -Ali-Ibn - Abd - el - Ariz, Ibn-en-Nôman, 343. lbo-Abi-Safd , 474 , **475.** Youngs 97. Les Beni-Alı, 3t. Les Beni-Allac, 395. Ibn Allal, 41, 193. Ibn-Allan, 430. Alouch-Ibn-Ranoun, 253. Ibn-Alouch, 244. Almeria, 324. Almohades, 170, 258. Tribus almohades, 258. Almoravides, 67, 99. Aman-Imelloulin, 248. Les Amarna, 388. Ambeca-lun-Youcof, 523. Amel-Iba-Morth, 188. Amer-ben-bou-Ali, 461. Ibn-Mohammed, 263. 264, 267, 273. Abou-Amer, 324. Ibn - Yaghmoracen, 387. Ibn-Abi - Amer- e - Mansour , 41, 45, 67, 60, 452, 368, 556, **5**57, **5**65. Abou - Bekr. 458 Les Amerides, 453 Amerghou, 123. tbn-el-Amtc-Ali, 420, 151 323 . Youçof 🚬 384, 423. Amiral, 85. Ami-ei-Omoud, 313.

Amran-Ibn-Monca, 34. - et-Zenagui, 122. Abou-Amran, le cld, 100,200. 223 , 236 , 289 , 320. el-Facı, 67, 68. ibn - [brabim . 457, 458. ibn Yacin, 293. Ibn-Abi-Amrau, 219, 295, 296, 297, 305, 452, 457, 459, 460, 474, 472. Beni-Amran, 55, 123. Ibn-el-Andoloci, 12. Les Andjela, 3. Anguemar, 181. Les Ankerar, 109. Abou-'l-Ansar, 129. Ibn-Abi-'l-Ansar, 12, 126. 129, 131. Accadi Ibn-Hilal, 251. El-Aoud-er-Reteb, 326, 367, 369, 371. Ibo-Aoumghar, 429. Iba-Abi-'l-Arab, 59. Bl Arar, 518. lbn-Arcan, 241, 242. ibe-el-Arcbi , 82, 185, 186. Arem [Atem], 10, 59. L'argamer, 274. Arjona, 326. Arous Ibn-Sindi, 49. Aroubs, 548, 519, 521, 524. lbn-Asaker, 390 Asarag, 339. Beni-'f- Asfer, 314. lbn-Asfour, 98. Beni-Asker, 243. ibn-Asloudje, 544, 510. Ibn-Asnag, 276. Les Assada on Assaden, 130, 159. Les Assassins, 502.

Beui-ou-Amoud, 123.

Abou Amr, 208, 333

Les Amoul, 460.

Atadjoub, 252. Les Athbedj, 20, 190. 1bn-el-Athir, 362, 573. Atïa-t-es-Cherif, 46. Ibn-Daftiten, 18, 45. Ibn-Khazer, 44. Ihn-Atïa-el-Djezařri, 393 L'Allas, 158. Iba-el-Attar, 354. lbn-el-Attse, 296. Ibn-Atton, 359. Ibn-Attouch, 209, 245, 254, 255. Les Auf, 491, 291. Aun-Ibs-Abd-Allah, 459. Avenpacé, 84. Averroës, 241. Les Azdadja, 443. El-Azéfi, 249. Abou-'l-Cacem, 247, lbrahim, 473, 479. Azem, 46. Azîz - Ibu-Khattab, 312. -- Dià-ed-Dola, 75, 77. – Iba-Ibourk, 123. Zl-Asîz-Ibn-Dafal, 34. lbn-el-Mansour, 55, lbn-el-Moëzz, 452. Nizac, 557. Ibn-Azkou, 249. Azlemat, 277. Ibn-Azlemat, 251. Ibn-Aznag, 276, 249 Ibn-Azouz, 239, 254, 255. Ibn-Azzous, 484, 488, 493. lbn-Bacaons, 454. Abou - 4 - Baca - Khaled, ≱48, 421, 430, 438. Les Bacouïa, 423. Les Badas, 277. Badis, 403.

Badis le ziride, 45. Ibn-Habbous, 62. lbn-Makcen, 17. Ibn-Mansour, 46, 47, 55. Les Badis, 425. El-Badji , Abou - 'l - Merouan , 349. Abou-'l-Orélid, 349. Bataçi, 322. El-Baraci, 230. Batan-Ibn-Seklab, 512. Bakhtyar, 546. Bára-Ibn-Hannach, 102, 295, 303. El-Barki, 305. lbe-Bateinan, 4. Batmia, 502. El-Batrongui, 484, 486, 488. Beni-Battan, 123. El-Bebboudj, 243, 226. Bechir, 468. El – Bechir – el – Ouancherichi, 166, 172, 574, 576. Les Bed<sub>1</sub>a, 109. El-Bedjar, 451. Bedjaïa, 51. Beddjou-1ba-el-Alam, 124. Beggou-lba-Ali, 472. Abou-'l-Behar, 13, 48, 16, **4**3, 89, 60. Behloul, 563. Ben:-Bebloul, 209. Beht, 128. Bekkar-Ibn-Ibrahîm, 73. lbn-Bekkar, 510. Abou - Bekr-Abd- er - Bahman, 43L. lbn-Abd-el- Azîz, 77. Voy.Abou-Yahya. Es-Chehid, 429. Ibn-el-Fotonh, • 73

Abou - Bekr-Ibu-Ibrahim, 82. el-Leratouni, 169, 474. Ibn-Omar,65, 68, 71, 72, 432, 273, 274. Ibn-Abi-Zékérra, 353, 3**57.** Thu-Abi-Bekr, \$59. Belat, 463. Belbar-Ibo-Alennas, 47. Ibn-en-Nacer, 52. Les Belezma, 513. El-Bellouti, 544. Benzert, 338. Beran, 344. Les Berghousts, 71, 424, 425, Bermendana, 440, 411. Berougcen, 40, 41, 193. Bl-Berr-el-Kebir, 365. Abou-'l-Berra, 345. Ibn-el-Berra, 367. Berran, 87. Berraz, 475, 481, 485, 187. Beni-Berzal, 537. El-Berzali, 63 Ibn-Bizoun, 42. Bister, 186. Bochra, 531. Beni-Bohta, 36. El-Bokhari, 107. Bologguin - Ibn - Mohammed , 46, 72. Ibn-Zîri, 6, 8, 9, 434, 449, 548. 550,**68**9. Bent-Borghos, 562. Les Botoura, 5, 423.

El - Gacem - Ibn-Alennas, 49. lbn-Di-'n Noun, Ibn - Bammoud . 453. Ibn - Idris, 445, 563, 564. lbn - Mohammed , 74, 529, 5<del>6</del>9, 570. Abou-1-Cacem-el-Azéfi , 157. tbn - Abd - el-Azlz, 441. [El-Caim],522, 596 , 527 , 528, 535. Ibn -Abi - Zeid, 354. El-Cachetil, \$28. El-Cachetin, 322. 1bn-Cades, 224, 225 Cadi - Ibu-Ibrahim, 24. Ibn-el-Moëzz, 35. Ibn-Mohammed, 24. lbn-Di-'n-Noun, 79. Ibn-el-Cadim, 524, 550. Cæsarés, 529. Abou-Calsa, 217, ElCahera, 272. Cahroun, 42. Caïcer, 542. Caid, 244. — Jbn-Meunoup, 23. El-Card, 356. El-Caïd-Ibn-el-Azîz, 28, 88. Ibn-Hammad, 48, 45, 46. El-Caïl er-Ruï, 456. El-Carm-Ibn-el-Cader, 24. le fatem:de,146, 528, 535. Le Caire, 547. Ibn-Canoun, 248, 251, 25J.

El-Botouī, 450, 474, 476.

Bouilan, 391.

Bougie, 51, 442,

El-Bouri, 570.

El-Cald, 88, 369. Cald-Bens-Hammad, 47, 43, Calas-Mehdi, 74. Al Cala la Real, 369. Caldi-fbn-Said, 487, 369. Sinon, 394. Calatrava, 224. El-Caloun, 435, 436 Ibn-el-Caloud, 435, 445, 447, 450, 455, 458, 459, 462, 466, 467. Cammouda, 33 Caracoch, 91, 95, 210, 211, 220. Iba-Caratikin, 92, 94. Carh-Ibn-Hauran, 512. Caricha, 39. Carl, 865. El-Carmadi, 396. Les Carmats, 549. Carmona, 321. Le Cartat, 65. El-Cartas, 43. Carthage, 340, 366, 369. Ibn-Caschouch, 454. Catt-1bn-Abd-el Kerim, 322. Badis, 88. Diaber, 430. Masmouda, 134. et-Tin, 18. Cassa, 518. lbn-Cassi, 484, 485, 487, 192. Castilia, 91. Ibn-Cetral, 256. lba-el-Cattan, 462. Ceuta, 44, 435, 322. Chadle, 461. Es-Chakhchi, 409, 411, 412. Charles d'Apjou. 365. Les Chebanat, 248. Chebrou, 400, 228.

1ba Cheddad, 483, 484-Aufad-Cheddad, 296. Le Cheddi, 358. Chefaf, 321, 333. Es-Chehîd, 430, 431. Abou - Bekr, 429, 463. Iba - es - Chebid , 232 , 233, 234, 247. - Abou ~ Abd -Allah, 454 Ibrahim 463, ₽6¥. Abou-Yahya, **33**3. Beni 's-Chehid, 214 286. Le cheikh Abou-Hafs, 493, 496, **2**81. Iba-ea-Cherkh, 379. Abou-'l-Cacem, 392, 408, 409. Les deux cherkhs, 44, 500. Chelif-Beni-Ouatil, 45. Es-Chemmakh, 560, 561. Chennoua, 17. Chennouan, 44. Le cherif Er-Rida, 507. Les Cherta, 3. Chibl-Ibn-Mouca, 355, 356, 357. CA:4, 498. Ibo-Chiha, 390. Beni-Chiha, 390. Chicca, 461. Chick, 363. Les Cufftes, 496. Ibn-Choreth, 324. Ibn-Cida, 374. Coloue Djara, 437. El-Comès-el-Ahdeb, 200. Ibn-Api-Conna, 518. Cordone, faubourg de, 514.

Ibn-Corhob, 525. Les Corra, 190, 581. Aulad-el Cos, 462 Cossura, 27, 582. Crète, 544. Daar-Ibs-Djerfr, 433. Dor-el-Acouri, 399. Dor-el-Hidjra, 514. Ed-Dafer, 231. Dafer, 337, 338, 342, 449, 145. el-Kebîr, 434, 438, 439, 465, **45**7. es-Sinan, 450, 469. Dai, 504. Dakhla, 155, 166. Damas, 547. Damiette, 368. Damout, 108. Abou-Darba, 447, 448, 450, 452, 458, 460, 462. Dawoud-Ibn-Atlaf, 401. Ibn-Hilal, 400. Ibn-Idris, 563. Ibn-ed-Debbagh, 441, 416, 430, 457. lbn-Debara, 543. Abou-Debbous, 252, 277, 403. Debou, 144. Beni-Dehman, 35, 36, 40. Ed-Dehmani, 24, Ed-Delladji, 368. Deloul, 141. Les Demdem, 407, Beni-Demmer, 287. Ed-Demna, 75, 455. Abou-Derca, 171.  $Derdj_1 102$ . Le *Dere*n, 158. Beni-Derkoul, 423. Les Devanciers, 259. El Djábat, 54.

Beni-Djåd, 5. Dյահագ-հետ-Dյառոժ, 300. lha Djaber, 25. Djáfer-Ibn-Alc, 8, 44, 430, 452, 542, 554, 555, thn-Felah, 547, 549. Abou-Djafer-Ibn -Atie, 482, 494, 492, 493. le zonatien, 548. lba-Djamë, 90,225,227,228, 229, 230. Ibn-Ibrahîm, 222. Abd - Allab - Ibn-Ishac, 204. Djaber, 300. Ibo – Abi – Isb**a**c , 209, Abou-Mohammed, 205. Abou-'l-014, 248. Abou-Said, 222. Soleiman, 459. Abou-Zeid, 353, 378. Beni-Djame 34, 202. Ibn - Abi - Djebbi , 405, 418, 449, 422, 442. Lo Djebel-el-Ahmer, 98. Abi-'l-Hacon, 442. Djebel-et-Sakhra, 51. -- ez-2an, 443. Ibn-el-Djedd, 242, 319. Djelmama, 198. Ibn-Djeram, 368. Les Djeraoua, 43. Djerba. 56, 397, 427. El-Djerdjeraï, 20. Djermoun Ibn Erca, 237, 240 lba-Djermoun, 232. Djerrar-ibn-Ouighern, 401. lbn-Djessar, #63. Iba el-Djiani, 179.

Les Djichem, 172. Ditdjel, 579. D ital [Hital], 59. Dimela, 510, 512. Djobara, 400, 224. Les Djochem, 95. El-Djodami, 7, 454, 543, 544, **32**9. Djorthem-Jbn Ahmed, 142. El-Djouali, 506 Les Djouari, 401. Abon-'l-Djouari, 95. E.-Djouein, 33. Djouchen-Ibn-el-Aziz, 58, 190. Djouher, 6, 7, 149, 543, 544, 545, **546**. El-Djouberi, 301, 305, 312. Diå-el-Dola, 455. Dirhem carre, 169. Les Doghagha, 160. Les Dokkala, 135, 159, 274. Dongola, 409. Doreid-Ibn-Tazîr, 358. Dowas-lbn-Soulat, 523. Duodécemains, 502. Ibn-Echkilola, 320, *El-Edje*m, 25, 399. Eïad le cadi, 456, 476, 183. — Ibn-Nasr-Allah, 42. 1hn-Abi-Eïad, 449. Beni-Erad, 193, E'ga-lbn-Abi-'l-A'feh, 448. --- Ibn-Dawoud, 366, 373. → Ibn-Abi-Hafs, 215. — Ibn-Idris, 563, 564. Iba-Mermoun, 487. — lbn-Mocreb, 40. Ibn-Mohammed, 570. - ibn-Rechid, 37. Ibn-Saleh, 275. Irère d'Ibn-Toumert, 186, 494. Abou-Einan, 263.

E:sam, 436. Bent-Etsam, 435. B.içā-Ibn-Midrar, 516, 520. Emessa, 306. Emir-el-Moumenin, 496 Emro-'l-Caïs, 107. lbn-el-Ezz, 34, 203. Beni-Fadegh, 26. El-Fadl-Ibn-el-Ocathec, 381. Ibo-Abi -Yahya-Abi-Bekr, 469. lbn-Abi-Yezid, 533, **539, 5**≨0. Abou-'l-Fadl-Ibn- \ bi-'l-Hacen, 272. 1bn - Abi - Salem, 265. Pahl-Ibn-Nouh, 543. Faid, 241 ibn-el-Fakkhar, 928. Ibn-el-Fallac, 450. Ibn-Famou, 476. Farch, 468, 540, 541. Fares-lbn-Abd-el-Aziz, 266. Jbn-Meimour, 272. tba-Quedrar, 279. Abou -- Fares -- Ibn-Abi -- Ishao , 381,384,386. lbn-Younos, 321, 322. Les Fatemides, 495. Les Palouska, 448, 490. Pasas, 73, 74. Ben:-Fazaz, 158, 237. El-Fazari, 394, 396, 401, **407.** Fazkat, 281. Bent-Fazkat, 168. Feddy-el-Akhiar, 511. en-Naam, 452. Abou-'l-Fehm, 44. Abou-Fehr, 339. Pelfoul-Ibn-Khazer, 11.

Felfoul-Ibn-Khazroun, 557. Ibn Said, 15, 47, 19, 59, 60. Fendelaoua, 75. Feredy-thn-Khairan, 513. Abou-'l-Feredj, 48. lbn-Ferès, 226. El-Ferfant, 37, 38, 587. lbn-Felota, 42. Feth-lbn-Yahya,512,613,517. lbn-Fercan, 93. Hon-Ferhoun, 468, 477. Fez. 73, 562. Les Fichtala, 123. lbn-Forcan, 57. 1hn-Fourach, 542 Abou- 'l-Fotouh- Ibn - el - Man sour, 31. lbn – Temîm , **52,** 53. lbu – Yahya , 25, lbn-Abi-'l-Fotouh, 49. El-Foudoudi, 264. Don Frédéric, 367. Gènes, 24. Gengiskan, 107. George d'Antioche, 26, 38, 592, 583. Gha/ec, 205.Gha eb, 450, 524, 542. 1bn-el-Ghammaz, 368. Jbn-Ghammouch, 42. lbn-Ghamr, 476, 480. Ali, 434, 452, 454. Abou-Bekr, 421. Abou – Abd – er – Rahmon, 431, 433, 434, 439, 440, 444, 446,

Iba-Ghamr-Kohammed, 421. Yacoub, 420, 421. Abou-'l-Ghamr, 184. Ghana, 109. Gbanem-Ibn-Merdenich, 202, 209. Abou-'l-Ghanem, 334. Ghania, 87. Ibn-Ghanta, 84, 403, 486. 206, 207, 287, 297, 301 Beni-Ghanta, 86, 217, 286. El-Gharfani, 587. Gharoma, 70. El-Ghassani, 348, 351. El-Ghazi-Ihn-Ghanta, 89, 220 Les Ghazman, 512. El-Ghazzeli, 80, 82, 463. Ghazzi, 209. Ghlatha, 75. Les Ghfatha, 476. Ghilas, 41. Ghis. 439. Beoi-Ghobrin, 394. El-Ghobrini, 448, 419. Ghodjama, 172. Les Ghodjama, 418. Abou-Ghofarr, 128, 129. Les Gholat, 502. Ghomar, 134. Les Ghomara, 433, 444, 456, 157, 197. El-Ghomari, ↓35. Beni-Ghomert, 43, 50. Les Ghonfodi, 425. El-Ghoreigher, 234. the-el-Ghoreigher, 313, 322, 323. El Ghozei, 911. Les Guedala, 3, 64, 104. Les Guedmioua, 159, 266. El-Guedariou7, 239, 251, 326. Gudlaoua, 279. Thn-Gueldacen, 252, 253, 255

447, 453, 454,

456.

lbn-Abi-Gueldacen, 366 Les Guenfica, 159, 269. Guézoul, 3, 48 Les Guezoula, 446, 447, 280. El-Gueznar, 73. Les Guernaia, 438 Ibn-Habatha 516. Ibn-el-Bahheber, 342, 375, **377**, 380. Les Babib. 507. Habbous Ibn-Makcen, 59, 62. lbn-Habbous, 50. Hacen-Ibn-Zeid, 244. El = Hacen-Ibn - Abr - 'l - Arch,570. 1bn-Ali, 26, 28, 58, 489, 579, 583, 586, 590, 591. Ibn - Ali - el - Kelbi, 540, 542. Ibn-Ammar, 545 Ibn-el-Cacem, 447. Ibn-Haroun , 512, 516. Ibn-Kennoun, 449, 450, 453. Ibn - Mohammed , 445, 447, 568. Ibn Yohya, 454. Abou-1-Hacen, le cid, 89, 98, 196, 490, 209, 202, 242, 247, 220, 223, 230. el-Kelbi, 9. le mérinide, 262, 263, 473, 474. Ibn – Othman , 425. Les Hachemides, 500.

Les Hachichia 502. Hack-ed-Din, 108. Haddad, 154 Ibn-Moulahem, 358. El-Haddj-el-Fadl, #22. el-kafi, 221. Younos 411, 412. Ibn-el-Haddj, 78, 444. Ibn-Haddjadj, 250. Abou-'l-Haddjadj, 200. Les Haddjadj, 201, 242. El-Haddjam, 145, 147, 568. iba-el Haldjam, 193 Haddou-Ibn-Youçof, 270. El-Badı, 81, 503. Ibn-Hadj**a**f, 79. Hadjer-el-Macz, 55. - en Nesr, 145, 568. Abou-Haffa, 240. El-Hafed-Abd-el-Hamid , 28. Abou-Hafs, 479, 484, 493, 196, 198, 199, 281, 285, 440. le cîa. 190, 496, 497, 499, 200, 202, 247. l'émir, 378. er – Rechid, 211. Omar, 168, 170, 178. lbn-Abı-Zékérïa , 393, 394. Les Hafsides, 280. Les Haba, 459, 460, 274, Hat-ibn-Temim, 542 Ibo-Abi-Haidera, 48. Horderan, 21. El-Bakem-el-Mostancer, 7, 8, **149**, 180, 181, 152. lbn-Hakem, 398, El-Hakim, 479. 61

T. H.

Ibn-el-Hakim, 450, 470 478. 479. Halal, 16. Beni-Hamdoun, 4, 130, 553. Ibn-Ramdoun, 44, 514. Hamdin, 276, 277, 278. Hamed-Ibn-Hamdan, 568. Ibn-Yezel, 448. Hamîd-ibn-Ishten, 539 Ben:-Hamid, 423, 434, 438. Ibn-Hamidan, 238-239. Hamîdı, 255, 256, 276, 280, Ramtm, 443, 444, 492. Hammad-1bn-Bologguin , 47 , 43, 48, 57. 42, Ibn – Khalifa 👝 193. El-Hammada, 358. Les Hammadites, 43. Hammama, 54. Ibn-Motshber, 476. lba-Ziri, 46. Beni-Hammama, 243. Hammou-Ibn-Melül, 22, 23, 24, 38, 47. Abou-Hammeu, 442, 454. Les Hammoudites, 61, 152, 526, 569. Abou-Bamra, 305. Hamza-Ibn-Omar, 416, 489. lba-Haai, 550, 556. Handous, 354. Bannach, 102. Haracat, 101, 291. El-Bardanı, 205. El-Hareth-Ibn-el-Azîz, 58. lbn – el – Mansour , 28. Baroun - er - Roumi, 442. et-Tobni, 517. lbn-Yahya, 543. Doui-Hassan, 104, 160.

Hassoun-Ibn-Eïça, 279. El-Batti, 108. lbn - Haucheb , 505 , 509 , 640. Heddadj-Ibn-Abid, 415, 416. Hedjrès-lbn-Morghem, 451. Les Berlana, 159, 172. Beri-Hernou, 119. Don Henri, 347, 353. Herek, 437. Les Bergha, 84, 459, 259 &l-Herghi-Abou-'l-Hacen, 40. Yaccub, 304 Ibn - Abi - Yacouh , 304. Heskoura, 3. Les Heskoura, 116, 117. El-Hezerdji, 244, 325, 371. Les Hezmîra, 459. Hicham-el-Mouared, 59. Les Hilana, 274. Hilal, 338, 352, 356. [ba-Hamidan, 232, 235] Iba-Makhlouf, 419. Ibu - Merdenich, 200, 201. Abou-Hilal-Eïad, 342, 353, 35**7, 366,** 3**72**, 377. Abd - Allah , 498. Ibn-Abi-Hilal, 378, 379, 380. Biotat, 284. Les Hintata, 84, 159, 260, 284.El -Bintati-Eïad, 353. 342. Abou - Bilal, Mohammed, 389. Aulad-Hiri, 122. Hizb-Cacem, 438. Ferhoun, 438. Hobacha, 523, 524. lbr-Hobars, 484.

Ibn-Hobaich, 547.

Beni-Hassan, 435.

El - Hocein - Ibn - Abd- er-Rahman, 395.

1bn-Abi-'l-Hocein, 349.

- Abou - Abd - Allah, 292, 337, 370, 374, 376.

- Mohammad, 365, 367, 369 et sutv.

-- Abd-el-Azîz, 371.

- Said,370,375

El-Holdia, 504.
El-Holdia, 508, 510.
Ibn-Homeid, 559
L'homme à l'ane, 525, 531.
Ibn-Ecmochk, 195, 199.
Les Hoodara, \$46, 302.
Ibn-Horeiz, 560.
Ibn-Houd, 77, 82, 231, 235, 236, 214, 320, 322, 408.
Huète, 200.

Beni-Ibourk, 423, 234.

Ibrahîm – Ibn-el-Aghleb, 563.

- lbu-Abi-Bekr, 461.

- tbn-Bologguin, 48.

— lbs - D<sub>l</sub>amė, 479, 480.

el-Guedali, β6.

-- lbn-Ismatl, 233, 292, 293.

- Ibn-el-Moëzz, 35.

-- Ibn-Mohammed, 568 570.

- Ibn-Saleh, 275.

- lbn - Tachefin, 86,

Abou-Ibrahim, 179 189.

— le ctd, 497, 223, 287, 228 240, 215. Icübia, 24.
Beni-Idjelech, 73.
Idris I, 560.
Idris II, 561.

Idris-Ibn-Ali, 454.

- Ibn-el-Bacen-Ibn-Abi-'l-Aich, 570.

— lbn-Bammoud 62

- Ibs-Mohammed, 570

— Ibn-Said, 444.

Ibn-Saleh, 438.

Les Id-fcides, 445, 559.

Iba-Abi-Ife.loucen, 121.

I/n, 280.

Ifri-an-Founan, 422

Beni-Ifren, 71, 430, 434,

148

Ifgan, 543.

Beni-Iguem, 458.

Beni-Iguit [Yigguit], 192 251.

255, 277, 281.

Ikdjan, 512, 514.

El-Ikhehid, 530.

Ileitan, 66.

Beni-Iloutan, 240.

L'imam El-Haremein 498

L'mam caché, 505.

L'imamat, 497.

Les imamiens, 501.

Inti, 468.

Beni-Irnîan, 138.

El-Irnfani, 279.

Ibn-Irxiguen, 239, 414, 445,

431.

Les Irziguen, 430.

El-Isteravni, 498.

Ishac - Ibn-Ali, 86, 480.

— 1bn - Chania, 207

- Ibn-Mohammed, 561.

— Ibn-Yougof-Ibn-Tachefin, 576, 578. Ahou-Ishae, frère d'El-Mostancer, 341, 342, 376, 377,

— lbn - Abi - Zékérïa, 305.

— le cid, 197, 204, 222, 228, 244, 245.

Reni-Isliten, 439, 442. Ibn-Isliten, Ahmed, 528. Ismail-Ibn-el-Abbad, 63

Ibn-Abd-el-Back, 30.
 Ibn - Abd - el - Mélok,

Les Ismailiens, 504, 404.
Ibn Israguio, 304.
El-Israili, 544.
Les Iticen, 3.
Itouwelt, 43, 45, 46, 59
Beni-Itouwelt, 45.
Itouwich, 570
Ibn-Izdouen, 428, 431.

Izem, 272. Les Izmen, 430 Les Izmerten, 33.

Beni-Iznacen, 76, 124

El-Keli-Alı, 98. Kalour, 336, 545. Les Kaghou, 140.

Kakdem, 65.

Beni-Kamel, 19J. Kanem, 96, 317

Les Kanem, 409.

Kanoun-lbn-Djermoun, 245.

Les Kaokao, 105, 109.

Les Kaoub, 415. Rebdana, 137.

Kecfr-Ibn-Ouslas, 460.

Kercanta, 500.

El Kelar, 42, 383, 386.

Ibn-Abi-'l-Kelbi, 540

Beni-Kemlan, 527, 528, 532, 542.

Ilm-Abi-Kenaoua, 512.
Les Kennouna, 402.
Kennoun, 147, 569.
Kenza, 143, 561.
herama, 30, 45.
Les Kerfa, 406, 407.
Les Ketama 511.
Ibn Kethir, 430.
Abd-el-Kerim-Ibn-Erga, 267.
— Ibn - Mendil,

Les Ketama, 44. Ibn Khadidy, 442, 443 Ibn-Khafadja, 83.

Beni-'l-Khair, 562. Ibn-Khalas, 242, 246, 323,

324 424

Abou-Khaled-el-Abdı, 561.

Khalef, 48.

Abou-Khalef, 144.

Beni-Khalil, 5.

Ibn-Khaldoun-Abou-Bekr,379,

392, 394, 409.

- Korein, 201.

Mohammed. 384, 385, 467.

Yahya, 321.

Beni-Khaldoun, 201.

Khalife, 496. Khalifa-Ibn-Megguen, 46.

Khalil-Ibn-Ishae, 531.

Ibu-Khalouf, 418, 433, 434, 435, 436, 437.

1bn-Abi-'l-Khanzir, 521, 524, 526.

Ehurady, 547.

Les Kharedjites, 5.

Beni-Khatias, 94.

Beni-Khatlab, 448, 120.

Abou-'l-Khawal, 544.

khazer-Ibn-Alennas, 47.

Ibn-Khazer, 10, 11. El-Khazredji, 562. ibn-Khazroun, 43. Ibn-Khiar, 324. Les Kholt, 239, 240, 242, 246, 248. Ibn-Khoraçan, 22, 25, 27, 590. Beni-Khoraçan, 29. El-Khoraçani, 401. Les Khozâa, 485. Kians, 6, 43, 538 Kichli, 463, 468, 469. El-Kiya əl-Hərracı, 463. El-Kitrani, 249, 250. El - Kordi - Abou - Abd - Allah. 455.

-- Mouça, 461, 463, 464.

Les Konmîa, 496. Les Kouri, 409. Laghout-lbn-Youcof, 71. Lahec, 51. Les Lahec, 41. Les Lakhs [Lakhes], 417, 460. Lamt, 3. Les Lamte, 64, 105, 116, 280. Laribus, 98, 549, Les Latana, 543. Les Lebiça, 512. Ibn-Abi-'l-Leil, 395, 416 et Aulad-Abi-'l-Leil, 439. Les Lemai, 389. Lemdia, 6. Les Lemi, 109.

Les Lemtouna, 3, 64, 67, 72, 404.

El-Linyani-Abou-Ibrahim, 336.

— Mohammed, 335, 336.

Ibn-el-Lihyani, 445, 420, 425, 427, 437, 438, 445, 451, 452.

Litham, 64, 104. Loeman, 363. Les Locar, 123. Lob-Ibn-Me-moun, 208. Don Lop, 251. De Loria, 397. St-Louis, 359, 364. El-Luliani, 350, 364. Mådd-1bn-el-Mansour, 34. Måbed-lbn-Khazer, 541. Ei Macarmeda, 245 Macdichou, 107. El-Machrek , 511. Mådan, 459 El-Müden, 158. Les Madjaça, 123. Madjekes, 136. Les Madjous, 439. Mudrid, 215. Let Maghila, 488. Maghnin, 46. Les Maghous, 160. Les Maghraoue, 454. Best-Magner, 459, 274, 389. Iba-el-Mahfouz, 24. Mahmoud-Iba-Yezal, \$4. 1bn-Haroun, 542. Mahnin, 59 Mahrez, vog. Mohrez. Maforque, 398. Makcen, 46, 47, 44, 59, 60. Ibn-Menad, 492. Ibe-Makcen, 245. makhlouf, 449. Ibn-Makhlouf, 480, 483, 484. Makhoukh, 53, 54, 65, 176, 177. Makinoun, 513, 521, 522,

El-Makhlouè l'almohade, 229,

Måmer-Ibn-Rached, 580, 584.

El-Mamoun l'aliachade, 200

**295**.

Mansour-el-Berghouati, 58.
— Ibn-Bologguin, 42.

— Ibn-Boogguid, 12. — Ibn-Fadi-Ibn-Mozni,

406.

Ibn-Mohammed, 121,
 A26

— 1bn-Moulahem, 459. El-Mansour-Ibn-Abbad, 80.

- Voy. Ibn-Abi -Amer.

- l'almohade, 90, 94, 233.

le fatemide, 535,
 541.

Ibn-en-Nacer, 54,
 82.

Yacoub, 205, 206.
Les Doui-Mansour, 104.
La Mansouria, 55.
Beni-Man, 424.
Marchena, 324.
Mari-Djata, 141, 414, 415.
Maroc, 73.
El-Marrekchi, 191.

El-Marsech, 550. El-Mashefi, 161, 686.

Les Masmouda, 124, 158, 257 et surv.

Masoud-Ibn-Abi-Amer, 442, 443.

- Ibn-Eiça, 510.

Ibn-Gueldacen, 448.

- lon - Kanoun , 25( , 253

Ibn-Ouanoudin, 70.

— 1bu-Zemam, 92.

Beni-Masoud, 357.

Hussa, 484, 279.
Les Mastaous, 418

Matmata, 287.
Ibn-Matrouh. 37, 363, 580.

Mazouz-ibn-Talout, 125
Les Mccettaga, 438.

Les Mechta, 123.
El-Mecita, 355, 475.
Medin-Ibn-Abi-'l-Affa, 146.
Aulad-Medini, 41.
El-Mediouni, 450, 472.
Medidoul, 295

Medidoul, 295 El-Medierci, 450.

Medyerdu, \$2.

Les Medjekeça, 123, 134. Ibn-Abi-Medyen, 423.

Megguen-Ibn-Kamel, 24, 35, 38.

Les Mehamid, 401.

Mehart, 70.

Mehds, 170, 504.

Le Mehdi almohade, 56, 84, 164, 573.

- fatemide, 440, 515.

Mebdi - Ibn - Açaker, 357. — Ibn-Touala, 73.

- Ibn - Youçof, 73,

Ibo-Abi-Mehdi, 336, 337. El-Mehdia, 495, 533. Meicera-el-Hakir, 425, 436.

Me cour, 442, 520 534. Meimoun-lbn-Djemil, 4.

Ibn-Erca, 298.

- Ibn-Hamdoun, 585.

- Ibn-Haroun, 140

— Ibn-Mouça, 301.

Ibn-Yedder, 487,
 192.

→ Iba-Zfad, 25, 36.

— Ibn-Abi-Zfad, 451. Abou-Mekdouls, 546.

Ibo-Mekki, 208.

 Abd-el-Mélek, 389, 392, 428, 476.

Beni-Mekoud, 75. Et-Mektoum, 501, Melahem, 516 El-Melari, 138. El-Melek-el-Motddem, 91. en-Nacer, 92. es-Saleh, 360, 361. ibo-Melhem, 547.

Les Meikata, 237. Meliala, 56, 466 Malli, 146. Les Melli, 440.

Melouça, 544.

Les Mclouana, 493. Ibu-Melouyat, 470.

Menad-Ibu-Abd-Allah, 50, 51.

-- Ibn-Mencous, 5. lbn-Menkouch, 486.

Abon-Menad, 16 Iba-Menaghfad, 197, 284. Beni-Menakcha, 35. Mença-Gao, 446.

- Magha, 114, 446.

Mouça, 4:2, 113, 114, 116.

Oueli, 111.

Soleiman 446.

Les Mendaça, 3. Mendîl-lbn-Abd - er-Rabman ,

302.

Ibo-Mendil-el-Abbas, 318. Ben: Mcndil, 315, 346.

**Ma**msoub, 216. Menzil-Dahmoun, 12.

- Ractoum, 42.

Mequinez, 245, 328. Beni-Meracen, 75.

Merah, 537,

El-Merakia, 397.

lbn-Mordenich, 194, 197, 284,

305, 307, 312.

Merdjan, 424, 423.

El-Merdjani, 410

lbz-el-Merîd, 468, 477.

Beni-Merfo, 180 245, 247, 327, 346.

Mermadjenna, 393,

Mermazou, 142.

Mernica, 437.

Beni-Merouan, 437.

El-Merrakchi, 469, 491, 258,

Mersa-'l-Kharez, 398.

Les Mesfaoua, 460.

Mesrour, 469.

Messala - lon - Habbons, 440,

141, 145, 516, 517, 518,

526, 567 568.

Les Messalta, 543.

Les Messoufe, 3, 64, 72, 405.

Messouh, 451.

Les Metennan, 4

lku-Methala, 447.

lbp-Metkord, 403.

Beni-Metkoud, 222.

Metiona, 134

Les Metzara, 275.

Les Mezata, 9.

Mezdeli, 76, 79, 81, 476.

El-Mezdouri, 439

El-Mezemma, 438.

Beni - Mezerda, 474.

Ibn-Mezeroual, 174 Beni-Mezghanna, 5, 6.

Beni-Mezguelda, 123.

Les Mez-Ouareth 3

Les Miknaça, 449.

El-Miliani, 352.

Ibo-el-Miliani, 264, 267

ibo-el-Minhel, 521.

Mubcel, 413.

El-Mizouar, 433, 435, 465, **46**6.

Bi-Monlieca, 27.

Meannecer, 50, 73, 74.

Mobescher, 206.

Beni-Nocaddem, 36, 40.

Moçameh, 442.

Mocatel, 47.

Mocreb, 40.

| 17 = 1                |                                               |                                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Modafe, 37, 52.       | l Mohamn                                      | Mohammed - Ibn - Erça   l'idri- |  |  |  |  |  |  |
| El-Modaffer 60, 431.  |                                               | cide, 147.                      |  |  |  |  |  |  |
| El-Modafferi, 92.     |                                               | Ibn-Fedi, 444.                  |  |  |  |  |  |  |
| Le Modanwena, 270.    | -                                             | Ibn-Ghanta, 88,                 |  |  |  |  |  |  |
| Modjahed, 206.        |                                               | 96, 208, 210.                   |  |  |  |  |  |  |
| Ibn-Modjahed, 79, 449 | 2.   —                                        | Ibn-Ghazi, 404,                 |  |  |  |  |  |  |
| Ibn-Modjaher, 442.    |                                               | 294.                            |  |  |  |  |  |  |
| Modjir-Ibn-Eisam, 430 | 5                                             | Ibn ~ el – Habib ,              |  |  |  |  |  |  |
| El - Moezz, 6, 9.     |                                               | 506, 509, 515.                  |  |  |  |  |  |  |
| lbn-Badis,            | 29, 44,                                       | Ibn el-Haddj, 81.               |  |  |  |  |  |  |
| 61,                   |                                               | lbn – el – Hacen ,              |  |  |  |  |  |  |
| — Màdd, 449           |                                               | 448.                            |  |  |  |  |  |  |
| Ibn - Moha            | mmed, —                                       | Ibn-Houd, 181.                  |  |  |  |  |  |  |
| 22, 35.               |                                               | ibo – Ibrahîm l'i–              |  |  |  |  |  |  |
| — Ihn-Motaë           |                                               | drieide, 145,                   |  |  |  |  |  |  |
| — Ibn-Youçe           |                                               | 670.                            |  |  |  |  |  |  |
| Tachelii              |                                               | Ibn-Idris, 563,                 |  |  |  |  |  |  |
| Ibn-Ziri-Il           | n-Atia {                                      | 564.                            |  |  |  |  |  |  |
| 48 49.                | _                                             | 1bo-Khattab, 92.                |  |  |  |  |  |  |
| Aulad-Mohalli, 423.   | _                                             | Ibn-Khazer, 146,                |  |  |  |  |  |  |
| Mohammed -Ibn-Abd-e   |                                               | 526, 549, 562.                  |  |  |  |  |  |  |
| 356, 36               |                                               | fbn - Khazroun ,                |  |  |  |  |  |  |
| lbn-Abd-e             | Hack,                                         | 554.                            |  |  |  |  |  |  |
| 327.                  |                                               | Ibn-el-Kheir, 7,                |  |  |  |  |  |  |
| — 1ba-Abi-']          | l-'Ai¢h                                       | 537.                            |  |  |  |  |  |  |
| 148.                  | 1101-1                                        | Ibn-Meskio, 462.                |  |  |  |  |  |  |
| — Ibn-Ahme            |                                               | Ibn-Masoud, 400,                |  |  |  |  |  |  |
| cide, 57              |                                               | 219, 223, 288.                  |  |  |  |  |  |  |
| — Ibn-Ali, 4          |                                               | ou-Meddjoun, 78.                |  |  |  |  |  |  |
| — — el-               |                                               | lbn-Me moun, 26,                |  |  |  |  |  |  |
|                       | 62.                                           | 27, 178.<br>Ibn-Mendil, 353.    |  |  |  |  |  |  |
|                       | Iricide . — — — — — — — — — — — — — — — — — — | lbn – Abi –'l – Ola,            |  |  |  |  |  |  |
|                       | 88.                                           | 268.                            |  |  |  |  |  |  |
|                       | koumi, —                                      | ibn-Omar, ∤20,                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 94.                                           | 494.                            |  |  |  |  |  |  |
| — Ibn-Calaou          |                                               | Iln-Rached, 580.                |  |  |  |  |  |  |
| - Ibn-Dawou           |                                               | Ibn-Rechid, 36,                 |  |  |  |  |  |  |
| - Ibn-ed-De           |                                               | 37.                             |  |  |  |  |  |  |
| 441.                  |                                               | 1bn-Sebi, 44.                   |  |  |  |  |  |  |
| Ibn-Djamê             | . 300                                         | Ibn – Soleiman ,                |  |  |  |  |  |  |
| - Ibn-Erca-I          |                                               | 470, 490, 473,                  |  |  |  |  |  |  |
| word, 3               |                                               | 539, 570.                       |  |  |  |  |  |  |
| 1                     |                                               | 200, 000                        |  |  |  |  |  |  |

| Mohammed - Ibn-Tinamer, 53, 54, 76. |       |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|--|--|--|--|
|                                     |       |                       |  |  |  |  |
| _                                   |       | Yougof, 204,          |  |  |  |  |
| 11 40                               | 1     | 12, 143, 454.         |  |  |  |  |
| Abou-Mo                             | bamm  | ed-Abd-Allah,         |  |  |  |  |
|                                     |       | 102, 297,             |  |  |  |  |
|                                     |       | 298.                  |  |  |  |  |
| _                                   |       | Abd-el-Qua-           |  |  |  |  |
|                                     |       | hod, 99,              |  |  |  |  |
|                                     |       | 100, 101,             |  |  |  |  |
|                                     |       | 206, 285,             |  |  |  |  |
|                                     |       | 286, 287.             |  |  |  |  |
| _                                   |       | lbn-Atra,             |  |  |  |  |
|                                     |       | 172.                  |  |  |  |  |
|                                     |       | Ibn-Fatema            |  |  |  |  |
| _                                   |       | 82.                   |  |  |  |  |
|                                     |       |                       |  |  |  |  |
| _                                   | _     | lbn-Abi-Hafs          |  |  |  |  |
|                                     |       | 101, 296.             |  |  |  |  |
| _                                   | _     | Abd - Allah,          |  |  |  |  |
|                                     |       | le cld, 491           |  |  |  |  |
|                                     | _     | ie cid, 196,          |  |  |  |  |
|                                     |       | 202, <del>22</del> 9, |  |  |  |  |
|                                     |       | 230, 239,             |  |  |  |  |
|                                     |       | 241.                  |  |  |  |  |
| _                                   |       | el - Baïaci,          |  |  |  |  |
|                                     |       | 230.                  |  |  |  |  |
| _                                   |       | Iba-Ouanou-           |  |  |  |  |
|                                     |       | dîn, 490.             |  |  |  |  |
|                                     |       | Sad, 238.             |  |  |  |  |
|                                     | _     |                       |  |  |  |  |
| _                                   | _     | et-Tinmeléli,         |  |  |  |  |
|                                     |       | 492.                  |  |  |  |  |
|                                     |       | Ibn-Youngs,           |  |  |  |  |
|                                     |       | 276.                  |  |  |  |  |
| _                                   | _     | Ibn-Abi-Zeid          |  |  |  |  |
|                                     |       | 409.                  |  |  |  |  |
| Beni-Moh                            | ammed | 1, 36, 446,           |  |  |  |  |
|                                     |       | 447.                  |  |  |  |  |
|                                     | _     | Ibn-Masoud,           |  |  |  |  |
|                                     |       | 358.                  |  |  |  |  |
| El-Hohammedia, 528.                 |       |                       |  |  |  |  |
| Mohareb-Ibn-Abboud, 567.            |       |                       |  |  |  |  |
| Moheen, 47, 46.                     |       |                       |  |  |  |  |
| Les Nobelbel, 434.                  |       |                       |  |  |  |  |
| Les monetiet, wat.                  |       |                       |  |  |  |  |
| 7                                   | η.    |                       |  |  |  |  |

El-Mohr, 226. lbn-el-Mohteceh, 379. Mohrez-Ibn-Zîad, 27, 28, 31, 32, 42, 494. El-Mokhaddeb, 480. El-Moktell, 545. Mokous, 70. Les Molhedu, 502. Les Moletthemin, 64. Monbeça, 108. El - Monder - Ibn - Mohammed, 201. lbn-Monked, 245. Beni-Monked, 216. El - Montager - 1bn - Khazroun, 49. El-Montakheb, 400. Morghem-Ibn-Saber, 389,403, El-Mortede, 247, 254, 346. Mosab-Ibn-Omeir, 561. Ibn-Noslem, 249. El-Mostadher, 82. El - Mostaïn, 60, 81, 82. l'omeïade, 153. El-Mostancer, 335, 373, 444, 449. lbn-en-Nacer , 227. Mådd, 20, 21. El - Motacem - Billah, 257. 1bn-Saleh, #38. Ibo-Said, 444. El-Motaded, 244, 507. El-Motamed-Ibn-Abbad, 63, 75, 78, 80. Motarref-Ibn-Ali, 27, 30, 57. Abou-1-Motarref, 328. El-Motewekkel, 33, 34, 434. El-Motezz, 33, 34. Mothenna, 35. E. Mothenna, 485. Ibn-Mothenna, 228, 293. 42

El-Moua, 548.

Mouça -- Ibn-Abi-'l-Afra , 444 ,

Ibn-Ahmed, 468.

146, 492, 526, 529.

Ibn-A7ach, 513, 514. lbn-Ali, 420. Ibn-Ali-el-Hıntati, 262. lbn-Ali-el-Kordi, 465, <u>477.</u> Ibn-Mocreb, 40. Ibn-Mohammed, 33%. lbn-el-Motacem , 442. 1bn-Noceir, 435, 436. lbn-en-Nacer, 239. Ibn-Roumi, 442. ibn-Said, 484. iba-Yahya, 489. lbs-Zien, 247. Abou-Mouça, le cid, 89, 90, **203, 208,** 209, 230, 237, 252, 254, 255. Ibo – Abi – Hais, 223. lbe-el-Mansour, 234. Ibn-Abi-Mouca, 305. Beni-Houlan, 65. Moulahem - Ihn - Omor, 416, 447, 148, 458, 469. Ibn-el-Moumenani, 242, 243. Mounes, 524, 526. lbn-Yabya, 21, 35. El-Mouwaied, 237. Mouwatta, 160. El-Mowahhadin, 170. Ibn-Mouze, 425. Mouzoia, 89. Ibn-Mosni-Abd-el-Quahed, 380. Fadi, 380, 406.

lbu-Morai-Mobammed , 459 . 467. Beni-Nal, 434 Les Nacara, 409. En-Necer-Ibn-Abi Amer, 60. Ibn - Alennas, 22, **23, 29, 47, 79.** Palmokade, 99, 213, 216. li-din-illah, 431. Fela, 389. le hammadite. 23 Pométade, 136,146. Le Nador, 55. Nudm-el-Djouher, 73 lbn-el-Nahoni, 2, 5. lbn-Nakhli, 33, 36, 401,462, 221, 281, 293. Abou - Abd - Allah , 288. Beni-'n-Namci, 64. Narecht, 66. Beni-Nasdja, 65. Naseh, 100. Nedja, 154. Nedjab, 437. Abou-'a-Nedjat, 320. Nedjachi, 408. En-Nedromi, 344. Les Nefath, 404, 290. Mont-Nefouça, 290. En-Nefs-ex-Zekia, 499. Los Nègres, 105. Aulad Nemi, 343. Les Nemuem, 109. Beni-Mal, 65. Le Nil des Noirs, 68. Nizar-Ibn-el-Moëzz, 10. *Nod*yob, 105. Notour, 434, 435, 437, 438. Nôman-Ibn-Abd-el-Back, 34. lbn-en-Nôman, 300, 343, 384,

Mansour, 434,432,

385.

447

Beni-'p-Noman, 343. Aulad-Bon-Nôman, 280. Dou-Nouas, 107. Noubi, 389. En-Noucheri, 515. Noul, 280. Nour-ed-Din-Mahmoud, 91. Les Nubiens, 106, 109. Obbou le hafside, 232. Iba-Obbou, 336; v. Iba-Attou. Obeid - Allah - Ibn - Diermoun, 251. el Mehdi, 506. Ibn-Saleh, 139. Les Dou' - Obeid - Allah, 104. Abou - Obeid - Allah - Ibn - el-Hacen, 313. El-Ocab, 224. Abou - 'l - O.à - Idris, 233. lecid,402 218, 228, 229, 232, 230 , 212, 238 , **292.** 370. lbu-Djamé, 496 lbn-el- Habbeber, 377. Omar-Ibn-Abd-Allah, le vizir, 368. ibn-Abd el-Azîz, le cid, 243. 1bn - Abi-'l-Hacen , 38, Ibn-Choaīb, E\$\$. - Ibn-Ghaleb, 98. Ibn-Idris, 445. ibn-el-Meëzz, 24. Ibn-Oucarlt, 448, 238. 241, 242. Ibn-Salek, 484. Ibn - Tairaguin, 470, 191. Ibn -Abi-Zeid, 94, 244.

627 Beni-Omar, 116. Ibn-Abi- Cmara, 388, 396. Ibs-Omerra, 246. Omm-el-Alou, 90, 189, 209. Omm-el Benin, 565. Omm-el-Khalaïf, 379. Omm-er-Ridjelem, 250. Onk-el-Fidda, 289. Les Orieniaux, 44. Othman – ibn – Abd – el – Hack " 327. le cheikh. 110. **լհո-**Ըհւհէ, **4**38. lbn -- Abi -- Debbous , 40, 43, 44, 416. Ibo-Nasr, 243. Ibn-Sebā, 444, 438, 475. ibn - Yaghmoracen , 3**87,** 399. Ibn-Yahya, 401. Ibn-Abi-Othwan, 256. Beni-Othman, 5. Ibn-Otton, 473. Beni-Ouacen, 438. Beni-Quadn, 530. Ibn-Ouaçoul, 543, 544. Mohammed, 114. Ouadeb, 431. Ouadi '4-Tm, 45. Ouaggag, 58, 69, 117. Ibn-Ouaggag, 181, 223. Ouahed-el-Meskin, 559. Ovalaten, 142. Beni-Abi-Oualil , 44. El-Ouanchericht, voy. Bechir. Ouganour, 207. Ouannougha, 4. lba-Ousnoudin, 477, 241, 242, 245 , 277 , 395. Anou-'l-Hacen.

447, 448.

Ibn – Ouanoudin – Mohammed " 205.

> Abou-Said, 237 Yahya, 255.

Youçof, 281. Beni-Ouanowlin, 69, 73. Beni - Ouareth, 3.

Beni-Quartin, 123. Beni-Ouarzeg, 251.

Bent-Ouarzguit, 430.

Ouati, 414.

El – Oualher – billah, 225.

le hafside, 373, 381.

Beni Quazguît, 159. 1bn-Oucarit, 239, 248, 242.

Oueddan, 95. Quédjer, 103.

El-Ouehbi, 492. Les Onehbites, 387.

Beni-Ouemannou, 53, 54, 477,

**178.** El-Overd-el Lakhmi, 39,

Beni-'l-Ouerd, 493.

Ouergha, 438. [bn=Ouézîr, 492, 384.

Ibn el-Oodzir, 212.

Oufat, 408.

1ba-Ouighern, 294.

Ouighlan - Ibn - Hammad 🔒 👫 🕹 6 .

1bn-Mohcon, 52.

1ba-Outhi, 479.

Iba-Oulasma, 408.

Iba-Oulmouts, 35.

Beni-Ousam, 174.

El-Oungeoni, 247, 254, 256.

Beni-Oura, 245, 377.

Beni-Ourcifan, 50, 176, 178.

Ozrekkout, 65.

Beni-Ourfagol, 66, 423, 466.

Les Ourika, 459, 269,

Beni-Ournid, 424.

El Ourtadjeni, 275.

Beni-Ourtendi, 137.

Beni-Ourtentac, 65, 67.

Beni-Ourtezzer, 423.

Ouslas, 460.

Outal, 75.

Les Outriga, 404. Ibn-Ouzguelden, 337.

Beni-Ouzgult, 474.

Philippe de Mehdïa, 586.

Pierre d'Aragon, 386.

Rabta, 478.

Rached de Cabes, 580.

Paffranchi, 559.

150-Mohammed, 427, 433, 444.

Beni-Rached, 245.

Er-Badi, 78.

Radmir, 83.

Rafé-Iba-Megguen, 25, 35.

Rafediter, 20, 500.

Raghis, 460.

Beni-Rahfou, 444.

ibn er-Rakik, 19.

Er-Rammada, 542.

Res-et-Tabia, 339.

Raud-es-Senadjera, 447.

Er-Raud-er-Refta, 392.

Er-Rebià-Ibn-Soleiman, 667. Abou-'r-Rebia, le cid, 89, 205, 262,

215, 223,

236.

1bn-Səlem, 306

Ibn-Rechic, 79, 464.

Er Rechid l'almohade, 237, 345.

Rechid-Ibn-Kamel, 36.

Aulad-Rechid, 450.

Er-Redyla, 459. Rediouan, 103.

Ibn-Abd-er-Refiå, 99.

Les Begana, 430.

Er-Regragus, 97, 249.

Les Regraga, 159. Rehab-Ibn - Mahmoud, 298, Les Rehoun, 460. Les Renemsera, 430. Beni-Rend, 33. Er-Rendahi, 334. Ali, 422. Hocein, 422. 1bn-er-Renk, 198, 213. Les Resafa, 430. Les Riah, 21, 95, 190. Br-Rias, \$74, \$72. Er-Rida, 503. 437, lbu – Eisam , 146, Riban, 145. le ketamien,568. Ibn-Rochd, 244. Roger, roi de Sicile, 26, 36, 37, 578, 587. Rohhich, 29. Er-Rokhami, 420, 422, 423, 425. Romman-Ibn-Alennas, 47. Beni-Romman, 406. Ibn-Abi-Romman, 47, 48. Er-Rondi, 438. Ibn-Rosmi, 142 Saber, 103. Såd-ed-Din, 108. Les Sàd-Allab, 267. Et-Saguta-t-cl-Hamra, 280. Saheb-el-Achghal, 374. Cobba-t-el-Adim, 219. Iba Baheb-es-Sclat, 166. . Es-Saheli, 142. Es-Sahraour, 479, 480. Said - Ibn - Abi - 'l - Hacen, 94. el-Guedmiour, 244. Ibo-Hicham, 128.

Said - Ibn-Othman, 475. Jbn-Saleh, 439. Ibn-Zékéria, 254, 245. Es-Said-Ibo-el-Mamoun, 243. Apou-Said-el-Aoud-er-Reteb. 244,367, 369. cheikh hafside , 97, 217, 219, 232, 285. le cid, 190, 192, 195,197, 199, 201, 202 le mériaide, \$72, 474. Ibn-Satd, 106. Beni Sald, 36, 44, 105 Es-Sahraouï, 483. Le Sahih, 407. Suhridj. 55. Saken, 50. Ez-Sakhratein, 85. Sakoura, 411, 442. Saladin, 91, 93, 245, 360. Saleh-Ibn-Amran, 75. Lbn-Satd, 439, 444. lbs-Tarif, 425, 430, 132, 433. Beni-Saleh, 137. Silem-ibn-Rached, 527. Al-Salem, 401, 451. lbn-Abi-'s-Salt, 36. Sanduki, 146. Sandal, 49, 142. Sanhadj, 2, 3. Les Sanhadja, 1, 116, 121. Banhadja-t-el-Bezz, 123. Ezz, 424. Zezz, 424. Santarem, 205. Sardènia, 550. Satih, 363. Seadet - Allah - Il)n - Haroun, 439, 440

lbu-Idris, 438, 439.

Ibn Klazroun, 45.

Séances des Fatemides, 510. Sebà-Ibn-el-Azîz, 28, 58. — 1bn-Yabya, 357, 475. Beni-Sebà, 41. Ibn-Sebaïn, 344, 345. Sebkera, 441. Les Seddada, 402. Seddrař, 484, 485, 488. Les Sedouikich, 358. Seham. 55. 1bn-Sehl-Ibrahim, 323. Ibn-Seïad-er-Ridjala, 376. Sérd-en-Nas, 478. 1bn-Séid-en-Nas, 480. Abou - Abd -

Allah, 453 Ahmed, 382. Abou - Bekr, 382. Abou-'l- Hocein, 382, 383, 394, 397, 404, 404, **4**05. Mohammed, 449, 465, 467, 476.

Jbn-Sekak, 99. Les Sekcioua, 460, 269. Ibn-Sekerdîd, 4. Es-Sekouni, 345. Beni-Sekour, 118. Ben⊩Sekyan, 510, 511. 1bn-Semmak, 540. Beni-Semoumen, 397. Senegal, 69. Beni-Senous, 477. Serdeghos, 540. Seressou, 18. Séville, 334, 381. Sibt, 559. Sicca, 98. Sidjilmessa, 325.

Sindi-Ibn-Chahek, 502. Sir-1bn-Abi-Bekr, 80, 81. — Ibn-lahac-Ibn-Ghanis, 404, 223. – Iba-el-Haddj, 479, 578. Bent-Sofr, 344. Sofrout, 73. Les Solyan, 245, 246. Soggout, 74, 75, 454, 455. Soheim, 461. Soleicel, 53. Soleiman-Ibn-Abd-Allab, 563. lbn-Addou, 71,72. Ibn-Ali, 475. Ibn-Djamê, 446. Pidrfeide, 560, 569. Ibn-Ousnoudin,541. Al-Soleiman, 451. 1bn-Somadeh, 55, 79. Sonnites, 20. Sort, 10. Sot-en-Nica, 317. Souab-es-Sektaī, 518. Souc-Djemar, 508. Souc-Hamza, 19. Souerca-Ibn-Methoud, 287. Beni-Soufa, 485. Ibn-Soulat, 560. Soumata, 510. Soura, 167. Le Sous, 279. Les Sonson, 440. Stafeif, 54. Ibn-Tâ-Allab, 248. Ibn-Taabbast, 472. Tachábout, 174. Tachello, 192. Ibn - Ali, 85, 474, 477, 478. Ibp-Ghazi, 97, 221.

lbn - Tinamer, 54.

l'abd – el – ovadite , 474.

Tadjera, 99, 286.
Taferga, 267.
Tafertast, 82.
Tafiyout, 419, 245.
Ibn-Tafraguin-Abd-el-Hack,
394.

Omar, 97.
 Abou - Moham-med, 473.

Tagraret, 76. Taher-Ibn-Kebab, 85, 177. Ibu-Takaght, 175. Takedda, 115, 116. Taki-ed-Dîn-Ibn-Chahanchah, 94. Taleb-Ibn-Mohelhel, 462. Taiha-Ibn-Modaffer, 388. Ibn-Meimoun, 357. Ibn-Talout, 528. Talyata, 185. Ibn - Tamles, 146, 149, 150, Tanger, 322. Tanmirt, 47-Tarec-Ibn-2îad, 436. Les Targa, 405. Tarif-Abou-Saleh, 425.

Les Tarma, 451.
Les Tartare, 373.
lbn-Teuc, 95.
Tasrout, 55, 542.
Teçala, 474.
Teçquer, 454.
lbn-Abi-Tehdi, 302.
Tèhert, 40.
lbn-Tekad, 510.
Les Tekrour, 409, 410.
Telagaguin, 65.
Telkata, 4.
Telkata, 58.
Les Telkata, 3, 5.
Tempaman, 438.

Telmit, 67.

Temîm - Ibn - Bologguîn , 80. 16n-Hettan, 66. lbo-el-Moëzz, 22,52, 592. lbn - Zîrî - lbn -Yalə, 434. Et-Temîmı, 21. Temzezdekt, 461, 475 Tennouma, 403. Terad, 40. Les Teroumit, 419. Thabet-Ibn-Ourzidan, 4. Ibn-Thabet-Abd-Allah , 437 , 464, Hacen, 441. Beni-Thabet, 443. Thâleba-lbn-Moharch, 566, 568. Et-Tidjanı, 94, 96. Tidjest, 47, 547. Tîfaout, 66. Tikîn, 524. Tiklat, 90, 464. Tiloutan, 65. ib**o-**Tibamer, 53, 54, 76, 82. Tîdezwa, 66. Tinmelel, 171, 573. Les Tiomelel, 84, 159, 260. Et-Tîomeleli, ↓02. Tirni, 85. Tisekhi, 256, 267, 277. Tîski, 3, 446 Tiouniouin, 276. Titaovin, 44. Tizekht, voy. Tisekht. Ttemcen, 344. Et-Todjibi, 450. lbn-Tofeil, 400, 420, 432. lba-Tordj, 547. Torra, 99. Et-Tortouchi, 80, 82. Les Touareg, 64, 405. Abou-4-Touadjen, 456.

Toucid, en, 412, 413. Ibn-Toumert, voy. Mehdi almobade. Tour. 503. Et-Touzeri, 336, 337. Jhn-Woherb, 169. Yabkı-lbn-Alı, 23. lbu - Yacin, 432. Abd - Allah , 68, 89, 74. Abou-Abd-Allah, 451, 452. Abou-Amran, 395. Abd – el – Hack " 344. Abou - 1 - Abbas, 457. El – Hacen, 372, 378. Mohammed, 108. Mouça, 380, 394, 392. Yacoub - Ibn-Abd-el-Back, 252, 253, 256, 257, 346. lba – Djermoun , 247, 248. lbn - Ishac, 529. lbn-Kanoun, 250, 251. R! - Mansour l'almohade, 205. lbn - Youçof l'aimohade, 205. Abou-Yacoub, le cid, 492, 493, 195. Youçof l'almo hade, 496. lbn-Yacoub-Abou-Abd-Alab, 454. Ali, 449.

1bn-Yacoub-Nohammed, 439, 440. Abd-el-Ouabed, 440. Abon – Zékéria " 452. Beni-Yacoub, 439. Yacout, 96. Iba-Yalor, 605. Beni-Yafor, 506, 509. Ibn-Yaghmor, 400, 476, 488, 284. Abd-Allah, 396. Mohammed 222. Abou-Mohammed, 451. Abou Zeid , 354 Yaghmoraceu, 345, 346, 347 348. 1bn - Zian . 246. 256, 333, 444. Yahsob, 2. Yahya-1ba-Abi-Bekr, 81,366. 1bn-Ali, 8, 430, 456, 554, 555. Ibn - Ali - Ibn - Ghanta, 483, 487. the-Ali l'idricide, 454, **670.** Ibn-Ali-Ibn Seba, 475. Anguemar, 484. 1bn-Arcam, 241, 242. 1bn-el-Azis, 27, 56, 57, 85, 477, 489, 490, 585, 586. Ibn-el-Cacem, 566. Ibn-Ghanta, 39, 87, 88, 89, 90, 95. el-Hezerdji, 248. Ibn-Hilal, 240. Ibn-Ibrahim, 65, 67. lbn-Idris, 445 567. Ibn-Ishac, 475.

Abou - I - Cacem,

440.

Yahya-1bn-Khaled, ♣32. Jbn-Mexahem, 245 Ibn-Mohammed, 452, 556, 564. Ibn-Mouça, 474, 472. Ihn - en - Nacer, 233, <del>2</del>99. Jbn-Omar, 71, 526. lbn-Omar-Ibn-Telagagain, 66, 68, 69. Ibn-Såd-Allah, 267. Iba-Saleh, 302, 366, 367. Ibn-Soleiman, 273. Ibn-Temim, 24. Ibn-Temtm des Beni-Rend, 33 lbn - Yaghmor, 474. 192. Ibn-Yahya, 566. Abou-Yahya-ibo-Abd-el-Hack, 245, 246, 247, 249, 328, 346, 614. Abou-Bekr, 424, 425, 434, 435, 445, 447, 449, 472. le cfd, 204, 206, 223, Ibo-Djamë, 304. Ibn-Doreid, 358. Iba - Abi - Hafs, 213, **2**14, Ibn-Igguit, 470. Ibn – Abi – Moham– med, 285. lbo-Yahya, 160. I m - Yahya - es -Chehid, 311, 324.Zékérta,302,328, 51T.

Yakblof, 191. 1bn-Yakhlof, 9, 40, 856. Said; 442. Yala - Ibn - el - Abbas, 76. Ibn-Fotouh, 143. Ibn-Nohammed, 7, 44. Aulad-Yala, 53. lbn-Abi-Yala, 98, 548, Ibn-Yalou, 248, 254. El-Yanechti, 242, 322. Yanès, 60. El-Yas-Ibn-Saleh, 127. lbn-Yazi, 239. El-Yazouri, 24. Yedder-Ibn-Aicha, 89, 90, 208. lbn-Locman, 48, 45 lbn-Yedder, 176, 255, 256, Yeddou-Ibn-Yala, 43, 46. Abou-Yekni, 52, 53. Ibn-Yemloul, 408, 428. Ibn Yermor, 476. lbn-Yerel, 148. Yezîd-er-Badı, 80. Abou-Yezid, 5, 6, 525, 527, 530. Youçof-Ibn -Abd-el -Moumen , 34, 593. Ibu-Ali-Ibu-Outas, 74. Ihn-Ali - et - Tînmeleli. 234, 232, 244. lbn-Amer, 463. cl-Ghassani, 547. 1bn-Hammad, 46. Ibn-Khalouf, 47. Iba-Xeknoui, 419. Ibo - Abı - Mohammed, 43 el-Mostancer, 294. Ibn-en-Nacer, 47, 288. lbn Ouaroudin, 470, 476, 480. 43,

Youçol-Ibn-Sàd-Allah , 268. Ibn-Saleh, 440. Ibn - Soleiman , 487 , 490, 493, 284. lbn-Tacheffn, 47, 53, 63, 72, 74 et suiv., 454, 45**5**. Ibu-Yacoub, 404, 445. Ibn-Abi-Yougof, 239. lba-Ziri, 9. Abou-Youçof, le cid, 94, 244, 212. Ibn-Omar, 458. Yacoub, 205. Younos-Ibn-el-Yas, 427. lbn-Younos-Abon-Mohammed, 247, 248, Aulad-Younos, 120, 261. Ibn-Youkian, 391, 400. Les Youtanan, 150. lbn-Youwoddjan, 216, 223, 228, 229, 230, 232, 233. Yellan, 135. Zadan, 459. Zaghez, 316. Les Zaghaoua, 109. Zaghouan, 340. Zahhik, 3. Abou-Zaki, 543, 520, 522. Zanag, %. Z**an**aga, 412. Zaoui, 16, 19, 41, 59, 60, 61, 62. Les Zatima, 44. Zefform, 443. Ibo-Zegdan, 254. Les Zegguen, 447, 460. Les Zeghaï, 440. Les Zegaous, 64. Abou - Zeid - Abd - er - Rabman le hafside, 292. Abd – el – Aziz , 227.

Abou - Zeid - Ibn - Abd - el -Kerim, 293. le aid, 38, 90, 95, 97, 99, 400, 402, 202, 205, 209, 213, 245, 217, 219, 221, 230, 232, 245, 255, 286, 287, 296, 403. el-Montecer, 403. Ibn-Djame, 304. el-Guedmioui,244 el - Mochemmar , 229. Iba - Abi - 'l-Ola, 292. ei - Koumi, 254. Beni-Abi-Zeid, 374. Zeidan, 530. Les Zeidïa, 499. Zeineb, 71 , 72, 173. Zekender, 280. Abou-Zékéria de Bougie, 🏄 🐔, 448. lo cid, 497, 200, 202, 206, 224, 223, 226. lbn - es - Chehid , 231. l'émir, 402, 296, <del>2</del>97. halside,244, 246, 332, 446. ībn – Abi – Ishac , 386, 390, 399, **409.** lbn – Abi-Mohammed, 236. lbo – Ali – Yahya , 455. lba - Abi - Yahya -Abi-Bekr, 473. Zella, 91.

Rr-Zellaca, 78.

Abar-Zellou, 29.

Zemmor-lbn-Selch, 126.

Les Zemrarous, 418.

Les Zendj, 406.

lbn-Abi-Zera, 65.

Zeraia, 341, 358.

Beni-ou-Zeroual, 424, 438.

Ziadet-Allah l'aghlebide, 514.

Zian - Ibn - Mohammed, 366, 368.

Abou - Zian l'abd-el-ouadite, 432.

Zist-Ibn-Aira, 43, 45, 46, 59.

Ziri-Ibn-Menad, 5, 6 et suiv.,
64, 449, 487, 532,
533, 538, 540, 542,
544.

Les Zirides, 9, 483.

Ez-Zobeir-Ibn-Omar, 82.

Abou-'z-Zobeir-Ibn-Ghania,
89.

Ez-Zoborteir, 94, 96,476,477,
Ibn-ez-Zobortier, 88,208, 210,
214.

Les Zogguen, 447.

Les Zoggbel, 42.

Les Zougous, 389.

FIR DE L'IRDEE DU TORE SECORD.

844 07

Google

#### EBRATA.

|      |      |       | A   | la place de :         | Lises                      |
|------|------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|
| Pagu | 34,  | ligne | 16, | Emran                 | Amran.                     |
| _    | 38,  | -     | 27, | Georges               | George,                    |
| _    | 74,  | _     | 42, | Zeinah                | Zeineb                     |
| _    | Id.  | _     | 25, | Id.                   | Id.                        |
| _    | 72,  |       | 20, | Id.                   | ld.                        |
|      | Id.  | _     | 32, | Id.                   | 1d.                        |
| -    | 88,  | _     | 34, | Ei-Achers             | El-Achers                  |
| _    | 122, |       | 15, | -az-                  | -ez-                       |
| _    | 485, | _     | 49, | en-Arcbi              | el-Arebi.                  |
| _    | 197, | _     | 33, | 4.4                   | Menaghfad.                 |
| _    | 202. | _     | 42, | Abou-Emran            | Abou – Amran.              |
| _    | 206, | _     | 23, | Med <sub>i</sub> ahed | Modjahed.                  |
|      | 208, |       | 26, | Emran                 | Amran.                     |
| _    | 212, | _     | 48, | le hafside            | Ibn-Hafs.                  |
| _    | 232, | -     | 27, | Moccadem              | Mocaddem.                  |
|      | 279, | _     | 49, | région datifere       | région dactily fère        |
| _    | 334, | _     | 4,  | Bad,oun               | Hadjboun.                  |
| _    | Id.  |       | 40, | dela                  | Abd-                       |
|      | 352, | _     | 12, | Yahgmoracen           | Yaghmoracen.               |
| _    | 364, | _     | 33, | r                     | feraroko.                  |
| _    | 369, | _     | 24, | (le chateau)          | (Alcala la Real).          |
| _    | 396, | _     | 24, | Fezezi                | Fazazi.                    |
| _    | 400, | _     | 35, |                       | min el.                    |
| _    | 406, | _     | 9,  |                       | Facil.                     |
| _    | 439, | _     | 29, | Abou-Zékéria          | Abou -Yahya- Zé-<br>kérïa. |
| _    | 432, | _     | 43, | Faddj                 | Feddy.                     |
| _    | 463, |       | 9,  | Davoud                | Dawoud.                    |
| _    | 524. | _     | 33, | Amr                   | Omar.                      |
| -1   | 046  | _     | 18  | Falc                  | Fad1.                      |

112

70 648S C 55 2 --

Google



THE BORROWER WILL RE CUARTE

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 617-495-2413





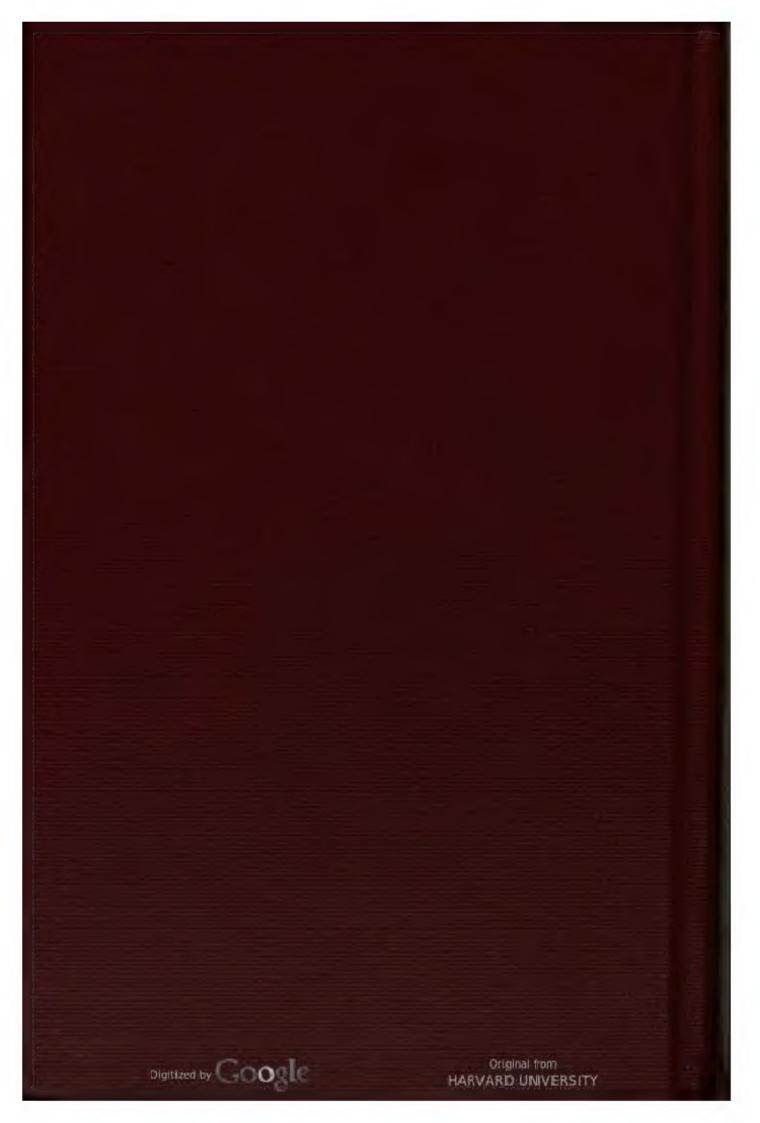